

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

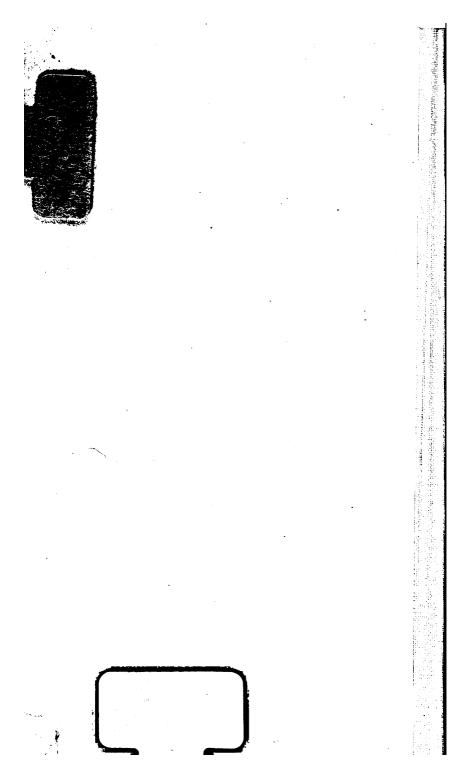

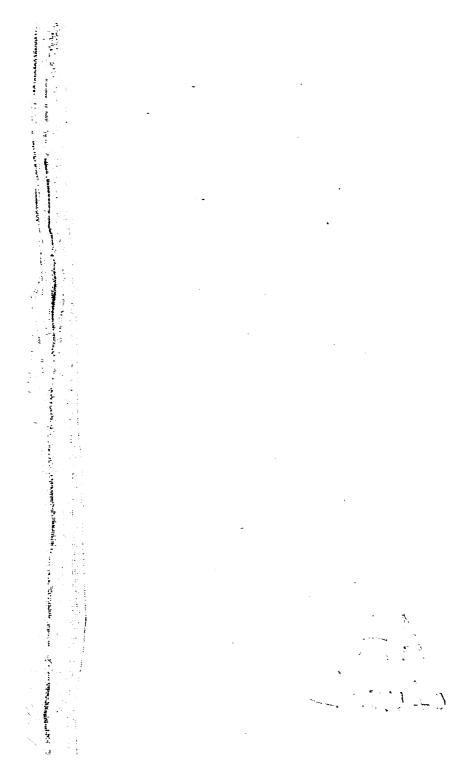

.

. . .

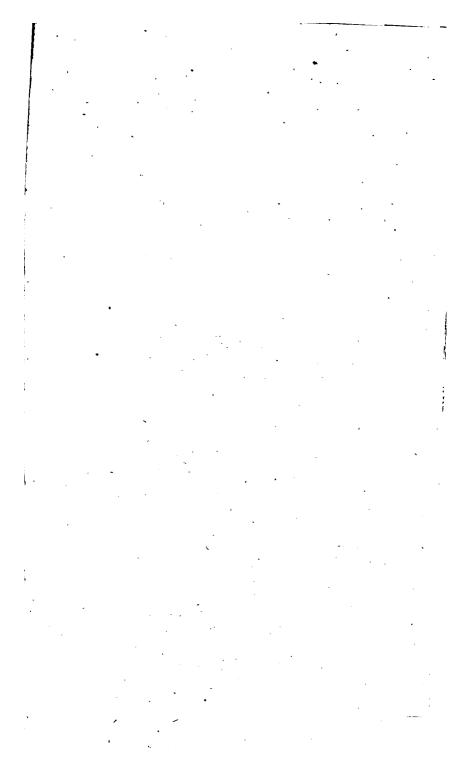



### QUATRIÈME SUPPLÈMENT

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME.

Mihi Galba, Otho, Vitallius, nec beneficio, nec injurid cogniti.

TACIT. Hist. lib. I. § 1.

# NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE,

### OU

HISTOIRE ABRÉGÉE de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, etc., depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours; dans laquelle on expose avec impartialité ce que les Écrivains les plus judicieux ont pensé sur le caractère, les mœurs et les ouvrages des Hommes célèbres dans tous les genres;

ATEC des Tables chronologiques, pour réduire en corps d'histoire les articles répandus dans ce Dictionnaire,

Par L. M. CHAUDON et F. A. DELANDINE.

SUPPLÉMENT à toutes les précédentes ÉDITIONS du Dictionnaire Historique par une société de Gens de Lettres

### TOME TREIZIEME



A LYON,

Chez Bruyset Ainé et Buynand

An XIII - 1805,

### NOUVEAU

### DICTIONNAIRE

### HISTORIQUE.

### QUATRIÈME SUPPLÉMENT.

T.

TABARIN, (N....) acteur renommé du 16° siècle, jouoit sur les tréteaux de Paris des parades qui devintent nos premières pièces dramatiques. Il s'étoit associé avec un célèbre opérateur du temps, nommé Mondor. On a rassemblé les titres et les sujets de ses farces, en 1623, à Paris, chez Sommaville, sous le titre de Recueil général des Œuvres et Fantaisies de Tabarin. -La notice de quelques - uns des titres peut donner une idée de l'esprit et du goût du temps. Quel est le premier créé de l'homme ou de la barbe? En quelle partie du corps la peau elt-elle plus dure? Qui sont ceux qui sont les plus courtois? Quels sont les meilleurs palfreniers? Qui sont ceux qui ne se servent point de gants en hiver? Pourquoi on fend les marrons en les mettant au feu? eic. eic.

TACCA, (Pierre-Jacques) celèbre sculpteur Italien, né à Carare, et mort à Florence en 1640, fut élève de Jean de Bologne, et égala son maître. Il voyagea en Espagne, en France,

SUPPL, Tome IV.

et laissa sur son passage des morceaux qui prouvent sa supériorité dans son art. On lui doit la Statue de la reine Jeanne d'Autriche, et celle de Ferdinand III grand duc de Toscane, qui se voit à Livourne; les quatre Esclaves en bronze qui décorent le port de cette ville ; la Statue de Henri IV qui étoit placée à Paris sur la Pont-Neuf; et enfin la fameuse Statue équestre de Philippe IV. à Madrid. Ce dernier ouvrage passe pour le chef-d'œuvre de l'artiste. L'attitude qu'il a su don ≼ ner au cheval, prouve combient Tacca avoit de hardiesse et de génie. Il l'a représenté au moment où il se cabre; de sorte que les deux pieds de derrière de l'animal soutiennent le poids énorme de 18 milliers. - Son fils, nommé Ferdinand, se distingua aussi dans la sculpture. Il fit la Statue colossale de Ferdinand I, et exécuta plusieurs morceaux estimés en relief et en ronde bosse.

TACHERON, (Pierre) peintre sur verre, fut renommé dans son art, dans le 17° siècle. Ses

principaux ouvrages sont les vitraux peints en grisaille du cidevant cloître des Minimes à Soissons, et ceux de la salle de l'Arquebuse dans la même ville. Ces derniers représentent plusieurs métamorphoses d'Ovide. Autour de chaque pan eau règne une frise ornée de fleurs supérieurement coloriées. Louis XIV, en passant à Soissons en 1663, admira long-temps cet ouvrage, et témoigna quelque desir de le faire transporter à Versailles; ce qui n'a pas été exécuts.

\* I. TACITE, (C. Cornelius-Tacitus ) historien Latin, n'étoit point de l'ancienne famille des Cornéliens, mais d'une autre beaucoup plus nouvelle. Il étoit, à ce que conjecture Tillemont, file d'un chevalier Romain qui avoit été intendant de la Belgique. Il naquit à la fin de l'empire de Claude, ou au commencement de celui de Néron. Vespasien qui vit en lui une ame forte et un génie élevé, le prit en affection, et commença à l'élever aux dignités : Tite et Domitien eurent toujours beaucoup d'estime pour lui. Ayant été fait consul l'an 97 de J. C. , à la place de Virginius-Rufus, sous Nerva, il prononca le panégyrique de son illustre prédécesseur. La fortune, toujours propice à Virginius (dit Pline, le ieune), gardoit pour dernière faveur un aussi excellent orateur à un aussi excellent homme. Tacite avoit plaidé plusieurs fois à Rome, et fait admirer son éloquence. Chargé de la cause des Africains contre Marius-Priscus proconsul d'Afrique, il le fit condamner. Pline le jeune et lui, étoient étroitement liés. « Leur amitié, dit l'abbé de la Bletterie,

avoit pour base la conformité de principes et de mœurs. Commo dans l'essentiel ils se ressembloient parfaitement, d'assez grandes différences sur tout le reste, ne servoient qu'à rendre leur amitié plus piquante et plus utile. On saisit facilement le caractère de Pline, qui nous a laissé un volume de Lettres. Nous sommes moins au fait de Tacite. dont nous n'avons que des ouyrages d'apparat; mais autant qu'on peut connoître l'un et deviner l'autre, la probité de Pline étoit plus douce, plus liante, assaisonnée de tout ce qui fait les délices du commerce; celle de Tacite étoit plus franche, plus naturelle, sans apprêt, en un mot vraiment romaine. Le premier par ses qualités aimables gagnoit-tous les cœurs; le second les subjuguoit par la force de son mérite, par l'ascendant de sa vertu. L'un courtisan délié sans bassesse et même avec dignité, sembloit fait pour vivre sous le gouvernement fondé par Auguste, et pour être l'ami d'un prince tel que Trajan. L'autre, républicain sans aigreur et sans imprudence, avoit droit à l'estime des bons princes; mais il auroit été mieux encore sous l'ancien gouvernement : il eut besoin, si je ne me trompe, de prendre sur lui - même pour se façonner au nouveau, et ce dut être l'ouvrage de toute sa vie. Pline aimoit passionnément la vertu, lui prodiguoit l'encens par-tout où il croyoit la trouver. et peut-être il la voyoit quelquefois où elle n'étoit pas; il louoit avec une profusion, qui pouvoit rendre problématique son discernement ou sa sincérité. Il mettoit dans ses préventions les plus injustes, une sorte de modéra-

Mon et d'équité : témoin la demijustice qu'il rend aux Chrétiens. en reconnoissant la pureté de leurs mœurs, tandis qu'il les regarde comme des malheureux. aveuglés par une folle superstition. Tacite haïssoit fortement le vice. Il distribuoit les louanges avec économie, et toujours en connoissance de cause. L'horreur qu'il avoit de la flatterie et du mensonge, le poussoit vers les excès opposés. On voit combien ces deux amis étoient nécessaires Pun à l'autre. Peut-être que, sans la donceur de Pline, Tacite ne se seroit pas préservé d'une philosophie sauvage, de cette haine des hommes qu'il reprochoit aux Chrétiens; sans le caractère mâle de Tacite, la bonté d'ame de Pline auroit pu dégénérer en complaisance outrée, en adulation, en fadeur. Ils avoient tous deux l'esprit vif, solide et juste, l'imagination féconde, le sentiment délicat. Rien de la surface des objets n'échappoit à Pline, rien de leur intérieur à l'œil percant de Tacite. L'un avoit en partage le brillant, l'aménité, les graces légères; il savoit même se donner, au besoin, de l'élévation et de la force : mais c'étoit un état violent pour lui ; bientôt il retomboit dans les fleurs. L'autre, plein d'une vigueur soutenue, joignoit à la chaleur des idées, à l'énergie de l'expression, à la vivacité des images, un sens exquis, une suréminence de raison. » De leur temps on ne nommoit guère l'un sans penser à l'autre. Tacite s'étant trouvé aux spectacles du Cirque près d'un chevalier Romain avec lequel il ent une conversation savante et diversifiée, le chevalier qui ne le connoissoit point, lui demanda sil étoit de l'Italie ou de quel-

que autre province de l'empire? Tacite lui répondit : Vous me connoissez, et j'en ai l'obligation aux Lettres. Aussitôt le chevalier repartit : Vous êtes Tacite ou Pline... Nous avons de Tacite : I. Un Traité des Mœurs des Germains. Il lone les mœurs de ces peuples, mais comme Horace chantoit celles des Barbares nommés Gètes : « L'un et l'autre , dit Voltaire, ignoroient ce qu'ils louoient, et vouloient seulement faire la satire de Rome; cependant, ce'que d'autres auteurs nous ont appris des Germains ; donne lieu de croire qu'à plusieurs égards le tableau de Tacite, quoique embelli, est d'après nature. II. La Vie de Cn. Julius-Agricola, dont il avoit épousé Ja fille l'an 77 on 78 de J. C. Cet écrit est un des plus beaux et des plus précieux morceaux de l'antiquité. Les gens de guerre, les courtisans, les magistrats, y peuvent trouver d'excellentes instructions. III. Histoire des Empereurs; mais. de vingt-huit ans que cette Histoire contenoit, (depuis l'an 69 jusqu'en 96) il ne nous reste que l'année 69 et une partie de soixante et dix. IV. Ses Annales : elles renfermoient l'histoire de quatre empereurs, Tibère, Caligula, Claude, Néron. Il ne nous reste que l'histoire du premier et du dernier, à peu près entière; Caligula est perdu tout entier, et nous n'avons que la fin de Claude: On a trouvé les cinq premiers livres des Annales dans l'abbaye de Corwey, en Angleterre. L'empereur Tacite, qui se faisoit honneur de descendre de la famille de l'historien, ordonna qu'on mît ses ouvrages dans toutes les bibliothèques, et qu'on en fit tous les ans dix copies aux dé-

pens da public, afin qu'elles fussent plus correctes. Cette sage précaution n'a pas pu néanmoins nous conserver, en entier, un ouvrage si digne de passer à la postérité. Tacite est, sans comparaison, le plus grand des historiens aux yeux d'un philosophe. Il a peint les hommes avec beaucoup d'énergie, de finesse et de vérité; les événemens touchans, d'une manière pathétique; et la vertu, avec autant de sentiment que de goût. Il possède, dans un haut degré, la véritable éloquence, le talent de dire simplement de grandes choses. On doit le regarder comme un des meilleurs maîtres de morale, par la triste mais utile connoissance des hommes, qu'on peut acquérir dans la lecture de ses ouvrages. « Si l'on demande, dit Thomas, qui a le mieux peint les vices et les crimes, et qui inspire mieux l'indignation et le mépris pour ceux qui ont fait le malheur des hommes? je dirai : c'est Tacite. Qui donne un plus saint respect pour la vertu malheureuse, et la représente d'une manière plus auguste, ou dans les fers ou sous les coups d'un bourreau? c'est Tacite. Qui a le mieux flétri les affranchis et les esclaves, et tous ceux qui rampoient, flattoient, pilloient et corrompoient la cour des empereurs? c'est encore Tacite. Qu'on me donne un homme qui ait jamais donné un caractère plus imposant à l'histoire, un air plus terrible à la postérité. Philippe II. Henri VIII et Louis XI n'auroient jamais dû voir Tacite dans une bibliothèque, sans une espèce d'effroi. Si de la partie morale, nous passons à celle du génie, quel homme a dessiné plus fortement les caractères?

Qui est descendu plus avant dans les profondeurs de la politique? Qui a mieux tiré de grands résultats des plus petits événemens? mieux fait à chaque ligne, dans l'histoire d'un homme, l'histoire de l'esprit humain et de tous les siècles? a mieux surpris la bassesse qui se cache et qui s'enveloppe? a mieux démêlé tous les genres de crainte, tous les genres de courage, tous les secrets des passions, tous les motifs des discours, tous les contrastes entre les sentimens et les actions, tons les mouvemens que l'ame se dissimule? mieux trouvé le mélange bizarre des vertus et des vices, et l'assemblage des qualités différentes et quelquefois contraires?» On l'accuse d'avoir peint trop en mal la nature humaine; c'està-dire de l'avoir peut-être trop étudiée et trop connue. On l'accuse encore d'être obscur; ce qui signifie seulement qu'il n'a pas écrit pour la multitude. On lui reproche enfin d'avoir le style trop concis; comme si le plus grand mérite d'un écrivain n'étoit pas de dire beauconp en peu de mots. S'il peint en raccourci, ses traits en récompense sont d'antant plus vifs et plus frappans. (Voyez son parallèle avec Senèque, n.º II, vers la fin; et avec Salluste, n.º I.) Tacite se flattoit d'avoir écrit sans haine et sans prévention; Sine ird et studio. Il connoissoit tous les écueils que rencontre un historien, et il croyoit les avoir évités. Il remarque lui-même, en parlant des Histoires de Tibère, de Caïus, de Claude, de Néron, que, soit qu'elles eussent, été écrites de leur vivant, ou peu de temps après leur mort, la fausseté y régnoit également, parce que la crainte avoit dicte les unes .

2

et la haine les autres. « On blesse. dit-il ailleurs, la vérité de deux manières : par la fureur de louer les puissans pour leur plaire, et par le plaisir secret d'en dire du mal pour se venger. De tels historiens, on flatteurs on ennemis déclarés, ménagent fort peu l'estime de la postérité. On est choqué d'une basse flatterie, parce qu'elle sent la servitude; mais on ouvre volontiers ses orcilles à la médisance, dont la malignité se couvre d'un air de liberté. » Tacite promet de se préserver de ces deux excès, et proteste une fidélité à l'épreuve de toute séduction. Le règne de Tibère passe pour un chef-d'œuvre de politique, et pour le chef-d'œuvre de Tacite. Le reste de son Histoire pouvoit être composé par un autre que par lui, et Rome né manquoit pas de déclamateurs pour peindre au naturel les vices de Caligula, la stupidité de Claude, et les cruautés de Néron; mais, pour écrire la vie d'un prince aussi artificieux que Tibère, il falloit un historien comme Tacite, qui pût démasquer les fausses vertus, démêler les intrigues, assigner les causes des événemens, et discerner la réalité des apparences. On peut reprocher cependant à cet historien si vrai, d'avoir adopté trop légèrement les préjugés de sa nation contre les Juifs et les Chrétiens. Il prétend que les premiers adoroient une tête d'ane, parce que se trouvant pressés d'une soif excessive dans les déserts de l'Arabie, après avoir été chassés de l'Egypte, ils n'avoient trouvé de l'eau que par le moyen de quelques ânes sauvages qui leur indiquèrent la source où ils alioient se désaltérer. Cette fable grossière étoit tellement accré-

ditée, que Plutarque et quelques auteurs païens l'assurent comme une vérité. Les Chrétiens étant confondus par les Romains avec les Juifs, passèrent aussi pour ' adorer une idole sous la forme d'un homme avec des oreilles et les pieds d'un âne. C'est ainsi, selon Tertullien, que le représentoit un tableau exposé à Rome sous l'empire de Sévère, avec cette inscription : Le Dieu des Chrétiens ongle d'ane. TACITE, ne parle point de cette insolente calomnie des païens; mais il peut y avoir donné lieu par ce qu'il dit lui-même sur les Juifs. Plusieurs auteurs ont traduit ou commenté cet historien. Il y en a uns traduction françoise par d'Ablancourt, et une par Guerin, (Voyez vi. Guerin.) chacune en trois vol. in-12 : l'une et l'autre sont peu estimées. Celle qu'a faite Amelot n'est recommandable que par les connoissances politiques qu'il a étalées dans ses longues Notes; elle est en six volumes, auxquels on a ajouté une Suite en 4 vol. L'abbé de la Bletterie a traduit les Mœurs des Germains. la Vie d'Agricola, 2 vol. in-12, et les six premiers livres, des Annales, 3 vol. in-12; le Père d'Otteville a traduit le reste en 4 vol. in-12. L'auteur a pris pour modèle M. d'Alembert, qui a traduit divers morceaux de Tacite en 2 vol. in-12.... Quoique cette version ne rende pas toute la force et l'énergie de l'original, elle est préférée à toutes les autres, parce qu'elle est la plus fidelle. On ne doit pas s'attendre, dans une langue surchargée d'articles et de verbes auxiliaires telle que la nôtre, de rendre même imparfaitement cette concision. le premier caractère de Tacite, et qui le distingue si avantageusement parmi les écrivains qui prodignent le sens et comptent les paroles. (Voy. encore III. Rous-SEAU, à la fin.) Nous avons plusieurs éditions de Tucite. La première est de Venise, 1468, infolio. Juste-Lipse en a donné une in-fol. à Anvers, 1585: Gronovius, une en 2 vol: in-8° à Amsterdam, 1672, que l'on appelle des Variorum. On préfère celle de Ryckius, où le texte est plus exact, en 2 vol. in-8°, à Leyde, 1687. Elzevir, en 1634, en a donné aussi une fort estimée. On fait cas encore de celle ad usum Delphini, 1682 et 1687, 4 vol. in-4°; et celle d'Utrecht, 1721, 2 vol. in - 4.º Celle qui parut en 1760, in-12, 3 vol., que nous devons à M. Lallemant, est exacte. (Voyez aussi La-CARRY.) Il a paru chez L. F. de la Tour, à Paris, rue Saint-Jacques, 1771, un Tacite en quatre vol. in-4°; et 1776, sept vol. in - 12, dont le titre est C. Cornelii Taciti Opera, recognovit, emendavit, Supplementis explevit, Notis, Dissertationibus, Tabulis geographicis illustravit Gabriel BROTIER. C'est une des meilleures éditions qu'on ait données de cet auteur.

TAILLARD, (N.) fut un musicien renommé par son talent sur la flûte. Son exécution vive, brillante et animée, étoit encore embellie par sa modestie. Dès l'àge de 12 ans, il fut écouté avec plaisir par plusieurs Souverains. On lui doit une Méthode pour guider les compositeurs, des Duo, des Trio, et treize Recueils d'ariettes. Il mourut à Paris le 3 mars 1782.

TAILLEMONT, (Claude de) ne à Lyon, vivoit en 1594. Il a fait des Odes, des Epigrammes. et un Discours sur les Champs-Elysées.

TALARU, (Amédée de ) né dans la Forez, devint archevéque de Lyon en 1415. L'antipape Félix le fit cardinal, mais l'attachement d'Amédée de Talaru pour le pape Eugène IV. l'empêcha de prendre ce titre. Il recut Charles VII à Lvon en 1434, et mourut le 11 février 1443. On lui doit quelques Lettres latines sur le concile de Basle. Son oncle Jean de Talaru avoit été aussi archevêque de Lyon en 1376.

TALBERT, (François-Xavier) né à Besançon en 1725, d'un père conseiller au parlement de Franche-Comté, fut l'ainé de ses fils; et il abandonna les fonctions de la magistrature auxquelles il étoit destiné, pour embrasser l'état ecclésiastique. Nommé chanoine de la métropole de sa patrie, il se distingua bientôt par son esprit et ses talens pour la chaire. On l'entendit à la cour de Stanislas à Lunéville, à celle de Versailles, et en 1777 il partagea à Paris, avec le Père Elisée, la station de St. Sulpice. Les lauriers académiques vinrent alors s'unir sur son front aux palmes sacrées. L'évêque Murbouf lui fit une espèce de reproche de cette moisson de couronnes profanes. Monseigneur, lui répondit Talbert. quand j'ai eu besoin de 25 louis, j'ai mieux aimé tirer une Lettre de change sur une Académie, que de les emprunter, - M. l'Abbé, dit alors le prélat, il n'est pas donné à tout le monde de se procurer de l'argent avec de semblables effets; et quelques jours après, il le nomma à un bénéfice. Sur la fin de 1791, la reconnoissance le détermina à suivre l'un de ses amis en Italie; il y connut la princesse de Nassau, qui l'emmena dans ses terres de Pologne, où elle le combla de bienfaits. L'abbé Talbert est mort le 4 juin 1803, à Lemberg en Gallicie, à l'âge de 78 ans. Il eut le talent de se faire des amis, et celui de plaire dans la société. « Il y porțoit, dit M. Philippon de la Magdeleine qui a consacré une notice à sa mémoire, ce que rarement on y trouve; des talens sans prétention, le desir de plaire sans amour propre, et une adresse merveilleuse à faire valoir l'esprit des autres. Aussi sorto:t-on d'auprès de lui toujours plus content de soi. » Il reussissoit parfaitement dans tous ces petits jeux qui font l'agrement des cercles. Dans celui qui a pour objet de désigner les personnes par un emblėme, il proposa celui - ci pour une femme aimable et séduisante : un cep de vigne chargé de fruits, avec ces mots: Je plais jusqu'à l'ivresse. Les Écrits de l'abbé Talbert sont : L. Discours sur la source de l'inégalité parmi les hommes. Il fut couronné à Dijon en 1755. Il. Panégyrique de St. Louis, 1779, in-12. III. Les Eloges de Bonnet, de Montaigne, du cardinal d'Amboisa, du chancelier de l'Hôpital, de Philippe régent de France, de Boileau, obtinrent les prix des académies de Dijon, de Rouen, de Villefranche, de Toulouse et de Bordeaux. Il remporta encore ceux des académies de Pau et d'Amiens, par des Pièces de poésie intitulées : Stances sur l'industrie; autres sur les avantages de l'adversité.

TALIESSIN, célèbre Barde Gallois, chantoit les belles et les

hèros dans le 6° siècle. L'archéologie Galioise a conservé près de quatre-vingts Pièces de ce poëte, qui ont de l'énergie et de l'intérêt.

TALLIS, (Thomas) musicien Anglois, mort en 1585, devint maître de la Chapelle d'Edouard VI, et de Marie reine d'Angleterre. On lui doit le chant de la liturgie et de beaucoup d'antiennes que l'on chante dans l'Église Angloise. Il a publié avec Bird, autre musicien, un Recueil d'Hymnes.

TALLOT, (Louis) né à Troyes, et mort dans cette ville le 13 janvier 1777, est auteur des Lettres sur le Manuel à l'usage du diocèse de Chartres: et d'un Examen du livre intitulé i Dieu et l'Homme, 1772, in-8.º

III. TALON, (Nicolas) jésuite. a publié en 1641, chez le célèbre libraire Cramoisy, les Œuvres de St. François de Sales, 2 vol. in-folio; et une Histoine Sainte, 1655, quatre vol. in-foli. Le mérite de l'édition, mais non celui de l'ouvrage, peut le faire rechercher.

TAM, (François Verner) peintre, né à Hambourg en 1658, mort à Vienne en 1724, excella dans l'art de peindre les animaux, et sur-tout les fleurs et les fruits. Son génie souple et facile lui fit adopter divers genres; tantôt il se rapprocha de celui de Carlo Fiori, tantôt de celui de van - Huysum. Ses tableaux sont finis, quoique légèrement jetés; ils sont précieux, rares, et à très-haut prix.

TANFIELD, (Élizabeth, savante Angloise, d'une famille illustre, fut un prodige d'éray

dition. Elle savoit l'hébreu, le grec, le latin et le françois. Elle mourut à Londres en 1639, à l'âge de 60 ans, après avoir publié quelques ouvrages.

III. TANNER, (Thomas) évêque d'Asaph en Angleterre, étoit né en 1674, et mouvut en 1735. Une profonde érudition, une critique sage, un esprit judicieux, distinguent ses écrits. Les deux principaux sont: Bibliotheca Britannico-Hibernica; 1741; et Notitia Monastica Anglica, 1744, in-folio.

TANNERIE, (Christophe le Clerc de la ) né à Bordeaux catholique zélé, recueillit au milieu du 16° siècle les chansons faites contre les Calvinistes. Ceux - ci prirent leur revanche, et publièrent aussi leurs recueils.

TANUCCI, (Bernard, marquis de ) principal ministre du royaume de Naples, naquit en 1698, à Stia, village de Toscane, de parens pauvres qui l'envoyèrent faire son cours de droit à l'université de Pise. Son amour pour le travail et son esprit naturel l'y eurent bienţôt fait remarquer, et le grand-duc Gaston le nomma quelque tempà après professeur pour remplir la chaire de jurisprudence dans la même université. Le jeune professeur fut presente à Don Carlos infant d'Espagne, qui venoit recueillir en Italie le brillant héritage de la maison de Médicis; il lui plut par l'agrément de son entretien. A cette époque, un soldat Espagnol, conpable d'un assassinat prémédité, se réfugia dans une église et en fut retiré pour être livré à la justice. La cour de Rome réclama le soldat et l'exercice du droit d'asile;

Tanucci, dans un opuscule écrif avec chaleur, soutint celui de la souveraineté, et prétendit que le meurtrier ne pouvoit être soustrait à la rigueur des lois. La cour de Rome fit censurer Tanucci et condamner son écrit; mais Don Carlos l'avoit lu, approuvé, et bientôt après il devint la cause de la fortune éclatante de son auteur. A peine l'infant d'Espagne fut-il parvenu au trône de Naples, que, voulant réunir aux Espagnols qui l'avoient accompagné dans ses nouveaux états et qui formoient son conseil, un ministre qui connût les lois et les usages de l'Italie, fit choix de Tanucci et lui donna une confiance entière. Celui-ci vit sa faveur s'accroître d'année en année; il passa successivement de la place de conseiller d'état à celle de surintendant général des postes, et enfin de premier ministre. Don Carlos quitta Naples en 1759 pour aller prendre possession du royaume d'Espagne; mais il mit, avant de partir, Tanucci à la tête de la régence établie pour gouverner celui des deux Siciles, durant la minorité de son fils Ferdinand IV. Pendant 50 ans, ce chef de l'administration Napolitaine ne vit aucun nuage obscurcir son pouvoir ni la bienveillance des monarques dont il dirigea les conseils. Son ministère fut glorieux: on lui a cependant reproché d'avoir mis trop de passion à dépouiller la cour de Rome despriviléges dont elle jouissoit à Naples, et d'avoir toujours cherché à venger, étant ministre, la censure du professeur de Pise. En effet, il resserra dans les bornes les plus étroites la juridiction de la nonciature. Sans avoir recours à l'autorité pontificale, il réunit

des évechés et supprima 78 monastères en Sicile. Il fit nommer à l'archevêché de Naples sans le concours du pape, et força Pie VI, par la crainte d'un schisme éclatant, à donner l'institution canonique à l'évêque de Potenza. Il contribua enfin de toute son influence à hâter la suppression de l'hommage annuel de la haquenée blanche, établi par Charles d'Anjou, en faveur du Saint-Siége; suppression qui a eu lieu quelque temps après la retraite de Tanucci du ministère. Il le quitta en 1777, à l'âge de quatre - vingts ans, et mourut cinq ans après, le 29 avril 1783. Tanucci fut un protecteur éclairé des sciences ; c'est lui qui fit entreprendre les fouilles de Pompéia et d'Herculanum. Il ne négligea jamais les intérêts de son souverain pour les siens propres, et doit passer, avec raison, pour l'un des plus grands ministres du siècle qui vient de finir.

TARANTIUS, (Lucius) philosophe ami de Cicéron, s'adonna à l'astrologie, et fut surnommé le Prince des astrologues. Il tira l'horoscope de Romulus et de la ville de Rome.

TARAVAL, (N.) professeur de l'académie de Peinture et surinspecteur de la manufacture des Gobelins, est mort à Paris à la fin de 1783. L'un de ses meilleurs tableaux a été un Sacrifice de Noé, exposé au salon de 1783.

TARDIEU, (Nicolas-Henri) graveur Parisien, né en 1674, mort en 1749, fut un des meilleurs élèves de G. Audran. Sous la direction de ce maître habile, il grava les petites batailles d'Alexandre, et y ajouta celle de

Porus qui n'est pas dans la suite des grandes batailles exécutées par Audran. Son morceau de réception à l'Académie en 1713, fut le portrait du duc d'Antin, d'après Rigaud. Ses ouvrages les plus remarquables sont une Magdeleine, d'après Bertin; le plafond de la galerie du Palais-Royal, les tombeaux des hommes illustres d'Angleterre, le sacre de Louis XV.

TARGE, (J.-B.) professeur de mathématiques, a publié un grand nombre d'ouvrages historiques, dont plusieurs sont traduits de l'anglois. Ces derniers sont l'Histoire d'Angleterre de Smollet, en dix-neuf vol. in-12; celle de la guerre de l'Inde, depuis 1745, en deux vol. in-12; l'*Abrégé* chronologique des découvertes faites par les Européens, traduit de Barrow, en douze vol. in-12. Targe est particulièrement auteur d'une Histoire d'Angleterre depuis le traité d'Aix-la-Chapelle jusqu'en 1763, en cinq vol. in-12; d'une autre sur l'avénement de la maison de Bourbon au trône d'Espagne, 1772, six vol. in - 12; enfin, d'une Histoire générale d'Italie, depuis la décadence de l'empire Romain jusqu'à nos jours, 1774, quatre vol. in-12. Targe aima le travail et vécut solitaire au milieu des livres. Son style est trop diffus; mais il présente les faits avec intérêt. Il est mort à Orléans en 1788.

TARGIONI - TOZZETTI, (Jean) médecin, professeur d'histoire naturelle à Florence, sa patrie, naquit en 1712, et mourut en 1783. On a de lui: Aggradimenti delle scienze fisiche in Toscana, 1780, quatre vol. in-4.º

TARLETON, (Richard) acteur Anglois, mort en 1589, fut amené à Londres par Robert comte de Leicester, et s'y fit applaudir par son rare talent. On lui doit un drame dans les mœurs du temps, intitulé: Les sept Péchés mortels.

\* II. TARQUIN le Superbe, parent de l'Ancien , épousa Tullia, fille du roi Servius-Tullius. La soif de régner lui fit ôter la vie à son beau-père, l'an 533 avant J. C. Il s'empara du trône par violence, et sans aucune forme d'élection. Il se défit. sous divers prétextes, de la plus grande partie des sénateurs et des riches citoyens. Son orgueil et sa cruauté lui firent donner le nom de Superbe. Tarquin s'appaya de l'alliance des Latins, par le mariage de sa fille avec Manilius, le plus considérable dentre eux. On renouvela les traités faits avec ces peuples. Tarquin signala son règne par la construction du temple de Jupiter, dont Tarquin l'Ancien avoit jeté les fondemens. (Voyez AMALTHÉE.) Il étoit situé sur un mont on colline. Dans le temps un'on y travailloit, les ouvriers trouvèrent la tête d'un certain Tolus, encore teinte de sang : ce qui fit donner le nom de Capitole (Caput Toli) à tout l'édifice. Les dépenses de Tarquin ayant épuisé le trésor public et la patience du peuple. il se flatta que la guerre feroit cesser les murmures. Il la déclara aux Rutulés. Il étoit occupé au siège d'Ardée, capitale du pays, lorsque la violence que sit Sextus à Lucrèce, souleva les Romains. Ils fermèrent les portes de leur ville, renversèrent le trône l'an 509 avant J. C., et

Tarquin n'y put jamais remonter a Chassé de Rome, Tarquin et ses enfans cherchèrent à intéresser à leur cause les princes voisins, et conservèrent au sein de Rome même des partisans disposés à rétablir la tyrannie. Des jeunes gens accoutumés aux jouissances du luxe et de la vanité, qu'on obtient toujours en flattant l'orgueil des princes, regrettoient les graces et les plaisirs de la cour, et redoutoient l'austérité des mœurs républicaines. Ils égarèrent le fils de Brutus même, qui les sacrifia à la patrie. (Voy. BRUTUS. ) Tarquin ayant perdu l'espérance de bouleverser Rome par ses agens secrets, implora des secours auprès de Porsenna roi de Clusium dans l'Etrurie; mais ses armes furent inutiles au monarque détrôné. Après une guerre de 13 ans, la paix fut conclue, et le tyran se vit abandonné de tous œux qui l'avoient secouru. Il seroit mort errant et vagabond, si Aristodème, prince de Cumes dans la Campanie, ne l'eût enfin reçu chez lui. Il mourut bientôt après, agé de 90 ans. Il en avoit régné 24. Les historiens ont beaucoup déprimé ce prince; mais on ne peut n'er que ce ne fût un tyran habile, qui augmenta son pouvoir par ses victoires. On doit, dit M. l'abbé Millot, lui reprocher des injustices, mais non lui refuser la gloire du génie et des talens. Malheur, dit Montesquieu, à la réputation de tout prince qui est opprime par un parti qui devient le dominant.

TARRAGUA, (Gabriel de) médecin Espagnol, mort professeur de médecine à Bordeaux, au milieu du xvi<sup>e</sup> siècle, exerça long-temps son art dans cetta

ville. Ce qu'on appeloit alors médecine, étoit un amas de principes abstraits sur la nature, mêlé de pratiques astrologiques et de formules inintelligibles. Les ouvrages de Tarragua se ressentent des préjugés et du mauvais goût de son temps. Ils sont écrits en latin barbare, et ne roulent que sur la doctrine physiologique d'Avicenne. Ils sont extrèmement rares. Gessner, qui seul en a parlé, ne cite que celui qui a pour titre : Figura rerum naturalium, non naturalium et contra naturam, in-folio, sans date ni lieu d'impression. Les autres livres de Tarragua sont imprimés en caractères gothiques, chez Guyart, le plus ancien imprimeur établi dans les provinces. Ils sont intitulés: I. Compendium eorum quæ super arte techni Galeni et aphorismis Hippocratis scribuntur, Bordeaux, 1524, petit in-folio. II. Commentaria G. de Turragua super ca de regimine quod commenditur ab Avieenne, Bordeaux, 1534, in-fol. III. Repertorium scientiæ theoricæ et practicæ ex doctis antiquorum fideliter extractum commentariis, Bordeaux, 1536, in-folio.

TARRAKANOFF, (N. princesse de) née du mariage clandestin d'Elizabeth impératrice de Russie, et d' Alexis Rozoumoffski, fut enlevée à l'âge de douze ans, en 1767, par le prince Radziwill. Celai-ci, irrité des procédés despotiques avec lesquels Catherine II anéantissoit les droits des Polonois, crut effrayer cette souveraine en lui présentant un jour cette concurrente au trône. La jeune Tarrakanoff fut conduite à Rome, où Radziwill, appelé par les troubles de sa patrie, fut force de l'abandonner

sous la garde d'un seule gouvernante. Alexis Orloff, feignant le plus grand mécontentement contre Catherine, se présenta à la princesse; il lui offrit sa main. et des secours pour opérer en sa faveur une révolution en Russie. Des propositions si brillantes éblouirent la princesse : sa candeur, son innocence ne pouvoient soupconner la perfidie. Trompée par une fausse cérémonie, elle crut éponser Orloss. Ce ravisseur la conduisit bientôt à Pise, puis à Livourne : là, sous le prétexte de lui donner le spectacle d'une fête navale, Orloff l'engagea à quitter le rivage pour entrer dans un vaisseau, au bruit des instrumens et des salves d'artillerie; mais à peine y fut-elle parvenue, que ses mains furent chargées de chaînes, qu'on la descendit à fond de cale, et que le navire fit voile pour Pétersbourg. Tarrakanoff y fut aussitôt étroitement renfermée dans la forteresse. En décembre 1777, un vent furieux ayant fait refluer la Baltique dans la Newa qui baignoit les murs de la prison, les eaux de cette rivière s'élevèrent subitement de dix pieds, et noyèrent la jeune princesse qui ne recut aucun secours.

TAS

TARUFFI, (Émile) peintre Bolonois, né en 1632, mort en 1694, se distingua dans le paysage qu'il ornoit de scènes vives ét animées.

TASMAN, (N.) navigateur célèbre, sortit de Batavia le 14 août 1642, et découyrit la Nouvelle Hollande et la nouvelle Zélande, qu'on a cru faire partie d'un continent jusqu'à l'instant où, Cook reconnut qu'elles formoient deux isles, Tasman aborda

encore le premier dans quelques autres isles de ces mers lointaines, et revint de son voyage par Gilolo et la nouvelle Guinée.

TATE, (Nahum) poëte Irlandois, né à Dublin en 1652, et mort en 1715, fut intime ami de Dryden, et a publié un grand nombre de poésies, parmi lesquelles on distingue un Poème sur la mort de la reine Anne.

\* I. TAVANES, (Gaspard de Saulx de) ne en mars 1509, fut appelé Tavanes, du nom de Jean de Tavanes son oncle maternel, qui avoit rendu à l'Etat des services signalés. Il fut élevé à la cour en qualité de page du roi; et fait prisonnier avec François I, à la malheureuse journée de Pavie. Devenu guidon de la compagnie du grand-écuyer de France, il servit dans les guerres de Piemont où il se distingua. Le duc d'Orléans, second fils de François I, charmé des agrémens de son caractère, le nomma lieutenant de sa compagnie, et voulut se l'attacher particulièrement. Comme ils étoient l'un et l'autre vifs, hardis et entreprenans, ils se. livrèrent à toute l'impétuosité de leur Age, et firent différentes folies dans lesquelles ils couroient ordinairement risque de la vie. Ils passoient à cheval à travers des bûchers ardens; ils se promenoient sur les toits des maisons, et sautoient quelquefois d'un côté de la rue à l'autre. Une fois, on dit que Tavanes, en présence de la cour qui étoit alors à Fontainebleau, sauta à cheval d'un rocher à un autre qui en étoit distant de trente pieds. Tels étoient les amusemens de Tavanes et en général des jeunes gens de qualité qui étoient attachés au duc d'Orléans. La guerre mit fin

à ces extravagances, dignes des heros des siècles barbares. Tavanes se signala par des actions plus nobles. Il fut envoyé à la Rochelle, qui s'étoit révoltée en 1542, à l'occasion de la Gabelle, et il ramena les rebelles à leur devoir. En 1544, il eut beaucoup de part au gain de la bataille de Cérisoles. Le duc d'Orléans étant mort l'année suivante, le roi donna à Tavanes la moitié de la compagnie de ce prince, et le fit son chambellan. Henri II, héritier des sentimens de François Ier pour Tavanes, le nomma en 1552 maréchal de camp : place d'autant plus honorable, qu'alors il n'y en avoit que deux dans une armée. Notre héros se montra digne de son emploi dans les différentes guerres qu'eut le roi avec l'empereur Charles-Quint, sur-tout à la bataille de Renti en 1554. Le comte de Vulenfurt qui commandoit le corps des Reîtres, appelés les Diables-Noirs à cause de leur intrépidité, s'étoit vanté qu'avec ce seul corps il déferoit entièrement toute la gendarmerie Françoise. Il en étoit si persuadé, qu'il avoit fait peindre sur son enseigne, un Renard dévorant un-Coq : figure allégorique qui désignoit que les Allemands tailleroient en pièces les François, représentés sous la figure du Coq, par une allusion au mot Gallus. Tavanes, qui portoit un Coq dans les armes de sa mère, s'imagine qu'il est personnellement intéressé à enlever aux Impériaux un monument qui paroît blesser sa gloire. Cette idée singulière semble ajouter à la bravoure qui lui étoit naturelle; et il fit des efforts prodigieux, qui déciderent la défaite des Reîtres, et ensuite de toute l'armée. Quoique Tan

ne commandât qu'une compagnie de cent hommes d'armes, il s'attribua avec raison tout l'honneur de cette journée. Il le fit bien sentir au duc de Guise, lorsque ce général lui dit : Monsieur de Tavanes, nous avons fait la plus belle charge qui fut jamais. - Monsieur, lui répliqua Tavanes, vous m'avez fort bien soutenu. Le roi le voyant venir tout couvert de sang et de poussière à la fin de cette bataille. arracha le collier de St-Michel qu'il portoit à son cou, et le jeta sur celui de Tuvanes, après l'avoir embrassé. Il se trouva en 1558, au siège et à la prise de Calais et de Thionville. Pendant les règnes orageux de François II et de Charles IX, Tavanes appaisa les troubles du Dauphiné et de la Bourgogne, et montra en toute occasion beaucoup d'aversion pour les Protestans. Il forma même contre eux, en 1567, une ligue, qui fut appelée la Confrérie du Saint-Esprit; mais cette ligue fut supprimée par la cour, comme une innovation dangereuse. Il fut ensuite chef du conseil du duc d'Anjou, et décida la victoire à Jarnac, à Montcontour et en plusieurs autres rencontres. Le bâton de maréchal de France fut la récompense de ses services 1570. Tavanes s'opposa deux ans après au dessein que l'on avoit d'envelopper le roi de Navarre et le prince de Condé dans le massacre de la Saint-Barthélemi; et l'on a eu raison de dire, que ce fut à lui que la maison de Bourbon eut l'obligation d'être sur le trône. Cependant il se signala cruellement dans cette fatale journée. Brantôme, qui le regardoit comme l'un des principaux auteurs du projet d'exterminer les

Calvinistes, dit qu'il se promena dans Paris pendant tout le jour de Saint-Barthélemi, et qu'il crioit au peuple: Saignez! saignez! les médecins disent que la saignée est aussi bonne en noût qu'en mai. Peu de temps après, il dirigea les opérations du siège de la Rochelle qui s'étoit révoltée. Le siège traînant en longueur, le roi l'engagea à s'y transporter. Il obéit quoique convalescent; mais s'étant mis en marche, il retomba malade, et mourut en chemin dans son château de Sally, le 29 juin 1573 (et non 75, comme dit Ladvocat), gouverneur de Provence et amiral des Mers du Levant. Tavanes eut une jeunesse emportée, et une vieillesse sage. Il ne lui resta, du feu de ses premières années, qu'une activité de courage tonjours prête à éclater, mais à qui la prudence sut imposer un frein. Il donna en mourant les ordres nécessaires, pour que sa mort fût cachée, jusqu'à ce que ses enfans eussent le temps d'être pourvus des charges qu'il avoit sollicitées pour eux. Tavancs avoit une éloquence noble et laconique. Lorsqu'il reçut en 1564, Charles IX aux portes de Dijon dont il étoit gouverneur, il prit dans son compliment, le ton d'un militaire qui savoit bien dire et bien faire. Sire, lui dit-il, en mettant la main sur son cœur, ceci est à vous ; et portant la main sur la garde de son épée, voici ce dont je me sers pour le prouver. (Voyez les Hommes illustres de France, par l'abbé Pérau, tome 16.)

TAVAR ONE, (Lazare) peintre Génois, né en 1556, et mort en 1631, devint premier peintre du roi d'Espagne, et mérita cet honneur par son talent dans le genre de l'histoire et le portrait:

TAV ORA, (François d'Assise, marquis de) d'une des plus anciennes et des plus illustres familles de Portugal, général et inspecteur de toute la cavalerie du royaume, membre du conseil de guerre, fut condamné au dernier supplice, et exécuté le (3 janvier 1759, avec Dona Eléonore de. Tavora sa femme, ses deux fils, et plusieurs autres seigneurs, comme auteur d'une conspiration contre le monarque. « On sait, dit M. Bourgoing dans ses Mémoires sur l'Espagne et le Portugal, que l'intrigue amoureuse du roi Joseph avec une jeune personne de la famille de Tavora, fut pour les conjurés, parmi lesquels cette famille jouoit le rôle principal, un des prétextes de la conspiration qui éclata · contre lui; mais l'ambition des Tavora et la haine qu'inspiroit le marquis de Pambal, en furent les véritables causes. » Par une sentence de la Reine, du 7 avril ₹781, les personnes de tout rang et de toute condition, impliquées dans cette affaire, furent déclarées innocentes. Voyez les Anecdotes du marquis de Pombal, 1 vol. in-80, 1783; et les Mémoires du M. de P., 1783, 4 vol. in-12.

TAURICUS, célèbre sculpteur, qui fit avec Apollonius le fameux groupe de Dircé attachée à un taureau indompté. Ce groupe se voit au palais Farnèse, à Rome.

III. TAYLORD, (Jean) Cabord caré de Lawfort en Essex, ensuite directenr de la société des antiquaires de Londres, naquit en 1703 à Shrewsbury, et mourut en 1766. Il étoit profondément versé dans la langue grecque. On a de lui une édition des Harangues de Lysias, 1740, in-8°, et de celles de Démosthènes, 2 vol. in-8.° Elles sont estimées.

TCHERNISCHEFF, imposteur Russe, déserteur du régiment d'Orloff, parut en 1770 à Zapeuka dans la Crimée, et se fit passerpour l'empereur Pierre HII. Les popes ou prêtres Russes, mécontens de ce que Catherine II ne leur avoit pas rendu leurs biens, favorisèrent cette erreur, et avoient déjà procuré à Tchernischeff un grand nombre de partisans. Ils se préparoient même à le couronner publiquement, lorsqu'un colonel russe s'empara du nouvel empereur, et lui fit sur-le-champ trancher la tête.

TEBALDINI, (Nicolas) imprimeur Italien, renommé dans son art, imprimoit à Bologne vers 1630. Il a publié une Description de cette ville, qui se fait lire avec plaisir.

TÉLÉPHANE, musicien de Samos, mourut à Mégare, où Cléopatre sœur de Philippe roide Macédoine, lui fit élever un superbe tombeau. L'Anthologie grecque nous a comervé son épitaphe; elle étoit ainsi conçue : « Orphée, par sa lyre, a surpassé tous les mortels; Nestor a eu le même avantage par la douceur de son éloquence; et Homère, par l'harmonie de ses vers. Il étoit réservé à Téléphane, dont les restes reposent en ce lieu, d'acquérir la même gloire par son talent extraordinaire sur la flûte. »

\* II. TELLIER, (François-Michel le) marquis de Louvois,

sis du précédent, naquit à Paris le 18 janvier 1641. Le chancelier, son père, le proposa à Louis XIV comme un jeune homme d'un bon esprit, quoiqu'un peu lent, mais qui aidé des avis de son prince, seroit bientôt propre à l'administration. Louis flatté d'être créateur donna des leçons à Louvois, qui les recevoit en novice. Ses progrès furent graduels, mais rapides. Il fut revêtu en survivance de la charge de ministre de la guerre, l'an 1664. Le roi s'étant persuadé que c'étoit lui qui faisoit bout sous un ministre qu'il avoit formé; le ministre fit bientôt faire tout ce qu'il vouloit luimême. Il se rendit maître absolu du militaire, et assujettit les généraux à lui rendre compte directement. Tous, a l'exception de Turenne, s'y soumirent. Son activité, son application et sa vigilance lui procurèrent tous les jours de nouvelles faveurs. Nommé surintendant général des Postes en 1668, chancelier des Ordres du roi, grand vicaire des Ordres de St-Lazare et de Mont-Carmel, il remplit ces différentes places en hommes supérieur. Un grand nombre d'Hôpitaux démembrés de l'Ordre de St-Lazare, y furent réunis, et destinés en 1680 à former cinq grands prieurés et plusieurs commanderies, dont le roi gratifia près de deux cents officiers estropiés ou vétérans. Les soldats que les disgraces de la guerre mettoient hors d'état de servir, obtinnent leur retraite honorable dans l'Hôtel des Invalides bâti par les soins du marquis de Louvois. Son zèle pour l'éducation de la Noblesse, lui fit encore obtenir de sa Majesté l'institution de quelques académies dans les places frontières du royaume, où grand nombre de jeunes gentilshommes, élevés gratuitement, apprenoient le métier de la guerre. Après la mort de Colbert arrivée en 1683, il fut pourvu de la charge de surintendant des Bâtimens, Arts et Manufactures de France. L'étendue de son génie l'élevoit au-dessus de cette multitude d'emplois qu'il exerça tonjours par lui-même; mais ses grands talens éclatèrent sur-tout dans les affaires de la guerre. Il introduisit le premier cette méthode avantageuse, que la foibles du gouvernement avoit jusqu'alors rendue impraticable, de faire subsister les armées par magasins. Quelques sièges que le roi voulût faire, de quelque côté qu'il tournat ses armes, les secours en tout genre étoient prêts. les logemens des troupes marqués, leurs marches réglées. La discipline rendue plus sévère de jour en jour par l'austérité inflexible du ministre, enchaînoit tous les officiers à leur devoir. Il avoit si bien banni la mollesse des armées Françoises, qu'un officier ayant paru à une alerte en robe de chambre, son général la fit brûler à la tête du camp, comme une superfluité indigne d'un homme de guerre. Un seigneur (Nogaret) avoit levé une nouvelle troupe; le sévère ministre n'en fut pas content : Monsieur, lui dit-il publiquement. votre Compagnie est en sort mauvais état. - Monsieur, je ne le savois pas. —Il faut le savoir. L'avez-vous vue? -Non, Monsieur; j'y donnerai ordre. - Il faudroit l'avoir donné... Il faut prendre parti, Monsieur; ou se déclarer Courtisan, ou s'acquitter de son devoir, quand on est officier. Le marquis de St-André sollicitoit un petit gouver-

nement. Louvois, qui avoit reçu quelques plaintes contre lui, le refusa: Si je recommençois à servir, je sais bien ce que je ferois, repartit cet officier en colère. - Et que feriez-vous, lui demanda le ministre d'un ton brusque? -Je réglerois si bien ma conduite, que vous n'y trouveriez rien à redire. Il n'y eut que cette saillie inattendue qui put l'engager à accorder ce que St-André Ini demandoit. L'artillerie, dont il exerça lui-même plus d'une fois la charge de grand-maître, fut servie avec plus d'exactitude que jamais, et des magasins établis par ses conseils dans toutes les places de guerre, furent fournis d'une quantité prodigieuse d'armes et de munitions, entretenues et conservées avec le dernier soin. Dans ce grand nombre de fortifications que le roi fit élever et réparer pendant son ministère, on n'entendoit plus parler de malversations. Les plans étoient levés avec toute l'exactitude possible, et les marchés exécutés avec une entière fidélité. D'ailleurs, rien de plus juste et de mieux concerté que les réglemens publiés pour les étapes, pour les marches, pour les quartiers et pour le détail des troupes. La paye des officiers et des soldats étoit constamment assurée par des fonds toujours prêts, qui suivoient et devançoient les armées. La force de son génie et le succès de ses plus hardies entreprises, lui acquirent un ascenextrême sur l'esprit de dant Louis XIV; mais il abusa de sa faveur. Pendant le siège de Mons, il déplaçoit les gardes que Ie roi avoit placées; et ce prince se bornoit à dire : N'admirezvous pas Louvois? il croit savoir la guerre mieux que moi. Il

osoit même quelquefois traiter ce prince avec une hauteur qui le rendit odieux. Au sortir d'un conseil où le roi l'avoit très-mal reçu, il rentra dans son appartement, et expira. C'est ainsi que mourut ce fondateur du despotisme des ministres, consumé par l'ambition, la douleur et le chagrin, le 16 juillet 1691, à 51 ans. La manière dont Mad. de Sévigné annonça cette mort à Coulanges, peut beaucoup servir à nous faire connoître ce que les contemporains pensoient et ce que la postérité doit penser de Louvois. « Le voilà donc mort, ce grand ministre, cet homme si considérable, qui tenoit une si grande place, dont le *Moi* (comme dit M. Nicole ) étoit si étendu ; qui étoit le centre de tant de choses. Que d'affaires, que de desseins, que de projets, que de secrets, que d'intérêts à démêler ! Que de guerres commencées . que d'intrigues, que de beaux coups d'échec à faire et à conduire! -Ah, mon Dieu! donnez-moi un peu de temps; je voudrois bien donner un échec au duc de Savoie, un mat au prince d'Orange. -Non, non. vous n'aurez pas un seul moment. - Faut-il raisonner sur cette étrange aventure? Non, en vérité. Il y faut réfléchir dans son. cabinet ... » Louvois ne fut regretté ni par le roi ni par ses courtisans. Son esprit dur, son caractère hautain avoient indisposé tout le monde contre lui. Avant lui les secrétaires d'état donnoient du Monseigneur aux ducs en leur écrivant; Louvois supprima ce titre. Il fit plus, il l'exigea pour lui-même de tous ceux qui ne le lui donnoient pas auparavant De bons officiers furent obligés de quitter le service, parce qu'ils

ne voulurent pas se soumettre à tette loi. Les philosophes devoient être encore plus mécontens de lui que les courtisans : ils pouvoient lui reprocher les cruantés, les ravages exercés dans le Palatinat en 1689; le projet d'exciter le duc de Savoie et les Suisses à déclarer la guerre à la France, en manquant à tous les traités faits avec eux. « Louvois, dit Duclos, jaloux des succès et du crédit de Colbert, excite la guerre dont il a le département. Il persuade au roi de s'emparer de la Franche-Comté, des Pays-Bas Espagnols au-mépris des renonciations les plus solennelles. Cette guerre en amène successivement d'antres, que Louvois avoit le malheureux talent de perpétuer. Celle de 1688 dut sa naissance à un dépit de l'orgueilleux ministre. Le roi faisoit bâtir Trianon; Louvois qui avoit succédé à Colbert dans la surintendance des bâtimens, suivoit le roi qui s'amusoit dans ces travaux. Ce prince s'apperçut qu'une fenêtre n'avoit pas autant d'ouverture que les autres, et le dit à Louvois: celui-ci n'en convint pas, et s'opiniatra contre le roi qui insistoit, et qui traita durement Louvois devant les ouvriers. Aman humilié, rentra chez lui la rage dans le cœur; et là, exhalant sa fureur devant ses familiers : Je suis perdu, s'écria-t-il, si je ne donne de l'occupation à un komme qui s'emporte sur des misères. Il n'y a que la guerre pour le tirer de ses batimens, et parbleu il en aura, puisqu'il en faut à lui ou à moi La ligue Augsbourg qui se formoit, pouvoit être désunie par des mesures politiques. Louvois souffla le feu qu'il pouvoit éteindre et l'Eu-Tope fut embrasée, parce qu'une fenêtre étoit trop large ou trop étroite. Voilà les grands événemens par les petites causes. » Il pensoit faussement qu'il falloit faire une guerre cruelle, si l'on vouloit éviter les représailles. Le seul moyen de faire cesser les incendies et les cruautés, étoit, selon lui, d'enchérir sur celui qui commençoit. Aussi écrivoitil au maréchal de Boufflers : Si l'ennemi brûle un village de votre Gouvernement, brillez-en dix du sien. Mais quelques reproches qu'on ait faits à sa mémoire, ses talens on été encore plus utiles à la patrie, que ses fautes ne lui ont été funestes. On ne trouva dans aucun des sujets qu'on essaya depuis, cet esprit de détail qui ne nuit point à la grandeur des vues ; cette prompte exécution malgré la multiplicité des ressorts; cette fermeté à maintenir la discipline militaire; ce profond secret qui avoit fait passer de și cruelles nuits à l'ombrageux Guillaume ; ces instructions savantes qui dirigeoient un général; cette connoissance des hommes qui savoit les approfondir et les employer à propos. En un mot, on ne retrouva plus cet enfant de Machiavel, moitié courtisan, moitié citoyen; né, ce semble, pour l'oppression et pour la gloire de sa patrie. Louvois étoit connu de tous les seigneurs de la cour pour un ministre impénétrable. Il étoit près de partir pour un grand voyage; et il feignit de dire où il devoit aller. Monsieur, lui dit le comte de Grammont, ne nous dites point où vous allez: aussi bien nous n'en croirons rien. Il ne supportoit pas les mauvais succès à la guerre avec autant de fermeté que Louis XIV. Après la levée du siège de Coni, il alla porter

: r.

cette nouvelle à ce prince, les larmes aux yeux. Vous êtes abattu pour peu de chose, lui dit le roi; on soit bien que vous étes trop accoutumé aux succès : pour moi qui me souviens d'avoir vu les troupes Espagnoles dans Paris, je ne m'abats pas si aisément. Nous avons sous son nom un Testament politique, 1695, in-12; et dans le Recueil de Testamens politiques, quatre vol. in-12. C'est Courtilz qui est l'auteur de cette rapsodie politique d'après laquelle il ne faut pas juger le marquis de Louvoil. Après sa mort, il parut une espèce de Drame satirique contre lui, intitulé : Le Marquis DE Louvois sur la sellette, Cologne, 1695, in-12. C'est une pièce pitoyable, qui vaut encore moins que le Testament de Courtilz. Le marquis de Louvois laissa des biens immenses qui venoient en partie de sa femme, Anne de Souvré, marquise de Courtenvaux, la plus riche héritière du royanme. Il en éut plusieurs enfans, entr'autres François-Michel LE TELLIER, marquis de Courtenvaux, mort 1721, et père de Louis-César, marquis de Courtenvaux. Celui-ci prit le nom et les armes de la maison d'Estrées. (Voyez Estrées, n.º vi; et Barbesieux.)

\* III. TELLIER, (Charles-Maurice le ) archevêque de Rheims, commandeur de l'Ordre du St-Esprit, docteur et proviseur de Sorbonne, conseiller d'état ordinaire, etc. né à l'aris en 1642, étoit frère du précédent. Il se distingua par son zèle pour les sciences ecclésiastiques, et pour l'observation de la discipline. Il soumit son clergé aux règles de cette discipline, quoiqu'il s'en dispensat quelquefois

lui même. Mad. de Sévigné raconte que lorsque Fénélon. nommé à l'archeveché de Cambrai, eut remis au roi son unique abbaye; «M. de Rheims a dit que M. de Fénélon, pensant comme il faisoit, prenoit le bon parti; et que lui, pensant comme il fait, il fait bien aussi de garder tous ses benefices. » Ce prélat étoit très-attaché aux biens de ce monde. Ayant vu passer Jacques II dans la galerie de Versailles, il dit assez haut pour scandaliser les ames pieuses : Voilà un bon homme qui a quitté trois Royaumes pour une Messe. II prétendoit qu'on ne pouvoit être honnête homme, si l'on n'avoit dix mille livres de rente. Ce fut d'après un tarif si peu apostolique, que Despréaux, questionné pur lui sur la probité de quelqu'un , lui répondit : Monsein gneur, il s'en faut quatre mille livres de rente qu'il ne soit honnête homme. Le même Despréaux disoit : L'Archeveque de Rheims fait bien plus de cas de moi, depuis qu'il me croit riche. Le nonce du pape qui le connoissoit peu scrupuleux sur la pluralité des bénéfices, et peu soumis à l'autorité du pape dans les matières ecclésiastiques, lui dit un jour: Ou croyez à l'autorité papale, ou ne possédez qu'un bénéfice: car vous ignorez apparemment que leur pluralité interdite par les conciles, n'est tolérée en France qu'en vertu de quelque dispense du Pontife Romain. Sur la fin de ses jours, il réussit à faire excuser son avidité par le bon usage qu'il fit des biens ecclésiastiques; et quoiqu'il tint beaucoup du caractère dur et inflexible de son père et de son frère, il fut charitable, et il protegea les savans et les gens de lettres. Il monrut subitement à Paris, le 22 février 1710, à 78 ans. Il défendit qu'on ouvrit son corps ni qu'on lui fit aucune oraison funèbre. Il laissa aux chanoines réguliers de l'abbaye de Ste—Geneviève de Paris, sa belle bibliothèque composée de so mille volumes.

VI. TELLIER, (N. le) né à Château-Thierri, et mort dans la même ville en 1732, est auteur de quatre pièces de théâtre: le Festin de Pierre, opéra; les Pécerines de Cythère, Arlequin Sultane favorite, et la Descente de Mezzetin aux Enfers. La seconde de ces pièces a été imprimée à Marseille en 1717.

VII. TELLIER, (Adrien le) avocat du roi à Melun, fut député par ce bailliage aux Etats généraux, et y travailla beaucoup dans le comité de judicature. Ses principes républicains le firent appeler à la Convention. Cette assemblée l'ayant envoyé, en 1795, à Chartres pour y favoriser la libre circulation des grains, sa présence et la disette qu'on ressentoit excitèrent contre lui une violente sédition : le peuple en fureur le força à signer un arrêté qui taxoit le pain à 3 sous la livre, et à le proclamer sur la place publique, monté sur un ane. Le Tellier, de retour à son auberge, se brûla la cervelle, après avoir écrit aux municipaux de Chartres la lettre suivante: « J'étois venu pour vous servir de tout mon pouvoir; ma récompense est l'ignominie. Je ne veux pas y survivre; mais j'ai mieux aimé mourir de ma propre main que de laisser commettre un crime par l'aveuglement. Je rétracte mon arrêté; je n'aurois jamais consenti à signer, si je navois reconnu d'un côté l'im-

possibilité de son exécution, et de l'autre le danger de faire répandre d'autre sang que le mien. Je sors de la vie avec un héritage de probité que je transmets à mes enfans aussi pur que je l'avois reçu de mon respectable père.»

VIII. TELLIER, (N. le) modèle de la fidélité domestique fut valet de chambre de l'exambassadeur Barthélemy. Celuici ayant été arrêté et condamné à la déportation en 1797, le Tellier ne voulant pas quitter un instant son maître, l'accompagna dans la prison du Temple, et le suivit à la Guyane. Il continua, sous ce climat brûlant et malsain, à lui prodiguer les soins du plus tendre attachement. Il étoit parvenu à s'échapper avec lui; mais il mourut dans la traversée, comme il alloit revoir l'Europe.

IX. TELLIER, (le) Voyes COURTENFAUX.

TELLIUS, philosophe Grec, né à Elis, alla s'établir dans la ville de Phocée, où ses talens et ses vertus lui acquirent de grands honneurs. Après sa mort, on lui éleva une statue dans le temple d'Apollon, à Delphes.

TELLO, mort au commencement de 7° siècle, soutint l'Euglise Anglicane par son zèle et ses écrits, et fut le fondateur de l'évêché de Landaft.

TEMPESTE, (Pierre Molyn, surnommé) peintre, né à Har-lem en 1643, excelloit dans les tableaux de chasses aux sangliers. Accusé d'avoir trempé à Gênes dans l'assassinat d'une femme qu'il aimoit, il fut condamné à une prison perpétuelle, dont il ne

sortit que par hasard au bout de 16 ans. Louis XIV ayant fait bombarder Gênes, le feu menaçant de consumer toute la ville, le Doge fit ouvrir toutes les prisons. Molyn profita de cet élargissement pour se retirer à Placenza dans le duché de Parme, et il y mourut.

I. TEMPLEMAN, (Pierre) médecin Anglois, mort en 1769, étoit correspondant de l'académie des Sciences de Paris, à laquelle il avoit envoyé divers Mémoires, qu'il fit imprimer en 1753.

II. TEMPLEMAN, (Thomas) maître d'école Anglois, dans le dernier siècle, a publié des Tables sur l'étendue et la population des divers pays de la terre.

\* I. TENCIN, (Pierre Guerin de) ne à Grenoble en 1679, d'une famille originaire de Romans en Dauphiné, étoit fils d'un président au parlement. Envoyé de bonne heure à Paris, où il fit ses études avec distinction, il devint prieur de Sorbonne, docteur et grand-vicaire de Sens. Ses liaisons avec le fameux Law dont il reçut l'abjuration, furent aussi utiles à sa fortune que nuisibles à sa réputation. Il accompagna en 1721 le cardinal de Bissy à Rome, en qualité de conclaviste; et après l'élection d'Innocent XIII, il fut chargé des affaires de France à Rome, où il jouit d'un grand crédit. Ayant de la figure, de l'esprit, et s'étant fait un système suivi de flatterie, il devoit réussir dans cette cour. L'abbé Dubois, pour lequel il sollicitoit le chapeau de cardinal, ne le laissoit pas manquer de l'argent nécessaire pour s'y maintenir avec' honneur. Ses services le firent

nommer archevêque d'Embruri en 1724; il y tint en 1727, 2222 fameux concile contre Soanen. évêque de Senez : concile qui lui a fait donner tant d'éloges par un parti, et tant de malédictions par l'autre. Ayant obtenu la pourpre en 1739, sur la nomination du roi Jacques, il devint archevêque de Lyon én 1740 . ministre d'état deux ans après. On croyoit qu'il avoit été appelé à la cour pour remplacer le cardinal de Fleury; mais ses espérances et celles du public ayant été trompées, il se retira dans son diocèse, où il se fit aimer par d'abondantes aumônes. Il 🔻 mourut en 1758, à 80 ans. Qui croire sur le compte de ce cardinal? Les uns en font un génie un homme d'état, un politique consommé ; d'autres lui disputent ces talens, et attribuent son élévation, moins à son mérite qu'à celui d'une sœur ambitieuse et bel esprit. On trouvera peut-être la vérité en prenant le milieu entre ces deux extrémités. Vers la fin de ses jours, les choses pour lesquelles il avoit montré le plus d'ardeur, se présentèrent à lui sous un autre point de vue. Ses sentimens allerent jusqu'à une espèce d'indulgence pour ces mêmes Jansénistes qui l'avoient regardé comme un persécuteur. Dans le temps des disputes occasionnées par les billets de confession, il se conduisit avec modération et avec sagesse. Une guerre plus cruelle ayant désolé la France en 1756, le cardinal de Tencin entra en correspondance avec madame la Margrave de Bareith, pour ménager la paix avec les puissances belligérantes; mais il mourut avec la douleur de n'avoir pas pu réussir. On a de lui des Mandemens et des Insm

voyons ceux qui se plaignent que nous n'avons pas peint le cardinal de Tencin assez en beau, aux Mémoires de Duclos; et ils verront que nous l'avons ménagé.

ď۶۰

)ek

ar-

jė.

m

Œ

161

١

Į.

13

1

\* II. TENCIN, (Claudine-Alexandrine Guerin de ) sœur du précédent, prit l'habit religieux dans le monastère de Montfleury, près de Grenoble. Dégoûtée du cloître, elle devint chanoinesse du chapitre de Neuville près de Lyon, rentra bientôt dans le monde, et vint à Paris. Les agrémens de sa figure et de son esprit lui firent des amis accrédités : elle prit part à la folie épidémique du système; et cette folie, jointe à ses liaisons avec le cardinal Dubois, fut avantageuse à sa fortune ainsi qu'à celle de son frère. Son caractère intrigant la rendit pendant quelque temps l'arbitre des graces. Elle songea dès-lors à demander à la cour de Rome un Bref qui confirmat sa sortie du cloitre. Elle l'obtint en effet par le crédit de Fontenelle; mais comme le Bref avoit été rendu sur un faux exposé, il ne fut point fulminé. Mad. de Tencin n'en resta pas moins dans la capitale. où elle cultiva la littérature avec succès. Benoît XIV avec lequel elle étoit èn correspondance lorsqu'il n'étoit que le cardinal Lambertini, l'honora de son portrait dès qu'il fut pape. Sensible à un tel honneur, Mad. de Tencin lui répondit par une lettre ingéniense, où elle lui disoit : Votre affabilité, votre bonté, votre fidélité dans l'amitié, vous avoient fait de tendres Amis de ceux qui sont devenus vos Enfans. Depuis long-temps mes vænx plaçoient V. S. sur la chaire de Saint-Pierre.

Tétois par mes desirs votre fille spirituelle, avant que vous fussiez le père commun des Fidelles. La maison de Mad. de Tencia devint le rendez-vous des gens les plus spirituels de Paris. On la voyoit au milieu d'un cercle de beaux esprits et des gens du monde qui composoient sa cour, donner le ton et se faire écouter avec attention, parce qu'elle parloit à chacun son langage. Sa petite société fut troublée de temps en temps par quelques aventures assez tristes. Elle fut impliquée dans celle de la mort de la Fresnaye, conseiller au grand conseil, qui se tua chez elle. On la transféra d'abord au Châtelet ensuite à la Bastille; enfin elle eut le bonheur d'être déchargée de l'accusation intentée contre elle à l'occasion de ce funeste accident. Cette dame célèbre mourut à Paris en 1749, dans un âge avancé, regrettée par plusieurs gens de lettres, qu'elle appeloit ironiquement ses Bêtes. L'envie a dit beaucoup de mal de cette Ménagerie spirituelle, mais elle étoit bien préférable à tant d'autres coteries où l'on ne peut exister sans jeu et sans médisance. Il faut avouer cependant que cette petite société avoit un peu trop adopté la maxime,

Nul n'aura de l'esprit que nous et nos amis;

et que le public ne donnoit pas toujours son approbation aux ouvrages qu'on y préconisoit. Mad. de Tencin étoit très-ser-viable, lorsque son intérêt particulier ne s'opposoit pas à ce qu'on lui demandoit. Elle ambitionnoit la réputation d'être ame vive ou ennemie déclarée. Elle saisit habilement quelques occasions de le persuader, et s'atta-

cha-ainsi beaucoup de gens de mérite. Nous avons de Mad. de Tencin: I. Le Siège de Calais, In-12. C'est un Roman écrit avec délicatesse, et plein de pensées fines. Certaines idées d'une licence enveloppée; des portraits aimables de l'un et de l'autre sexe, mais qui auroient dû être plus contrastés; de la tendresse dans les expressions; le ton de la bonne compagnie: voilà ce qui en sit le succès. On ferma les yeux sur ses défauts, sur la mul-. titude des épisodes et des personnages, sur la complication des événemens, la plupart peu vraisemblables; enfin, sur la conduite, moins judicieuse que spirituelle, de ce Roman. II. Mémoires de Comminges, in-12, dont le fonds est touchant, quoique mêlé d'invraisemblance, et qui sont encore meilleurs pour la forme. M. de Pont-de-Vesle son neveu, eut part à cet ouvrage, ainsi qu'au précédent. III. Les Malheurs de l'Amour, 2 vol. in-12: roman intéressant. dans lequel on a prétendu qu'elle traçoit sa propre histoire. IV. Les Anecdotes d'Edouard II, in-12, 2776: ouvrage posthume. On a recneilli toutes ses Œuvres en 13786, à Paris, 7 volumes petit in-12, précédés d'une Notice sur sa vie et ses écrits, par l'un des auteurs de ce Dictionnaire.

\* II. TENIERS le Jeune, (David) né à Anvers en 1610, mort dans la même ville en 1694, étoit fils du précédent et son élève; mais il surpassa son père par son goût et par ses talens. Teniers le Jeune jouit de son vivant de tonte la réputation, des honneurs et de la fortune dûs à son mérite et à ses bonnes qua-

lités. L'archiduc Léopold-Guillaume lui donna son portrait attaché à une chaîne d'or, et le fit gentilhomme de sa chambre. La reine de Suède donna aussi son portrait à Teniers. Les sujets ordinaires de ses tableaux sont des scènes réjouissantes. Il a représenté des Buveurs et des Chimistes, des Noces et des Fêtes de village, plusieurs Tentations de St. Antoine, des Corps-degarde, etc. Ce peintre manioit le pinceau avec beaucoup de facilité. Ses ciels sont très-bien rendus, et d'une couleur gaie et lumineuse. Il touchoit les arbres avec une grande légèreté, et donnoit à ses petites figures une ame une expression et un caractère admirables. Ses tableaux sont en si grand nombre, qu'il disoit en plaisantant: Pour rassembler tous mes ouvrages, il faudroit une galerie de deux lieues de longueur ; ils sont comme le miroir de la nature; elle ne peut être rendue avec plus de vérité. On estime singulièrement ses petits tableaux; il y en a qu'on appelle des Après-souper, parce que ce. peintre les commençoit et les finissoit le soir même. On ne doit pas oublier son talent à imiter la manière des meilleurs maîtres. qui l'a fait surnommer Protée et le Singe de la peinture. Il a quelquefois donné dans le gris et dans le rougeàtre; on lui reproche aussi d'avoir fait des figures trop conrtes, et de n'avoir pas assez varié ses compositions. Louis XIV n'aimoit point son genre de peinture. On avoit un jour orné sa chambre de plusieurs tableaux de Teniers; mais aussitôt que ce prince les vit : Qu'on m'ôte, dit-il, ces Magots de devant les yeux. On a beaucoup gravé d'après les ouvrages de Teniers. Il

a lui-même gravé plusieurs de ses morceaux, entr'autres un Vieillard et une Fête de village. Pour étudier de plus près la nature, Teniers s'étoit retiré dans le village de Perth entre Malines et Anvers. Sa maison y devint le rendez-vous des grands, dès artistes et des amateurs renommés.

TENIVELLI, (N.) savant Piémontois, est auteur de divers ouvrages historiques, et entr'autres de l'Histoire de l'Académie de Turin, qui possédoit dans son sein Beccaria, Alfieri, Denina, La Grange, etc. Tenivelli accusé d'avoir favorisé des principes d'insurrection dans les états du roi de Sardaigne, fut fusillé en 1796.

TENSIO-DAÉ-DSIN, (Mythol.) principale divinité des Japonois, se fit homme suivant eux, et devint la tige de tous les souverains du Japon et le patron de leur empire. On célèbre sa fête dans le neuvième mois de l'année, avec la plus grande solennité.

TENTIGNAC, (Arnaud de) troubadour du 12º siècle, fut renommé par ses chansons, dont Crescimbeni et Nostradamus ont donné des notices.

II. TERRAY, (N\*\*) intendant de Lyon, où il étoit estimé pour sa probité et sa justice, fut condamné à mort avec son épouse par le tribunal révolutionnaire de Paris, en 1793, comme ayant fait émigrer ses fils pour porter les armes contre la république. Ceux-ci, très-jeunes lorsqu'on immoloit leur père, faisoient leurs études à Oxford et à Berlin.

TERRISSE, (François-Christophe) né à Nantes le 19 novembre 1704, devint chanoine de Rouen, et est mort dans cette ville. Il a publié divers écrits pour la défense des droits du chapitre dont il étoit membre; un Mémoiré sur l'origine de l'abbye de St-Victor au pays de Caux, 1743, in-4°; et un autre sur les marbres employés dans le chœur de l'église de Rouen, 1774, in-4.°

TERWERTON, (Augustin) peintre Hollandois, né à la Haye en 1639, mort à Berlin en 1711, où il aveit établi une académie de peinture, voyagea en Italie, et se distingua par ses Tableaux d'histoire. Il eut deux frères, Matthieu et Elie, qui furent aussi à représenter les fleurs: il mourut en 1724. L'autre peignit l'histoire, et mourut en 1735.

\* TESTU, (Jacques) aumônier et prédicateur du roi , reçu à l'académie Françoise en 1665 poëte François, mourut en juin 1706. Il a mis en vers les plus beaux endroits de l'Ecriture et des Pères, sous le titre de Stances Chrétjennes, 1703, in-124 Il a fait aussi diverses autres Poésies Chrétiennes, dont le style est foible et làche. L'abbé Testu s'étoit d'abord consacré à la chaire; mais la foiblesse de sa santé l'obligea de quitter la prédication. Il avoit ruiné son tempérament dans une retraite qu'il fit avec Rancé le réformateur de la Trappe. C'étoit un homme tour-à-tour mondain et dévot, que ses vapeurs jetoient tantét dans la solitude, et tantôt dans le grand monde. On l'appeloit, TESTU TAISTOI, parce qu'ayant la facilité de parler sur toutes sortes de matières, il s'emparoit trop souvent de la conversatione

Il rachetoit ce défaut par l'envie et le talent de plaire, par un grand usage du monde, et par une vivacité d'esprit qui réveil-loit ceux qui l'entendoient, sans jamais chercher à les offenser. — Il ne faut pas le confondre avec l'abbé Jean Testu de Mau-roy, mort en avril 1706, membre de l'académie Françoise: place qu'il avoit dûe à la protection de Monsieur, plus qu'à ses talens. Il avoit été l'instituteur des filles de ce prince.

TETEFORT, (Jean) de Lyon, religieux dominicain, mourut dans sa patrie en 1643, après avoir publié en 1622, les Roses du Chapelet, pour être jointes à nos fleurs-de-lis, in-8°, en 1633. Le choix de la perfection, in-8.º Ce dernier écrit est un commentaire d'un opuscule de St. Thomas. On lui doit encore un Traité de Philosophie en vers latins, imprimé en 1634.

TEUTA, reine d'Illyrie, lais-. soit ses sujets exercer le métier de pirates sur la mer Adriatique. Plusieurs marchands d'Italie ayant été pillés par eux, portèrent leurs plaintes au sénat de Rome. Celui-ci envoya des ambassadeurs en Illyrie qui choquèrent Teuta par leur hauteur. Cette reine, violant le droit des gens, en fit égorger quelques-uns et mettre les autres en prison. Pour venger cet attentat, les Romains pénétrèrent dans l'Illyrie, l'an 232 avant Jesus-Christ, remportèrent plusieurs victoires, forcèrent Teuta à demander la paix, et ne l'accordèrent qu'en la faisant descendre du trône.

THAMURATH, surnommé Diubend, roi de Perse de la

première race, fut juste et courageux. Il fit la guerre au roi de
Darien, et la province de Kabul,
frontière des Indes et de la Perse,
devint le théâtre de ses exploits
et son tombeau. Etant tombé
dans une ambuscade, le général
ennemi le fit tuer; mais son
fils Kurschasb vengea sa mort,
et s'empara des états de son ennemi.

THÉBÉ, femme d'Alexandre, tyran de Phères en Thessalie, craignant de devenir la victime de la barbarie de son époux, forma avec ses frères le complot de le tuer, et l'exécuta. Le tyran occupoit le haut d'une tour; sa chambre étoit gardée par un dogue féroce; on n'y parvenoit que par une échelle. Thébé endormit le chien, garnit de laine les échelons pour que ses frères ne fissent aucun bruit en montant, et livra Alexandre à leurs coups, l'an 357 avant J. C.

THÉLIS, (N. de) né dans le Forez, sur les bords de la Loire, entra jenne au service, et devint officier des Gardes françoises.Sur la fin de sa carrière 🕻 il s'occupa beaucoup d'économie politique, et institua une école nationale pour former de jeunes soldats. Ses écrits sur ces objets ont le mérite de l'utilité, s'ils n'ont pas celui du style et de l'agrément. Ils ont pour titres : I. Moyens proposés pour le bonheur des peuples qui vivent sous le gouvernement monarchique. 1778 , in-4.º II. Réflexions d'un militaire, 1778, in-4.º III. Mémoire sur les rivières et canaux. et particulièrement sur le canal de Charolois, 1779, in-4.º IV. Plan d'éducation nationale en faveur des pauvres enfans de la campagne, 1779, in-12.

Thélis est mort à Paris, au commencement de la révolution.

THELUSSON, (Pierre-Isaac) négociant Genevois, mort à Londres en 1798, a laissé à sa mort une fortune immense, et plus de sept cents mille livres sterling. Par son testament il a créé un fonds d'amortissement au profit de l'état, qui, dans un siècle, doit s'élever à une somme énorme. Sa femme et ses enfans, à qui il n'a légue que cent mille livres sterling, ont vainement attaqué ce tectament; ses dispositions ont été maintenues en Angleterre et déclarées valides.

THÉOCLÈS, sculpteur Grec, fit à Olympie deux statues, représentant Atlas et Hercule près de l'arbre des Hespérides. Elles étoient en bois de cèdre. Théoclès vivoit environ trois cents soixante et dix ans avant l'ère chrétienne.

THEOCRÈNE, (Benoît) ne à Larzana, petite ville de l'état de Gênes, vint en France où il devint évêque de Grasse, et ensuite précepteur des enfans de François premier. On lui doit un volume d'Odes en vers latins, où il y a du feu et de l'harmonie. Il avoit aussi fait une Chronique de Gênes. Son veritable nom étoit Tagliacarne.

\* THÉOCRITE, de Syracuse, ou de l'isle de Cô ou Cos, dans la mer Egée, florissoit sous Ptolomée Philadelphe roi d'Egypte, vers l'an 285 avant Jésus-Christ. On dit que ce poête eut l'imprudence d'écrire des Satiges contre Hiéron tyran de Syracuse, et qu'il fut puni de mort par ce prince. On ajoute qu'il aimoit l'argent, et qu'il mendioit bassement des récompenses pour

ses vers. Théocrite s'est fait une grande réputation par ses Idylles, qui ont servi de modèle à Virgile dans ses Eglogues. Entre tous les excès, dit Boileau,

. . . . . . La route est difficile.

Suivez, pour la trouver, Théocrite et

Virgile.

Que leurs tendres écrits, par les Graces dictés,

Ne quittent point vos mains, jour et nuit feuilletés

Senls dans leurs doctes vers, ils pourront vous apprendre

Par quel art sans bassesse un auteur peut descendre,

Chanter Flore, les champs, Pomone, les vergers;

Au combat de la flûte animer les bergers :

Des plaisirs de l'amour vanter la douce amorce :

Changer Nareisse en fleur, couvrir Daphné d'écorce;

Et par quel art encor l'églogue quelquefois

Rend dignes d'un Consul la campagne et les bois.

Théocrite a employé le dialecte Dorien, qui est très-propre pour ce genre. Les Idylles de ce poëte passent, avec raison, pour une des plus belles images de la nature : on y trouve cette beauté simple, ces graces naïves, enfin ce je ne sais quoi, qu'il est plus facile de sentir que d'exprimer. « Il faut avouer cependant, dit M. Fréron le fils, qu'on peut quelquefois reprocher avec justice à Théocrite, certains détails bas et grossiers. La cinquantième. Idylle, par exemple, a des endroits qui ne sont pas faits pour plaire à notre siècle; et je doute qu'on pût les goûter, dans une cour polie et galante, telle que celle d'Alexandrie. On a vivement

blâmé dans Homère les injures grossières que se disent Agamemnon et Achille; mais la fureur qui les anime, peut en quelque sorte les excuser. Ici deux bergers de sang froid s'accablent mutuellement des reproches les plus atroces. Ce langage, il est vrai, paroit plus convenable à leur condition; mais il n'en est pas moins contraire à la nature du Poëme pastoral, qui ne doit offrir que des images riantes, et ne respirer que la paix. En vain les Scoliastes prétendent-ils excuser Théocrite, en disant qu'il n'a mis les discours qui nous choquent, que dans la bouche des bergers et des chevriers, et qu'il s'est conformé en cela aux mœurs connues. L'homme de goût répondra que l'art de la poésie ne consiste pas à imiter la nature, mais la belle nature; qu'il est un milieu entre le simple et le bas, le naïf et le grossier ; que l'Idylle doit nous présenter l'image touchante du bonheur et des plaisirs des bergers, et non le tableau dégontant de leurs vices, de leurs querelles et de leur grossièreté. » Longepierre a traduit en fran-Çois quinze Idylles de Théocrite. (Voyez son art.) Les meilleures éditions du texte original sont celle d'Oxford, in-8°, 1699, qu'on joint aux Variorum; et de la même ville, 1770, deux vol. in - 4°, mise au jour par Thomas Warton. On estime aussi celle de Rome, 1516, in-8%, en grec. La première édition de ce poëte est de Venise, 1495, infolio.

THÉODON, (Jean-Baptiste) sculpteur, membre de l'Académie. mort à Paris en 1713, se distingua par ses ouvrages à Rome et en France. C'est lui qui commença le beau groupe d'Arsirie et Poetus qui se voit aux Tuileries, et qui fut fini par le Pautre.

I. THÉODORE, architecte de Samos, étoit fils de Rhecus et frère de Téléclès. Il fit construire le superbe temple de Junon à Samos. — On connoît Théodore de Phocée, qui écrivit un livre sur la grandeur du temple de Delphes, et un peintre de même nom, qui peignit la guerre de Troye dans plusieurs grands tableaux placés à Rome dans le portique de Philippe.

\* THEODORET, né en 386, fut disciple de Théodore de Mopsueste et de St. Jean Chrysostôme, après avoir été formé 🛦 la vertu dans un monastère. Elevé au sacerdoce, et malgré lui à l'évêché de Cyr, vers 420, il fit paroître dans sa maison, à sa table, dans ses habits et dans ses meubles, beaucoup de modestie: mais il étoit magnifique à l'égard de la ville de Cyr. Il y fit bâtir deux grands ponts, des bains publics des fontaines et des aqueducs. Il travailla avec tant de zèle et de succès dans son diocèse . composé de huit cents paroisses. dont un grand nombre étoient infectées de diverses hérésies, qu'il eut le bonheur de rendre orthodoxes tous ses diocésains. Son zèle ne se borna point à son Eglise: il alla precher à Antioche et dans les villes voisines, où il fit admirer son éloquence et son savoir, et où il convertit des milliers d'hérétiques et de pécheurs. Sa réputation fut néanmoins obscurcie pendant quelque temps, par l'attachement qu'il eut pour Jean d'Antioche et pour Nestorius, en faveur duquel il écrivit contre les douze Ana-

thèmes de St. Cyrille d'Alexandrie; mais il effaça cette tache, en se réconciliant avec ce prélat, et en anathématisant l'Hérésiarque. Le malheur qu'il avoit eu de le favoriser, étoit bien exeusable : séduit par l'extérieur mortifié des Nestoriens, il s'aveugloit sur le fond de leur doctrine, jusqu'à croire que le Concile d'Ephèse et St. Cyrille enseignoient l'unité de la nature en Jésus-Christ; mais dès qu'il eut ouvert les yeux, il s'éleva avec force contre ces hypocrites. Il combattit les Eutychéens; résista aux menaces de l'empereur Théodose II, et se vit tranquillement déposer dans le faux synode d'Ephèse. Sa vertu triompha en 451, dans le Concile général de Calcédoine, où ses lumières et sa sagesse brillèrent également. Il termina saintement sa carrière quelques années après; il la finit comme il l'avoit commencée dans la paix et dans la communion de l'Eglise. Ses bienfaits égalèrent ses vertus. « Depuis vingt-cinq ans que je suis évêque, je n'ai eu, dit-il, de procès avec personne, et j'en puis dire autant de mon clergé. Ni mes domestiques ni moi, n'avons recu le moindre présent. J'ai donné dès long-temps mon patrimoine aux pauvres, et je ne l'ai point remplacé. Je n'ai ni argent, ni maison, ni terres, pas même un tombeau. Le misérable habit qui me couvre est tout mon bien. Des revenus de mon éveché j'ai bâti des portiques et deux larges ponts, et réparé les bains publics. Je trouvai la ville sans eau, et les habitans étoient obligés d'en aller puiser dans la rivière ; le leur ai fait construire un aqueduc qui en fournit abondamment. Je

trouvai huit villages infectés de l'erreur des Marcionites, et deux autres remplis d'Ariens ; je les ai tous convertis au péril de ma vie, ayant été plus d'une fois attaqué par les errans. » Sa politesse, son humilité, sa modération, sa charité, sont peintes dans tous ses écrits, qui sont en très-grand nombre. I. Une Histoire Ecclésiastique qui renferme des choses importantes qu'on ne trouve pas ailleurs, et plusieurs pièces originales. Elle commence où Eusèbe a fini la sienne, c'està-dire à l'an 324 de Jésus-Christ, et finit à l'an 429. Les savans y remarquent des fautes de chronologie. Son style est élevé, clair et net; mais il y emploie des métaphores un peu trop hardies. II. Un Commentaire, par demandes et par réponses, sur les huit premiers livres de la Bible. III. Un Commentaire sur tous les Pseaumes. IV. L'Explication du Cantique des Cantiques, V. Des Commentaires sur Jérémie, sur Ezéchiel, sur Daniel, sur les douze petits Prophètes, et sur les Epitres de St. Paul. Ce ne sont que des compilations, mais elles sont faites aver soin. L'auteur se compare aux femmes des Juifs. qui n'ayant point d'or ni de pierreries à donner à Dieu pour la construction du Tabernacle. ramassoient les poils, les laines et les lins que les autres avoient donnés, les filoient et les unissoient ensemble. VI. Cinq Livres des Fables des Hérétiques. VII. Dix Livres sur la Providence. VIII. Dix Discours sur la guérison des fausses opinions des Païens, sous le titre de Thérapeutique, traduits par le Père Mourgues, jésuite. IX. Un sur la Charité. X. Un sur St. Jean. XL Quelques Ecrits contre Saint

Cyrille. XII. Des Sermons. On y trouve du chojx dans les pensées, de la noblesse dans les expressions, de l'élégance et de la netteté dans le style, de la suite et de la force dans les raisonnemens. XIII. Les Vies des Saints Solitaires. XIV. Des Lettres, fort courtes pour la plupart; mais il y peint son caractère au naturel. Divers historiens lui ont reproché l'approbation qu'il donna à Abdas évêque de Suze, lequel mit le feu à un temple des Ignicoles. Cette action n'étoit ni selon l'Evangile, ni selon la justice, ni selen la politique. Mais quel homme ne se laisse pas éblouir par de fausses lumières? La meilleure édition de ses Œuvres, est celle du P. Sirmond, en grec et en latin, 1642, 4 vol. in-fol., anxquels le P. Garnier, jésuite, a ajouté un cinquième en 1684, qui contient divers autres Traités anssi de Théodoret. Quoique ce Père de l'église eût été lié avec les Nestoriens, il fut reconnu pour orthodoxe par le Concile de Calcédoine et par le pape St. Léon. Le cinquième Concile général, en condamnant ses ou-. vrages contre St. Cyrille, ne toucha point à sa personne; et St. Grégoire le Grand déclara depuis qu'il l'honoroit avec le Concile de Calcédoine.

THEOLON, (IV) peintre paysagiste, membre de l'académie, naquit à Aigues - mortes en 1739, et mourut à Paris en 1781.

II. THÉOPHANE, poëte et historien, né à Mitylène, s'attacha à Pompée, dont il écrivit les exploits, et qui lai donna le droit de bourgeoisie Romaine, et retablit les Lesbiens dans leurs priviléges. Après la mort de ce général, il devint le flatteur de César, en faveur duquel il avoit. dit-on, trahi secrétement Pompée son bienfaicteur.

IV. THEOPHANE Proco-Powich, archevêque de Novogorod né à Kiow en 1681, mort en 1736, a écrit la Vie de Picrre le Grand, qui l'avoit placé à la tête du Synode établi après la suppression de la dignité patriarcale.

THEVENART, (Gabriel-Vincent) acteur de l'Opéra, brilla par une basse-taille sonore. moelleuse, étendue, autant que par son jeu. Il étoit né à Paris en 1669, et y mourut en 1741. Il épousa à 60 ans, une jeune demoiselle dont il devint amoureux par l'inspection de sa pantoufle dans la boutique d'un cordonnier. Le caractère de Thevenart étoit agréable et enjoué. La liqueur bachique ne contribuoit pas peu à soutenir cet enjouement.

- \* THIARINI , ( Alexandre ) dit l'Expressif, peintre de l'école de Bologne, enrichit cette ville de ses tableaux. Les plus remarquables se voient dans l'église et le cloître de Saint - Michel en Bosco. Sa manière est grande, mais quelquefois indécise; son coloris est ferme et vigoureux. Il a rendu heureusement les différentes passions. Ce peintre né à Bologne en 1577, mourut âgé de 91 ans en 1668.
- \* II. THIBAULT IV, comtedo Champagne et roi de Navarre, né posthume en 1205, mort à Pampelune en 1253, monta sur le trône de Navarre après la mort de Sanche le Fort son oncle maternel, en 1234. Il s'embarqua quelques années après pour la Terre-Sainte. De retour dans

THI

acs états il cultiva les belles-lettres. Il aimoit beaucoup la poésie, et répandit ses bienfaits sur ceux qui se distinguoient dans cet art. Il a réussi lui-même à faire des chansons. Ses vertus lui méritèrent le surnom de Grand, et ses ouvrages celui de Faiseur de Chansons. « Il sit même pour la reine Blanche des vers tendres, dit Bossuet, qu'il eut la folie de publier. » Cependant Leresque de la Ravallière, qui a publié ses Poésies avec des observations, en deux vol. in-12, 1742, y soutient que ce que l'on a débité sur les amours de ce prince pour la reine, est une fable. On trouve dans cette curieuse édition un Glossaire pour l'explication des termes qui ont vieilli. Voici quatre vers de lui, qui quoique faits en 1226, sont très-compréhensibles :

Chacun pleure sa terre et son pays, Quand il se part de ses joyeux amis, Mais il n'est nul congé quoi qu'on die, Si douloureux que d'ami et d'amie.

Ils paroissent être du style de Voiture, qui vivoit quatre sièeles après Thibault. Les lecteurs qui pourront s'accoutumer au langage de son siècle, remarqueront dans ses chansons de la tendresse dans ses sentimens, de la délicatesse dans ses pensées, et une naïveté admirable dans ses expressions. Ils s'appercevront que l'auteur ne manquoit pas d'une certaine érndition. On trouve dans plusieurs de ses chansons, des traits de l'Histoire sainte, profane et naturelle; et quelques-uns tirés de la fable et des romans. Il mériteroit une estime sans réserve, dit la Ravallière, si ses images n'étoient pas quelquefois trop découvertes et trop libres. Ce poëte est le

premier , suivant l'abbé Massieu. qui ait mêlé les rimes masculines avec les féminines, et qui ait senti les agrémens de ce mélange. Ce mérite est d'autant plus grand que dans les Cantiques grossiers de ce temps-là, les rimes françoises qu'on vouloit mettre en chant, étoient toutes masculines. Les rimes féminines ne furent chargées de notes que long-temps après. C'est dans le siècle de Thibault que la langue françoise commença de perdre un peu de sa rudesse, et multiplia le nombre de ses mots. Les Croisades influèrent sur cette révolution grammaticale. « On sait, dit Thomas, que dans ces grandes émigrations, tous les peuples et par conséquent toutes les langues se mêlèrent. François, Italiens, Anglois , Allemands , tout se rapprocha. L'habitant des bords de la Tamise et du Tibre fut obligé de converser et de traiter avec celui qui étoit né sur les bords de la Loire ou du Danube. Il est impossible que dans un espace de 200 ans, tous ces idiomes n'aient beaucoup emprunté les uns des autres. La douceur même du climat de l'Asie, l'établissement dans ces beaux lieux . de nouvelles idées et des sensations nouvelles, le commerce, les négociations et les traités avec les Sarasins et les Arabes qui avoient alors des connoissances et des lumières, devoient ajouter. nécessairement aux trésors des langues. Mais ce qui dut le plus contribuer à enrichir la langue françoise, ce fut le commerce avec Gonstantinople. » Les Francois se rendirent maîtres de cette ville, et y régnèrent près de 60 ans. Alors la langue des vaincus dut enrichir de ses dépouilles celle des vainqueurs. C'est peutêtre la parmi nous l'époque de cette foule de mots grecs que nous avons adoptés, ajoute Thomas; et notre langue formée d'abord des débris de la langue Romaine, eut pour les tours et les mouveniens et quelquefois pour la syntaxe, beaucoup plus d'analogie avec la langue d'Homaire qu'avec celle de Virgile.

III. THIBAULT, (Jean) bémédictin, né à Orléans en 1637, mort en 1708, s'adonna à la sculpture et y obtint des succès. Les deux captifs du tombeau de Casimir roi de Pologne, qui se voyoit à Paris dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, sont de lui.

\* THIBOUST, (Claude-Charles) né à Paris en 1706, fut imprimeur du roi et de l'université. Dégoûté'du monde, il entra au noviciat des Chartreux; et s'il ne fit pas profession dans la règle de Saint-Bruno, il conserva toute sa vie pour cet institut l'attachement le plus teudre. Cette inclination le porta à faire une traduction en prose francoise . des vers latins qu'on lisoit dans leur petit cloître de Paris. Ces vers renferment la vie de St. Bruno, peinte par le Sueur dans vingt - un tableaux, qui font l'admiration des artistes et des connoisseurs. Thiboust fit deux éditions de son ouvrage. La première est in-4°, en 1756, sans gravures. Cet imprimeur travailleit à une traduction d'Horace lorsqu'il mourut le 27 mai 1757 à Bercy, âgé de 51 ans. On a encore de lui la traduction du Poème latin de l'Excellence de l'Imprimerie, qu'avoit composé son père en 1728 : il la fit paroître en 1754, avec le latin à côté. Son père Claude - Louis

s'occupa particulièrement de l'imperession des livres de classes; et il y travailla avec beaucoup de succès. Il possédoit les langues grecque et làtine, et avoit pour son art cette estime et cet enthousiasme, sans lequel il est difficile de réussir. On verra avec plaisir un distique de Thibouss sur la prééminence de l'imprimerie:

Nobilitent artes mutas as , marmora , saxum ;

Pralum art, sano, marmoribusque praest.

Le portrait de Claude-Louis a été gravé par Daullé, avec ces vers au bas faits par son fils:

Docte, enjoué, plaisant, cet artiste

Fut un morrel humain, généreux, secourable,

Bon père, tendre ami, sans détous et sans fard,

Et celui de nos jours qui sut le mieux son art.

THELE, (Jean-Alexandre) peintre et graveur, né à Erfort, en 1685, mort à Dresde en 1752, excelloit dans le paysage. Il a peint avec art tous les sites de la Saxe; plusieurs ont prétendu que Thièle avoit le premier peint les paysages en pastel. Il a gravé lui-même plusieurs de ses tableaux à l'eau forte.

THIELIN, (Jean-Philippe) peintre Flamand, né à Malines en 1618, ne peignit que pour son plaisir, ayant une fortune honnête et étant seigneur de Coventbury. Il excella dans la resprésentation des fleurs qu'il assortissoit avec grace et groupoit avec art. Il travailla beaucoup pour le roi d'Espagne. Ses tableaux sont préférés à ceux de

Daniel Segers qui fut son maître. Thielin eut trois filles qui peiguirent de même avec un grand talent.

VI. THIERRI, (Henri) librairé et célèbre imprimeur de Paris, a été la tige des autres imprimeurs de ce nom. Il dut à la beauté de ces éditions la renommée et la fortune dont il jouit dans le 16° siècle. Il a imprime le corps de Droit civil de 1576, les Œuvres de St. Jérome de 1588, quatre volumes in-folio; l'Origine des Bourguignons, 1581, in-folio. - Rollin THIERRI son neveu se distingua dans, la même profession; grand ligueur, ennemi de Henri IV, il devint l'imprimeur de la Sainte Union, et fut emprisonné en 1593 par ordre du parlement, pour avoir publié le livre du Manant. Les principanx ouvrages sortis de ses presses sont la Bible de Louvain, 1608, in-fol.; la Parthenie de Rouillard, 1609; la traduction des Annales de Baronius par Durand, 1616, douze vol. in-folio. Il avoit pris pour devise par allusion à son nom, trois tiges de riz dans un eroissant, avec ce vers latin:

Ponitet eternum mens non ter provida rite.

— Son fils Denis a publié les œuvres d'Yvon, la théologie de Bagotius, le Voyage inconnu de du Bellay, etc. — Il ne faut pas le confondre avec un autre de ses fils appelé aussi Denis, à qui l'on doit les éditions de plusieurs grands ouvrages, tels que le corps de Droit canonique avec les notes de Pithou; l'Histoire de France de Mezerai, trois vol. in-folio; la Coutume de Paris avec les commentaires de Ferrières, trois yal. in-folio; le Journal du Par

lais, en dix vol. in-4°; la Deseription de l'Univers par Molet, einq vol. in-8°; le troisième volume du supplément de Moréri. Gelui-ci avoit pris pour enseigne l'image de St. Denis; il est mort en 1657. — Son fils libraire de Boileau, et dont ce dernier fait mention dans son Epttre à ses vers, est mort en 1712.

VII. THIERRI, (Jean) habile sculpteur de Lyon, né dans cette ville en 1669, mort à Paris en 1739, orna les jardins de Saint-Ildephonse en Espagne de plusieurs beaux morceaux, et fut dignement récompensé par la cour de Madrid. Il avoit été élève de Coysevox son compatriote, et il égala cet habile maître. On a quelques-uns de ses ouvrages à Marly et à Versailles.

VIII. THIERRI, (Pierre) avocat au parlement de Paris, est auteur de l'Epreuve réciproque, comédie jouée en 1711, et de quelques ouvrages de littérature. Il est mort vers l'an 1760.

THIETBERGE, fille d'un seigneur de Bourgogne, devint la femme de Lothaire roi de Lorraine. Voyez LOTHAIRE.

THIEULLIER, (Louis Jean le) médecin de Paris, mort dans cette ville en 1751, étoit né à Laon. On a de lui des Consultations, 1745, 4 vol. in-12.

THIRLBY, (St-Yan) critique Anglois, né en 1692, mort en 1753, est connu par sa savante édition de St. Justin, Londres, 1722, in-folio. Une commission sur le port de cette ville qui lui valoit environ cent louis, lui laissoit assez de temps et lui donnoit assez d'aisance pour se livrer aux recherches de l'antiquité sacrée et profana

THIROUX DE CROSNE. (Louis) né à Paris, devint maître des requêtes, et fit en cette qualité un éloquent rapport dans l'affaire de Calas; il contribua ainsi à la réhabilitation de la mémoire de l'une des victimes des erreurs judiciaires. Nommé intendant de Rouen, la Normandie lui dut divers établissemens utiles. et la ville de Rouen en particulier la belle avenue du chemin du Havre, les casernes, l'esplanade du champ de Mars, le transport du magasin à poudre hors des murs, et un local propre aux foires qui se tenoient auparavant sur les quais et en obstrucient le commerce et le passage. Le zèle de Thiroux de Crosne pour le bien public, son activité reconnue lui firent confier la place délicate de lieutenant général de police à Paris; il la remplit avec prudence et désintéressement jusqu'à l'instant où il en remit les fonctions au maire Bailly. Ses principes d'équité lui méritèrent le sort de ce dernier. Traduit devant le tribunal révolutionnaire, il fut condamné à mort comme partisan du régime monarchique, et la recut avec résignation le 29 avril 1793. Lorsqu'un temps plus calme et plus heureux a succédé auxorages de la révolution, le Conseil municipal de Rouen, par une délibération du 10 brumaire de l'an 10, a ordonné que pour honorer la mémoire d'un administrateur vertueux et utile, le nom de Crosne seroit restitué à la rue qui le portoit précédemment, et dont il avoit été effacé pendant la révolution.

\* II. THOMAS, né d'une famille obscure, parvint de l'état de simple soldat à celui de com-

mandant des troupes de l'empire sous Léon l'Arménien. Cette élévation inespérée lui donna l'idée d'aspirer au trône des Césars. Léon ayant été assassiné l'an 820 . il prit les armes sous prétexte de venger sa mort. Soutenu par les troupes qu'il commandoit, et par l'armée navale qu'il avoit eu l'adresse de gagnér, cet ambitieux se fit passer pour le fils de l'impératrice Irène, et se fit couronner à Antioche par le patriarche Job. De là il vint mettre le siège devant Constantinople : mais ayant été battu à diverses reprises par mer et par terre, il se sauva à Andrinople où les habitans le livrèrent à Michel le. Bègue, successeur de Léon, qui après lui avoir fait couper les bras et les jambes, le sit mettre sur un âne, et le donna dans cet affreux état en spectacle à toute son armée. Le malheureux Thomas eut beau demander grace, et. s'écrier : « Ayez pitié de moi 👡 Michel, vous serez seul empereur. » Le barbare vainqueur prolongea son supplice et finit par le faire empaler en 823. L'histoire de Michel, dit un écrivain, est celle de tous les démagogues furieux qui ne savent jamais pardonner, et qui se plaisent toujours à fouler à leurs pieds les cadavres de leurs ennemis égorgés.

\* VII. THOMAS DE JESUS, né en Portugal d'une maison illustre, embrassa l'ordre des Hermites de Saint-Augustin à l'àge de 15 ans. Ne pouvant engager ses confrères à accepter la Réforme qu'il vouloit mettre parmi eux, il suivit le roi Sébastien l'an 1578 dans sa malheureuse expédition d'Afrique. Tandis qu'il exhortoit les soldats à combattre.

Met valeur contre les Infidelles dans la bataille d'Alcacer, il fut percé d'une flèche à l'épaule, et fat fait prisonnier par un Maure qui le vendit à un prêtre Mumiman. Il en fut traité d'une manière barbare, pour n'avoir pas voulu renoncer à sa religion. Les seigneurs Portugais, la comtesse de Signarès sa sœur, le roi-Espagne, voulurent en vain le délivrer de sa captivité ; il préféra de demeurer avec les Chrétiens compagnons de son infortune, auxquels il fit des biens infinis en les instruisant et les consolant dans leurs afflictions. Enfin après avoir passé quatre ans dans ce saint exercice, il mourut le 17 avril 1582, âgé de 53 ans. Il avoit composé dans sa prison un Livre, traduit en françois sous ce titre : Les souffrances de N. S. Jésus-Christ, 4 vol. in-12; bien capable d'inspirer à ses lecteurs les sentimens de zèle et de charité dont il étoit animé. -Il faut le distinguer de THOMAS DE Jisus, plus connu sous le nom L'Andrada : ( Voyez ce dernier mot) et de THOMAS DE JESUS on DIDACE SANCHE D'AFILA, né à Bacça dans l'Andalousie vers l'an 1568: Celui-ci embrassa Fordre des Carmes-Déchaussés à Valladolid en 1586, fut prieur, provincial de Castille et définiteur général de la congrégation d'Espagne. C'est à lui que les Carmes doivent l'établissement de leurs maisons, nommées Hermitage. En 1609, il vint dans les Pays-Bas, , établit plusieurs couvens et l'Hermitage de la forêt de Marlagne près de Namur. Il mourut en réputation de sainteté à Rome le 26 mars 1626 définiteur général de son ordre. Nous avons de lai : I. Stimulus missionum, Lome 1610, in-8.0 II. Thesaurus saptentia Divina in gentiurs omnium salute procuranda, etc. La meilleure édition est de 1684. in-4.º C'est un abrégé des controverses contre les Païens, les Juifs, les Mahométans, etc.; et une histoire des opinions et des rits des églises du Levant séparées de celle de Rome, avea la réfutation de leurs erreurs. Urbain VIII faisoit grand cas de cet ouvrage; Richard Simon l'a critiqué avec trop d'aigreur. III. Expositio in omnes ferè regulas ordinum religiosorum, Anvers 1617, in-fol. IV. Plusieurs ouvrages ascétiqués, tant en latin qu'en espagnol. On a recueilli une partie de ses œuvres sous le titré de Opera omnia , homini religioso et apostòlico utilissima; Golognes 1684, 3 vol. in-folio.

X. THOMAS, (Jacques Erinest) peintre, né à Hagelstein, en 1588, mort en 1653, résida long-temps en Italie, où il devint l'am' d'Estheimer et prit sa manière. Ses tableaux de paysagea sont recherchés.

XI. THOMAS, (Guillaume) né à Bristol en 1613, mort en 1689, étudia dans l'université d'Oxford et en devint docteur. Il fut nommé évêque de Saint-David et ensuite de Worcester. Très-attaché à la cause de Jacques II, il reçut ce monarque chez lui. Il a publié des Sermona estimés. —Son petit-fils nommé comme lui Guillaume Tuomas, mort en 1738, est auteur d'une Description de la cathédrale de Worcester.

XII. THOMAS, (Elizabeth) Angloise, surnommée. Corinne, naquit en 1675 et mourut en 1730. On lui doit des Poésies. élégamment écrites, et dens

Volumes de Lettres amusentes.

Pape a fait mention de cette

Muse dans sa Dunciade.

\* XIV. THOMAS, (François de) seigneur de la Valette en Provence, porta les armes avec distinction sous Louis XIV. Il avoit 80 ans lorsque le duc de Savoie vint former le siège de Toulou; il eut la fermeté d'attendre l'armée ennemie dans son château de la Valette. Les hussards en y arrivant mirent le feu aux maisons, et allèrent ensuite le pistolet à la main à la porte du château pour la faire ouvrir. Mais la Valette, sans s'épouvanter, dit à l'officier : Tu feras bien, non de me menacer, mais de me jaire tuer; sans quoi, dès que Con prince sera arrivé je te ferai pendre. Le duc de Savoie étant arrivé peu après : Je vous sais bon gré, dit-il à ce vénérable vieillard, de ne vous être pas méfié de mon arrivée. En effet, il eut pour lui, durant et après le siège, des sentimens d'estime et des attentions d'autant plus Aatteuses. qu'elles furent approuvées par Louis XIV. La bravoure de la Valette et la supériorité de son esprit avoient éclaté dans plusieurs autres occasions. - Ses vertus passèrent au Père DE LA VA-LETTE son fils prêtre de l'Oratoire, dont il fut élu septième supérieur général en 1733, et qui le perdit en 1773 dans un âge avancé. Il avoit d'abord servi dans La marine; ayant quitté le monde malgré ses parens, il entra dans une congrégation qu'il édifia et. qu'il instruisit. Sa piété étoit tendre, ses lumières étendues. et son caractère doux et modeste. Sa congrégation dut peuttre sa conservation à son esprit tage et conciliant. Il sentoit qu'elle

n'étoit plus ce qu'elle avoit été p et quand il eut fait abattre une partie de la maison de Saint— Honoré, il dit au milieu des décombres de la moitié de cet édifice: Voilà la triste image de notre Congrégation.

\* XV. THOMAS, (Antoine) né dans le diocèse de Clermont d'abord professeur de troisième au collège de Beauvais, passa dans les bureaux du duc de Prasa lin alors ministre. Gelui-ci qui n'aimoit pas Marmontel, engages Thomas à se présenter en concurrence pour une place vacante à l'académie Françoise; il refusa de servir l'animosité du ministre et de lutter contre un homme de lettres dont il estimoit les tam lens et le caractère. Le duc de Praslin ne voulut plus le garder auprès de lui : mais il eut da moins la générosité de créer en sa faveur la place de secrétaire des Ligues Suisses. Bientôt après l'académie Françoise le compta au nombre de ses membres; il mousi rut le 17 septembre 1785, dans le château d'Qulins près de Lyon, avec la formeté d'un sage et le résignation d'un Chrétien. Mes nacé depuis cinq ou six ans d'une maladie qui avoit emporté un de ses frères; craignant égalemens le grand chaud et le grand froid. il changeoit de climat avec les saisons, et alloit passer l'hiven en Languedoc, en Provence ou à Nice : le médecin Tronchin lui avoit défendu de parlera Les précautions qui sembloient devoir lui assurer une longue vie. contribuèrent peut être à abréges la sienne. La fatigue des voyages fait quelquefois plus de mal aux tempéramens délicats que le changement de climat ne peuf lour faire de hien. Thomas eveil

Savert sa carrière littéraire en \$756, par des Réflexions historiques et littéraires sur le Poëme de la Religion naturelle de Vollaire, in-12. Dans cette critique. sage et modérée, il expose son ingement sans flatterie ninsi que sans aigreur; il défend la religion avec force, mais sans fanatisme. En combattant un écri-Vain célèbre, il rend hommage à ses talens, plaint ses erreurs et ménage sa personne. Cet ouvrage qu'il craignoit d'avouer lorsqu'il ent été accueilli par les philosophes et proné par eux, ne pouvoit que lui faire honneur. L'année 1759 fut une époque bien flatteuse pour lui. Son Eloge du Marechal DE SAXE, couronné par l'académie Françoise, annonca à la nation un orateur de plus, et un orateur qui réunissoit quelquefois la précision de Tacite et l'élévation de Bossuet. Il célébra ensuite d'Aguessean . Duguay-Tronin , Sully. Ces trois Eloges obtintent les auffrages de l'académie et du public. Une éloquence abondante et vive, des réflexions pleines de chaleur et de philosophie, quelques vérités courageuses fortement exprimées, des traits mâles et énergiques, prouvèrent que le jeune athlète académique possédoit à un degré égal l'enthousiasme de la vertu et de la gloire. L'amour des lettres et de l'humamité. L'Éloge de Descartes, supérieur aux précèdens, est riche d'idées profondes et de savans détails, qui néanmoins empêchèrent d'Olivet et le Batteux de lui donner leur voix pour être couronné. Ils pensoient que ces détails étoient plus faits pour l'académie des Sciences que pour l'academie Françoise; mais ils nais... soient du sujet et ne sont point

une faute de l'orateur. D'ailleurs ce dernier en a fait disparoître la sécheresse sous les fleurs, et les a rendu faciles à saisir par la clarté et l'élégance. Son Eloge de Manc-Aunère plein de raison et d'éloquence, mit le comble à sa réputation. L'auteur le lut pour la première fois dans une séance de l'académie Françoise ; les vérités qu'il renferme firent une vive sensation. Mais on crut y voir une satire indirecte du ministère et Thomas eut ordre de ne point publier son ouvrage. Ge ne fut que cinq ans après qu'il obtint la permission de le faire paroître avec des corrections. C'est sans contredit le chef-d'œuvre de l'auteur; et on a eu raison de dire que c'étoit un beau drame moral plein de majesté et digne d'être représenté devant des sages et des rois. On desireroit dans ses autres Éloges qu'il n'eût pas donné si souvent à ses phrases une forme métaphysique d'autant plus fatigante, que les idées étoient plus accumulées; que ses élans, ses apostrophes et ses figures eussent un air moins uniforme; que les pensées à force de vouloir être grandes ne fussent pas gigantesques; qu'il entassat moins de comparaisons l'une sur l'autre; qu'il n'affectat point d'user de quelques termes de physique, ingénieusement appliqués à la vérité, tels que ceux de calcul, de choc, de frottement, de masse; mais trop abstraits pour beaucoup de lecteurs, et qui paroissent bien secs lorsqu'il s'agit de morale, de littérature et d'éloquence. Ce mélange de termes scientifiques joint à l'entassement des pensées, rend ses Eloges un peu pénibles à lire. « Il a beaucoup de rapport, dis. la Harpe, avec Sénèque. Comme

Ini il eblouit; mais il est plus facile de l'admirer par momens que de le lire avec plaisir. » On sait que Voltaire a dit Galithomas pour galimathias. Ce jeu de mots est trop sévère; mais il n'en est pas moins vrai que l'expression de l'orateur qui pour l'ordinaire est pompeuse et noble, tombe quelquefois dans l'enflûre et une sorte de roideur qui fatigue. En publiant ses Eloges, Thomas les enrichit de notes. où l'on remarque autant de savoir que de jugement et d'esprit. Bien des lecteurs qui voudroient un simple éloge historique mêlé de réflexions, préfèrent ces excellens commentaires au texte même. Ils sont persuadés, comme l'a très-bien dit Thomas, que l'écrivain borné au rôle d'historien philosophe, doit mieux voir et mieux peindre ce qu'il voit; qu'en cherchant moins à en imposer aux autres, il en impose moins à lui-même ; que celui qui veut embellir, exagère'; qu'on perd du côté de l'exacte vérité tout ce qu'on gagne du côté de da chaleur; que pour être vraiment utile, il faut présenter les foiblesses à côté des vertus; que nous avons plus de confiance dans des portraits qui nous ressemblent; que toute éloquence est une espèce d'art dont on se mélie; et que l'orateur en se passionnant tient en garde contre lui les esprits sages qui aiment mieux raisonner que sentir, ou, pour mieux dire, dont le sentiment ne veut être excité qu'à. propos. L'imagination de Thomas lui a fait quelquefois illusion, non-seulement dans ses Eloges, mais encore dans son Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des Femmes, 1772, in-8.º C'est un panégyrique où

l'encens n'est pas toujours offer par les mains de la vérité. L'auteur conclut trop du particulier au général. Apperçoit - il dans un siècle une femme distingués par ses vertus on illustre par ses talens, il s'attache à l'observer et à la peindre; et sur le caractère particulier de cette femme, il établit le caractère général de tout son sexe dans la même époque. Ce petit défaut est bien compensé par les tableaux énergiques, les observations profondes et les réflexions fines dont cet essai abonde. Le tableau des courtisanes de la Grèce est peint avec aufant de grace que de décence. Le parallèle des deux sexes dans les ver→ tus et les talens est d'un grand philosophe, mais d'un philosophe qui n'est étranger à aucundes sentimens du cœur humain. Ceux qui auroient voulu que l'auteur eût fixé nos idées sur la véritable destination originelle des femmes, sur l'étendue de leurs devoirs et de leurs prérogatives, ne font point attention que le but de Thomas étoit de montrer seulement l'usage our l'abus qu'on avoit fait de l'éloge en parlant des femmes. Les autres points de critique philosophique et de discussion morale devoient plutôt être indiqués que développés. D'ailleurs l'auteur pense et fait penser; et peu de mots suffisent au grand écrivain et au lecteur intelligent. L'Essai sur les Femmes devoit faire partie de l'Essai sur les Eloges, 2 vol. in-8°, 1773 : autre ouvrage de Thomas. Celui-ci so distingno par des images brillantes, des pensées fortes, des idées justes, des jugemens sains, des connoissances variées, des recherches intéressantes sur les orateurs and

Mens et modernes. Ces deux volumes offrent une foule de traits éloquens et de portraits tracés de main de maître. C'est une galerie de tableaux où tous les grands hommes se trouvent peints avec autant de vérité que de noblesse. Il suffit qu'un prince ait été loué une fois dans sa vie, pour que l'auteur en prenne oceasion de tracer son caractère de peindre ses ministres, d'esquisser l'histoire de son règne. On lui a reproché ses digressions; mais si c'est un défaut, il nous a procuré des choses neuves et bien vues. Dans les autres livres didactiques, les auteurs se bornent à être utiles; ici l'agrément est joint à l'instruction, et l'éloquence aux préceptes. Son style toujours pur, toujours harmonieux, a plus de naturel et moins d'apprêt que dans ses Eloges. Thomas étoit poëte ainsi qu'orateur. Son Epitre au Peuple, son Ode sur les Temps et son Poëme de Jumonville, sont des productions d'une imagination noble et élevée, plus digne cependant du niècle de Lucain ou de Claudien que de celui de Virgile. La versification en est belle, mais quelquefois monotone et emphatique. On y desire plus de variété dans les tours, de rapidité dans les images, d'adresse et de chaleur dans la liaison des détails. Le poēme de la Pétréide, que l'auteur n'eut pas le temps d'achever, a de grandes beautés et les mêmes défauts. Le plus beau chant est celui où l'auteur transporte le czar Pierre au fond des mines souterraines : là, un génie lni développe les révolutions du globe. Il existe dans les descriptions qu'il renferme un intérêt véritable; mais il est fàcheux que des situations pathétiques et ani-

mées ne viennent pas embellir ses magnifiques tableaux. En général, on a reproché à Thomas. d'avoir voulu faire tous ses vers également harmonieux ; dès-lors on y ressent la contrainte du travail qu'il éprouva. « Il en est de la versification, a dit avec raison un littérateur, comme d'un concert. Il faut que des sons affoiblis y fassent ressortir le son général. Le même instrument ne doit pas y retentir toujours, la même corde y résonner sans cesse. » Nous ne parlons point de son ballet d'Amphion, en trois actes, joué en 1767 : c'est un des moindres fleurons de sa couronne. La considération personnelle dont jouissoit Thomas étoit peut-être encore supérieure à la juste estime qu'on avoit pour ses ouvrages. Il avoit dans la société cette simplicité aimable, qui empêche souvent un homme d'esprit de connoître ce qu'il vaut ou du moins de le faire trop sentir aux autres. Il étoit juste, modéré, doux, ennemi de l'éclat et du bruit; bon ami, tendre fils, sensible à l'éloge et à la critique, mais recevant l'un sans vanité, et ne repoussant jamais l'autre par des injures. Quoique peu recherché et même un peur contraint dans ses manières et dans son extérieur, il avoit tout le fonds de la vraie politesse què à sa source dans la bonté du cœur et dans l'indulgence du caractère. « On l'a vu vivre longtemps dans le monde, dit M. Garat, sans se mêler jamais aux conversations même littéraires. R n'en étoit pas un observateur moins fin, moins profond, moins habile. Cet homme qui ne disoit rien dans la société, ajoute-t-il, avoit la conversation la plus fécende, la plus animée avec ses

amis. Saadi a dit : L'ame du sage est un trésor dont les malheureux et l'amitié ont seuls la clef. Thomas étoit précisément le sage de Saadi. On étoit étonné de l'étendue de ses connoissances, et la fécondité de ses idées étoit bien plus grande encore. Il étoit également bon à consulter sur une tragédie et sur une comédie, sur un discours et sur un poëme. Il ne vous éclairoit pas seulement sur vos défauts; il vous indiquoit les sources des beautés. L'équité n'étoit pas en lui cette espèce de justice qui rend le bien pour le bien , le mal pour le mal. Juste même envers les ennemis connus de son talent, il parloit quelquefois avec enthousiasme de ceux qui ne parloient de lui qu'avec dénigrement. Si l'on craignoit de quelque société littéraire les injustices des passions et de l'intrigue, on demandoit : M. Thomas y est-il? Cependant il avoit plutôt le courage d'être juste que celui d'attaquer et de combattre l'injustice. En gardant le silence parmi les hommes et en les écoutant beaucoup, il avoit appris à les craindre. » Mais cette réserve ne le suivoit pas dans l'intérieur de sa maison : c'est là sur-tout qu'il étoit adoré. Il sembloit avoir des domestiques plutôt pour les consoler de leur condition que pour rendre la sienne plus commode et plus douce. L'une de ses sœurs vivoit depuis long-temps avec lui, et étoit occupée comme une mère tendre et tendrement aimée à veiller sur les jours, sur la santé, sur le bonheur d'un frère qu'elle aimoit comme un fils unique. On a mis au bas de son portrait ces vers simples et mérités:

On ne sur en l'aimant ce qu'on chésit le plus De son ame ou de son génie! Par ses nobles talens il irrita l'envie » Et la soumit par ses vertus.

Hérault de Sechelles a laissé dans ses manuscrits un précis sur la vie de, Thomas qui a de l'intérêt, et que nous allons rapporter ici : « Thomas, dit-il, avoit pour habitude lorsqu'il se portoit bien, de travailler dans son lit jusqu'à sept ou huit heures; il se levoit pour continuer son travail en se promenant. Vers les neuf heures on lui apportoit son déjeûné. Il se remettoit sur son lit, ôtoit ses souliers, s'asseyoit sur ses jambes croisées, comme Malebranche. fermoit ses rideaux et ses fenêtres, et se concentroit ainsi jusqu'au dîner. Dans ces momens , il ne pouvoit souffrir personne dans sa chambre; il eût même été gêné de savoir quelqu'un dans la chambre voisine. Les jours d'académie, après l'assemblée, il alloit chez Mad. Necker, chez laquelle d'ailleurs il passoit tous les jours deux heures quand elle étoit seule. Il avoit pour elle un extrême attachement; quelquefois cependant il se reprochoit le temps qu'il y passoit, et disoit que si cette connoissance eût été à refaire il ne l'auroit pas faite. A son retour, rarement il composoit; il se faisoit lire quelqu'ouvrage, mais presque jamais les ouvrages nouveaux. A la campagne, il travailloit souvent en plein air. Souvent on l'a rencontré dans les allées de Chantilly et de Marly, assis; le dos appuyé contre une charmille, composant à voix basse, la tête baissée, une prise de tabac à la main, qu'il portoit continuellement à son nez sans s'appercevoir que c'étoit toujours la même. En sortant du lieu de son travail, il avoit l'air agité, poursuivi par

bensée. Le venoit-on chercher pour diner ou pour souper, il falloit l'arracher à l'étude : Toujours diner, toujours souper, toujours se coucher, disoit-il; on passe plus de la moitié de sa vie à recommencer ces choses-là.... Ses auteurs favoris étoient, parmi les poëtes, Euripide, Virgile, Juvenal, Lucain qu'il traduisoit souvent, Métastase, Pope, et sur-tout l'Homère de ce dernier. qu'il lisoit continuellement et qu'il préféroit même à l'auteur Grec ; parmi les écrivains en prose, Buffon, Voltaire, Rousseau formoient ses lectures. C'est à l'Œdipe et à la Marianne de Foltaire qu'il donnoit la préférence sur les autres pièces de cet auteur. (\*) Sa manière de parler étoit celle d'un homme qui éprouve un sentiment intérieur et profondément concentré. Il parloit bien, très-purement, mans affectation, ne s'abandonmoit jamais, toujours maître de lui et de ce qu'il vouloit dire. Du reste, il aimoit à rire d'un rire fin et malin; il racontoit des histoires piquantes et les racontoit bien... Ses ouvrages ont produit des effets singuliers. Un jeune homme, après avo r lu l'Eloge de Duguay-Trouin, se fit marin, et fut un homme de mérite. - Un antre, après avoir lu l'Eloge de Descartes, se fit géomètre. - Un suré lui écrivoit qu'en apprenant à ses paroissiens lemecatéchisme, Il leur faisoit apprendre en même lemps les beaux vers de l'Epitre au peuple; qu'it les leur expliquoit, et leur rendoit par-là leur condition non-seulement douce, mais honorable. Montesquieu paroissoit à Thomas le premier des écrivains, pour la force et l'étendue des idées, pour la multitude, la profondeur, la nouveauté des rapports. « Il est incroyable, disoit-il, tout ce que Montesquieu a fait appercevoir dans ce mot si court : le mot Loi.» Après Montesquieu, Thomas plaçoit Buffon pour le don. de la pensée et l'art de généraliser ses idées. Après Buffou Thomas mettoit Diderot; il hesitoit même s'il ne le placeroit pas sur la même ligne. Après eux, suivant lui, venoit Jean-Jacques Rousseau.... « Voulezvous connoître, disoit-il, la mamère de lire avec fruit? Quand vous prendrez un livre, "lisez" d'abord le titre; ensuite fermez le livre, et cherchez comment vous feriez l'ouvrage. Formezvous mentalement une division genérale qui embrasse tout ce que le sujet peut offrir; ensuite; reprenez le livre, et allez à la table des chapitres. Vous remplirez ensuite dans votre tête chaque chapitre. Vous chercherez a vous comparer avec l'auteur. Vous accoutumerez pat-la votre esprit aux grands efforts, anx grandes vues. Il faut toujours se mesurer, se battre avec des geants; lorsque l'on vent gran-

<sup>(\*)</sup> Il parofe que Thomae estimois plus dans Volsaire l'écrivain que l'homme, du moins si on en juge par ce qu'en dit Bonneville dans son Prospectus de l'Histoire moderne. «L'Histoire générale de Voltaire, div-il, n'est souvent qu'un triste somm philosophique, et lors même qu'il est le plus exact dans ses récits, il a mue manière si cruellement légère de tralter les objets de la plus haute imporence, qu'il m'a semblé long-temps mériter ce met terrible que me dis un jour à son sujet l'éloquent Thomas : Ce Voltaire est un mauvais genée qui est venu rire. S'un rire de démon aux matheurs de l'expèce hamaines »

dir et se fortifier. Cet exercice déploie nos membres, en les mlongeant, et leur communique une puissance inattendue. » Il citoit à cette occasion la manière de Crébillon qui lorsqu'il lisoit Thistoire, à chaque trait important quittoit le livre et formoit dans sa tête le plan d'une tragédie sur les idées que lui donnoit sa lecture. « Quand Thomas, ajoute Hérault de Sechelles, avoit conçu du mepris pour quelqu'un et qu'on lui en parloit, il répondoit froidement : Je ne le connois pas. Il étoit doux, patient, sobre, bon, compatissant, sensible à l'excès, jamais emporté; Il traitoit ses domestiques avec honté; jamais un mot qui pût leur faire sentir leur condition. Plusieurs hommes de lettres recurent de lui des secours considérables, et il alloit avec adresse au-devant de leurs besoins.... » Moutard libraire de Paris, a publié le recueil de ses Ouvrages en prose, 1773, 4 vol. in-12. Une édition plus complette de. ses Œuvres en vers et en prose a paru chez Desessarts, à Paris. I'an x, en 7 vol. in-8.º Deleire a donné en 1791, in-80 et in-12. un Essai sur la Vie de Thomas. Yoyez DELEIKE.

\* IV. THOMASSIN, (Ann. toine Vincentini, plus connu, sous le nom de) fut un des plus célèbres acteurs de la troupe Italienne amenée en França en 1716. par ordre du régent; il remplit pendant près de quarante ans le role si difficile d'Arlequin avec le plus grand snucès. Sa souplesse. ses graces toujours nouvelles, ses waillies piquantes, son jeu vrai naturel et comique, faisoient l'amusement de tous les spectateurs. Au milieu des ris excités par ses

bouffonneries, il savoit saisir nu sentiment tendre, et le rendre avec tant d'expression qu'il arrachoit subitement des larmes. Cet. homme si gai sur le théâtre, fut attaqué de vapeurs pour lesquelles il consulta le fameux du. Moulin. Ce médecin qui ne connoissoit pas le consultant, le renvoya pour tout remède à Arle-, quin. Dans ce cas-là, répondit: THOMASSIN, il faut donc que jo. meure de ma maladie ; car je suis moi-même cet Arlequin auquelvous me renvoyez, et je ne pourrai jamais me faire rire. Il mourut à Paris le 19 août 1737, à 57 ans. Carlin lui succéda dans son rôle. au theatre Italien. Voyez BER-TINAZZI.

THOME, (N.) négociant de Lyon, membre de l'académie de sa patrie, mort vers 1780, s'occupa avec succès d'agriculture, et introduisit le mûrier blanc dans le Lyonnois et les environs. Il a publié : I. Mémoire sur la pratique du semoir, 1760, in-12. II. Mémoire sur la culture du mûrier blanc, 1763, in-12. III. Autre sur la manière d'élever les vers à soie, 1767, in-12. Ce dernier ouvrage a été réimprimé sous le nom de l'auteur en 1771, in-8.º

\* I. THOMPSON, (Jacques). poëte Anglois, naquit en 1700 à Ednen en Ecosse d'un père ministre. Son Poëme: sur l'Hiver. publié en 1726, le fit connoîtra: des littérateurs et rechercher des personnes du plus haut rang. Le lord Talbot chancelier du royaume, luf confia son fils. II lui servit de guide dans ses voyages. Le poëte parcourut avec son illustre élève, la plupart des cours et des villes principales de l'Europe. De retour dans sa pa-

bié, le chancelier le nomme son secrétaire. La mort lui ayant enlevé ce généreux protecteur, il fut réduit à vivre des fruits de sen génie. Il travailla pour le theatre jusqu'à sa mort arrivée en 1748. Thompson emportadans le tombeeu les regrets des citoyens et des gens de goût. Sa physionomie annonçoit la gaieté, et sa conversation l'inspiroit. Bon ami, bon parent, excellent patriote, philosophe paisible, il ne prit ancune part aux querelles de ses confrères. La plupart l'aimèrent et tous le respectèrent. L'automne étoit sa saison favorite pour composer : il ressembloit en cela à Milton dont il . étoit admirateur passionné. La poésie ne fut ni son seul goût ni son seul talent. Il se connoissoit en musique, en peinture, en sculpture, en architecture ; l'histoire naturelle et l'antiquité ne lui étoient pas non plus inconnues. La meilleure édition de ses ouvrages est celle de Londres en 1762, en deux vol. in-4.º Le produit en fut destiné à lui élever un mausolée dans l'abbaye de Westminster. M. Murdock qui a dirigé cette magnifique édition, l'a ornée de la vie de l'auteur. On y trouve : I. Les Quatre Saisons, poëme aussi philosophique que pittoresque, traduit en françois en 1759, in-8% par Mad. Bontems avec de belles estampes. C'est le tableau de la nature dans les différens temps de l'année. Plusieurs morceaux de cet ouvrage prouvent que . Thompson étoit un poëte du premier ordre. « Il a des défauts sans doute, dit Roucher qui l'a quelquefois heureusement imité, de grands et nombreux défauts. Son expression est souvent obssure, verbeuse, incoherente. Trop.

souvent elle franchit la limite qui sépare le sublime du gigantesque. Le goût, pour dire tout en un mot, n'a pas toujours dirigé son pinceau. Mais ce mérite qu'il est facile d'acquerir par l'étude, du moins jusqu'à un certain degré, étoit remplacé en lui par un autre qui ne s'acquiers : point : le génie. » Johnson compatriote de Thompson, l'a aussi très-bien apprécié. « C'est un homme, dit-il, qui fixe la nature avec des yeux que le ciel n'a jamais donnés qu'à un poëte. En le lisant, vous vous étonnez ' de n'avoir jamais vu ce qu'il vous montre, den'avoir jamais éprouvé les sentimens qu'il vous communique. Il vous expose la nature dans toute sa magnificence; soit qu'il la représente gracieuse ou terrible, il vous enflamme de son enthousiasme, et sa vaste imagination agrandit la vôtre. Mais il est trop abondant; son style a un éclat qui ne permet pas toujours de distinguer sa pensée, et trop souvent il satisfait plus l'oreille que l'esprit. " Son tableau de l'origine des fleuves plaira à tous ceux qui aiment à voir la sublimité des images. la hardieste des figures, le mouvement du style associés dans . la poésie à la vérité physique. Le poëme de Thompson est d'autant plus estimable, qu'il est trèsdifficile qu'un habitant du Nord puisse jamais chanter les saisons aussi bien qu'un homme ne dans des climats plus heureux. Le sujet, comme l'a très-bien observé un philosophe, manque à un Ecossois tel que Thompson. Il n'a pas la même nature à peindre. La vendange chantée par Théocrite, par Virgile, origine joyeuse des premières fêtes et des premiers spectacles, est

inconnue aux habitans du 54" degré. Ils cueillent tristement de misérables pommes sans goût et sans saveur, tandis que nous voyons sous nos fenêtres cent Alles et cent garçons autour des chars qu'ils ont chargés de raisins délicieux. Aussi Thompson n'a pas touché à ce sujet dont MM. de Saint-Lambert, Roucher, Delille ont fait d'agréables peintures. II. Le Château de l'Indolence, plein de bonne poésie et d'excellentes leçons de morale. III. Le Poëme de la Li-Berté, auquel il travailla pendant deux ans, et qu'il mettoit audessus de ses autres productions. moins peut-être pour le mérite de l'ouvrage qu'à cause du sujet qui étoit du goût de l'auteur. IV. Des Tragédies qui furent représentées avec beaucoup de succès en Angleterre, et qui en auroient peut-être moins en France. Nos oreilles, accoutumées aux chefs-d'œuvre de Corneille et de Racine, ne pourroient guère entendre avec plaisir des pièces qui pechent par le plan et souvent par la versification; M. Saurin en a mis une otre theatre sous le titre de Blanche et Guiscard, qui a roussi; mais il n'a pas suivi dans bien des endroits le poëte Anglois. Celle intitulée, le Marchand de Londres offre un jeune homme livré aux séductions d'une courtisane qui peu à peu le conduit au crime. Ce sujet a aussi été traité parmi nous par M. Pieyre dans son Ecole des pères. V. Des Odes au-dessous de celles de notre Rousseau pour la poésie, et de celles de la Mothe pour la finesse.

II. THOMPSON, (Edouard) enpitaine de la marine Angloise,

a fini ses jours sur les côtes d'Assert frique vers 1780. Ses produetions littéraires ne sont pas moin nombreuses que ses expéditions maritimes. Les principales sont les poëmes intitulés: le Soldat. la Courtisane, la Cour de Cupidon. Il a donné trois pièces au theâtre anglois; la Belle Quakre, les Syrènes et Sainte-Hélène ou l'Isle d'Amour. Ses écrits en prose sont des Lettres, des Observations sur les diverses contrées qu'il a parcourues. Thompson avoit du feu, de la gaieté et une imagination active.

THORESBY, (Raoul) savant Anglois, né à Leeds dans le comté d'Yorck en 1658, mort en 1725, devint membre de la Société royale et a publié quelques ouvrages d'érudition, et sur tout une topographie de Leeds et de la contrée.

THORNDIKE, (Herbert) né à Cambridge, mort en 1672, devint maître au collége de Sidney, et aida beaucoup Walton dans son édition de la Bible Perbyglotte,

\*IV. THOU, (François-Auguste de ) fils aîné du précédent . hérita des vertus de son père. Nommé grand maître de la bibliothèque du roi, il se fit aimer de tous les savans par son esprit par sa dou eur et par son érudition. Il avoit été jusqu'en 1638 intendant de l'armée du cardinal de la Valette. Dans le temps qu'if occupoit cette place, le cardinal de Richelieu découvrit qu'il entretenoit de secrètes liaisons avec la duchesse de Chevreuse, et qu'il faisoit tenir les lettres qu'elle écrivoit dans les cours étrangères. Cette complaisance à l'égard d'une dame peu aimée du minisse . tre, le rendit suspect au cardinel qui l'éloigna de tous les emplois de confiance. Voyant qu'il n'avoit rien à espérer du premier ministre, il s'attacha à Cinq-Mars grand écuyer, dans l'espérance de s'avancer par le crédit d'un favori regardé à la cour comme le rival de la faveur de Richelieu. Cette liaison avec un jeune homme d'un esprit évaporé et peu réfléchi, fut la cause de sa perte. Nous avons parlé à l'article de Cinq-Mars d'un traité qu'il avoit conclu avec l'Espagne. De Thou soupçonné d'avoir été le confident de tous les secrets des conspirateurs, fut arrêté pour n'avoir pas révélé le traité dont nous venons de parler. H eut beau dire à ses juges, « qu'il eût fallu se rendre délateur d'un crime d'état contre Monsieur frère unique du roi, contre le duc de Bouillon, contre le grand écuyer; et d'un crime dont il ne pouvoit fournir la moindre preuve; » il fut condamné à mort. Cinq-Mars attendri sur le sort de son ami, et ne se dissimulant point qu'il étoit la cause de sa perte, s'humilia devant lui en fondant en larmes. De Thou, ame sensible et forte, le releva et lui dit en l'embrassant : Il ne faut plus songer qu'à bien mourir. Il eut la tête tranchée à Lyon le 12 septembre 1642, à 35 ans. Tout le monde pleura un homme qui périssoit pour n'avoir pas voulu dénoncer son meilleur ami, et qui ayant su le traité d'Espagne de la bouche de la reine, ne compromit jamais cette princesse dans ses réponses. On crut avec assez de raison, que Richelieu avoit été charmé de se venger sur lui, de ce que le président de Thou son père avoit dit dans son hispoire, d'un des grands oncles du

cardinal, en parlant de la conjuration d'Amboise à l'année 1560 : Antonius Plessiacus Richelius. vulgò dictus Monachus, quòd eam vitam professus fuisset; dein, voto ejurato, omni licentia ae libidinis genere contaminasset. On prétend que le ministre vindicatif dit à cette occasion: DE THOU le père a mis mon nom dans son Histoire; je mettrai le fils dens la mienne. « De Thou, dit Thomas, n'eut pas d'autre crime que de n'avoir point été le délateur de son ami. Tous les juges qui témoignent du courage sont écartés. Il n'y a point de preuves; on corrompt Cinq-Mars à qui on promet la vie. Il n'y a point de loi ; on en déterre une vieille dans le code Romain, rendue par des ministres despotes, sous deux princes imbécilles, employée une seule fois en France sous un tyran. L'abbé de Thou sollicite pour son frère et réclame les lois ; le cardinal l'exile et lui défend d'approcher du roi sous peine de la vie. Le roi avoit permis à l'évêque de Toulon de solliciter pour son beau-frère; le cardinal par lettre de cachet lui défend ce que le roi avoit permis. Le cardinal lui-même est à Lyon pendant qu'on y instruit le precès ; on lui rend compte de tout; chaque jour il fait venir les juges, et de tout le poids de sa puissance sollicite le meurtre. Le chancelier hésite et le combat; le cardinal répond : Il faut que de Thou meure. On emploie toute l'adresse de l'art pour que l'innocent n'échappe point. Un des juges est contraire à l'arrêt de mort; on le fait opiner le dernier. Enfin l'arrêt se prononce. Le chancelier sur le bureau même écrit au cardinal. Il manquoit un bourreau; le chancelier l'achète

et le paye de son argent. Il refond ensuite et change tous les actes de la procédure. C'est ainsi qu'un cardinal, qu'un ministre et qu'un prêtre faisoit observer les Tois dans les jugemens! » On peut consulter le Journal du cardinal DE RICHELIEU; sa Vie par le Clerc, 1753, 5 vol. in - 12; les Mémoires de Pierre Dupuy, et les autres pièces imprimées à la fin du quinzième volume de la traduction de l'histoire de Jacques-Auguste de Thou. On v trouve une relation circonstanciée du procès criminel fait à François-Auguste de Thou, le détail des chefs d'accusation, les moyens pris pour le condamner à mort, etc. Dupuy tâche de justifier son ami; et tout ce qu'il dit en sa faveur est plein de force et de raison. On fit dans le temps ce distique sur la mort de Cinq-Mars et de de Thou:

Morte pari perière duo, sed dispare causà;

. Fit reus ille loquens, fit reus ille

--- Son frère Jacques-Auguste DE Tnov, président aux enquêtes et ambassadeur à la Haye, laissa un fils, mort abbé de Souillac en 1746, à 89 ans, le dernier rejeton de cette famille illustre.

THOURET, (Jacques-Guillaume) né à Pont-l'Evêque, devint avocat au parlement de Normandie, et député de la ville de Rouen aux Etats généraux de 1789. L'un des premiers il en fut nommé président à Versailles; mais comme sa nomination déplut aux chefs du parti populaire, il eut la prudence de donner sa démission. Il chercha ensuite à se rapprocher d'eux, et travailla avec activité à donner à la France une nouvelle Consti-

tution, et à opérer de grands changemens dans l'administration et l'ordre judiciaire. De la clarté dans les idées, de la facilité dans le style, une logique pressante l'avoient distingué dans les fonctions du barreau, et firent sa renommée à l'assemblée qu'il présida quatre fois. Lors de la révision de l'acte constitutionnel. Thouret chercha à le dégager des principes trop démocratiques ; mais les jacobins qui le regardoient comme un fin Normand et un adroit courtisan, lui en surent mauvais gré, et leur ressentiment lui devint funeste. Thouret sit la clôture des séances de l'assemblée Constituante, et devint juge au tribunal de cassation qu'il présida jusqu'à sa mort. Condamné en 1793 par le tribunal révolutionnaire, comme complice d'une conjuration dans la prison du Luxembourg, il périt avec fermeté, à l'âge de 38 ans. Pendant sa détention, ne s'occupant que de l'éducation de son fils, il rédigea pour ce dernier un Abrégé des révolutions de l'ancien gouvernement François, publié dans ces derniers temps chez Didot. C'est une très-bonne analyse des écrits de Dubos et de Mably sur l'histoire de France.

THRASEAS, (Poetus) philosophe Stoïcien, fut condamné par Néron à se denner luimème la mort. « Néron, dit Tacite, voulut après le massacre des citoyens les plus distingués, anéantir la vertu même dans la personne de Thraséus. » On l'accusa de n'avoir pas voulu assister à l'apothéose de Poppée. Après avoir consolé ses parens qui fondoient en larmes, il se fit tranquillement ouvrir les veines, et dit en voyant le plancher couvest

to son sang: Faisons une libation de ce sang à Jupiter Sauveur. Il engagea ensuite son gendre Helvidus à suivre son exemple, et il expira.

\* THUCYDIDE, célèbre historien Grec, fils d'Olorus, naquit à Kalimonte bourg de l'Attique l'an 471 avant J.C. Ilcomptoit parmi ses ancêtres Miltiade qui rendit les Athéniens vainqueurs à Marathon. Agé de quinze ans il étoit à Olympie, quand Hérodote lut aux Grecs assemblés le commencement de son Histoire. A cette lecture, le jeune homme versa des larmes d'émulation. Je te félicite, dit Hérodote à Olorus : Tu as un fils qui brûle d'amour pour les belles connoissances. Il étudia la rhétorique sous Antiphon, et la philosophie sous Anaxagore, et se forma ensuite dans les exercices militaires qui convenoient à un jeune homme de sa naissance. Ayant eu de l'emploi dans les troupes, il fit quelques campagnes qui lui acquirent un nom. A l'age de 27 ans, il fut chargé de conduire a Thutium en Italie une nouvelle colonie d'Athéniens. La guerre du Péloponèse s'étant allumée peu de temps après dans la Grèce, y excita de grands mouvemens et 'de grands Thucydide qui prétroubles. voyoit bien qu'elle seroit de longue durée, forma dès-lors le dessein d'en écrire l'Histoire. Comme il servoit dans les troupes d'Athènes, il fut lui-même témoin oculaire d'une partie de ce qui se passa dans l'armée des Athéniens jusqu'à la huitième année de cette guerre, c'est-àdire jusqu'au temps de son exil. Thucydide avoit été commandé pour aller au secours d'Amphipolis, place forte des Athéniens sur les frontières de la Thrace; et ayant été prévenu par Brasidas général des Lacédémoniens. ce triste hasard lui mérita cet injuste châtiment. Exilé de son pays par la faction de Cléon, il ne put oublier une patrie qu'il avoit servie. C'est pendant son éloignement qu'il composa son Histoire de la Guerre du Péloponèse, entre les républiques d'Athènes et de Sparte. Il ne la conduisit que jusqu'à la 21º année inclusivement, étant mort dans cette même année. Les six qui restoient à traiter, furent supplées par Théopompe et Xénophon. Il employa dans son Histoire le dialecte Attique, comme le plus pur, le plus élégant, et en même temps le plus fort et le plus énergique. Démosthènes faisoit un si grand cas de cet ouvrage qu'il le copia jusqu'à huit fois. On prétend que Thucydide sentit antre ses talens pour l'Histoire, en entendant lire celle d'Hérodote à Athènes pendant la fête des Panathénées. On a souvent comparé ces deux historiens. Hérodote est plus doux, plus clair et plus abondant; Thucydide plus concis, plus serré, plus pressé d'arriver à son but. L'un a plus de graces, l'autre plus de feu. Le premier réussit dans l'exposition des faits, l'autre dans la manière forte et vive de les rendre. Autant de mots, autant de pensées; mais •sa précision le rend quelquefois un peu obscur, sur-tout dans ses harangues, la plupart trop fongues et trop multipliées. Quant à la vérité des faits, Thucydide témoin oculaire, doit l'emporter sur Hérodote qui souvent adoptoit les Mémoires qu'on lui fournissoit sans les examiner. Cependant la discussion des inteestimées, et plusieurs servirent de modèle à Annibal Carrache pour la galerie Farnèse. Comme architecte, il fit bâtir à Pavie le palais de la Sapience, d'après l'ordre de St. Charles Borromée.

II. TIBALDI, (Dominique) architecte, fils du précédent, né à Bologne en 1541, mort en 1583, étudia sous son père les principes de tous les arts, et réunit à ceux que ce dernier possédoit celui de la gravure. Ses constructions les plus estimées sont : L Le palais Magnani à Bologne. II. Une chapelle dans la cathédrale de cette ville, qui surprit d'admiration le pape Clément VII. III. La grande porte de l'hôtel-de-ville. IV. La petite églisé de la Vierge sur les murs de la ville. V. Enfin, l'édifice de la donane, qui passe pour un chef-d'œuvre de goût et de distribution.

\*TYCHO-BRAHE ou Trco-BRAHÉ, fils d'Othon-Brahé seigneur de Knud-Strup en Danemarck, d'une illustre maison originaire de Suède, naquit le 19 décembre 1546. Une inclination extraordinaire pour les mathématiques qui le distingua dès l'enfance, annonça ce qu'il seroit. A 14 ans, ayant vu une éclipse de soleil arriver au même moment que les astronomes l'avoient prédite, il regarda aussitôt l'astronomie comme une science divine, et s'y consacra tout entier. On l'envoya à Leipzig pour y étudier le droit, mais il employa à l'inscu de ses maîtres, une partie de son temps à faire des observations astronomiques. De retour en Danemarck, il se maria à une paysanne de Knud-Strup. Cette mésalliance lui attira l'indignation de sa famille,

avec laquelle néanmoins le roi de. Danemarok le réconcilia. Après divers voyages en Italie et en Allemagne, où l'empereur et plusieurs autres princes voulurent l'arrêter par des emplois considérables, il obtint de Fréderic II roi de Danemarck, l'isle de Ween, avec une grosse pension. Il y bâtit à grands frais le chateau d'Uranienbourg, c'està-dire Ville du Ciel, et la Tour merveilleuse de Stellebourg, pour ses observations astronomiques et ses divers instrumens et machines. Christiern roi de Danemarck et Jacques VI roi d'E. cosse . l'honorèrent de leurs visites. G'est dans cette retraite qu'il inventa le système du Monde qui porte son nom; système où les cieux cristallins, les épicycles et autres inconvéniens de celui de Ptolomée sont retranchés. Les cinq planètes supérieures ont le soleil pour centre, et s'écartant de leur orbite pour le suivre en quelque sorte par une espèce d'attraction dans sa course annuelle autour de la terre, elles produisent le phénomène des rétrogradations. Il convenoit aves Copernic que le soleil devoit être le centre de Mercure, de Mars, de Jupiter et de Saturne; mais d'un autre côté , attaché à ce que ses yeux lui faisoient appercevoir, il crut la terre immobile au centre de l'univers, entourés de la lune, du soleil et des étoiles fixes qui tournent autour d'elle. Ce système tient de ceux de Ptolomée et de Copernic. Ticho place comme le premier, la terre au centre du monde, fait comme Copernic, le soleil centre particulier de cinq planètes, avec cette différence que Mercure et Vénus n'embrassent pas la terre dans les cercles qu'ils décrivent

autour du soleil, au lieu qu'il en est autrement des trois autres. Ce qui doit immortaliser Ticho-Brahé, c'est son zèle pour le progrès de l'astronomie, qui lui fit dépenser plus de cent mille écus. Il détermina la distance des étoiles à l'équateur, et la situa-tion des autres. Il en observa ainsi 777, dont, il forma un Catalogue. Il soumit au calcul les réfractions astronomiques, et forma des Tables de réfraction pour différentes hauteurs. Mais une obligation essentielle que nous lui avons, est d'avoir découvert trois mouvemens dans la Lune, qui servent à expliquer sa marche. Il fit encore quelques découvertes sur les Comètes. Ce savant astronome fut atssi un habile chimiste; il fit de si rares découvertes qu'il guérit un grand nombre de maladies qui passoient pour incurables. Sa grande application à l'astronomie et aux sciences abstraites, ne l'empêchoit point de cultiver les belleslettres, sur-tout la poésie; et les Muses le délassoient des travaux astronomiques. Ce qui ternit sa gloire, c'est qu'avec tant de lumières, il eut le foible de l'astrologie judiciaire. Cet esprit si éclairé étoit pétri de mille petites superstitions. Un lièvre traversoit-il son chemin, il croyoit que la journée seroit malheureuse pour lui. - Mais malgré ses erreurs, alors si communes, il n'en étoit ni moins bon astronome, ni moins habile mécanicien. Sa destinée fut celle des grands hommes : il fut persécuté dans sa patrie. Les ennemis que son caractère moqueur et colère lui avoit faits, l'ayant desservi auprès de Christiern roi de Danemarck, il fut privé de ses pensions. Il quitta alors son pays pour aller en Hollande; mais sur les vives instances de l'empereur Rodolphe II, il se retira à Prague. Ce 
prince le dédommagea de toutes 
ses pertes et de toutes les injustices des cours. Ticho mouruf 
le 24 octobre 1601, à 55 ans, 
d'une rétention d'urine, maladie 
qu'une sotte timidité lui avoit 
fait contracter à la table d'un 
grand ou dans le carrosse de 
l'empereur. C'est ce qui a fait 
dire de lui:

## Il vécut comme un sage, Et mourut comme un sot.

Sa taille étoit médiocre, mais sa figure étoit agréable. Il avoit le . caractère bienfaisant, et il guérit plusieurs malades sans exiger aucune rétribution. Le feu de son imagination lui donnoit du goût pour la poésie ; il faisoit des vers mais sans s'assujettir aux règles. Il aimoit à railler, et ce qui est assez ordinaire, il n'entendoif point raillerie. Attaché opiniàtrément à ses sentimens, il souffroit avec peine la contradiction. Ses principaux ouvrages sont a I. Progymnasmata Astronomias instauratæ, 1598, in - folio. II. De Mundi Ætherei recentioribus Phænomenis, 1589, in-4.0 III. Epistolarum Astronomicarum Liber, 1596, in-4.0 Jessenius & donné sa Vie, Hambourg, 1601, in-4°; et Gassendi, la Haye, 1655, in-4.0 - Sophie BRAHE SE sœur cultivoit la poésie; et l'on a d'elle une Epttre en vers latins.

I. TICKELL, (Thomas)

poëte Anglois, né en 1686,

mort à Bath le 23 avril 1740,

fut secrétaire des lords de justice d'Irlande: place qu'il remplit

avec honneur jusqu'à sa mort.

Ses poésies relatives à plusieurs

événemens de son temps, re

sont point sans mérite. Cazin en a donné une édition, Paris, in-12.

II. TICKELL, (Richard) poëte Anglois, mort en 1793, suivit la carrière dramatique et a donné quelques pièces au théâtre de son pays. Les deux plus remarquables sont : L'Aimable Berger et le Carnaval de Venise. Tickell est encore auteur de deux ouvrages, intitulés: Le Projet et l'Anticipation. Dans ce dernier, il critique et imite le ton et le style des principaux orateurs du parlement.

TIDEMAN, (Philippe) peintre, né à Hambourg en 1657, mort en 1705, fut l'un des meilleurs élèves de Lairesse. Les sujets de ses tableaux sont presque tous allégoriques ou tirés de la mythologie.

TIGNY, (G. de) naturaliste François, mort dans ces dernières années, est principalement connu par une Histoire Naturelle des Insectes, publiée l'an dix, à Paris, en 10 vol. in-8.0 C'est un très-bon abrégé des ouvrages d'entomologie de Geoffroi, Géer, Roesel, Linnée et Fabricius. On y a suivi la mé-thode d'Olivier en général; mais on s'en est écarté dans l'article des crustacées qui font une classe à part, et dans celui des insectes sans ailes que l'on a rangés dans un nombre d'ordres plus considérable. L'auteur ne s'est attaché dans la description des espèces qu'aux plus curieuses, à celles dont les habitudes, la manière de vivre excitent le plus d'intérêt; en sorte que son ouvrage mérite de devenir classique. Tigny possédoit une riche collection d'insectes indigènes qu'il avoit pris

soin de former avec son épouse qui partageoit ses occupations et ses goûts. Le Discours préliminaire de son *Histoire des Insectes* est de M. *Brongniart*.

TILETAIN, (Jean-Louis) imprimeur renommé de Paris, mort en 1547, a publié en caractères, italiques et en romains, plusieurs Ouvrages recherchés pour la beauté de leurs éditions. Lui-même savoit le grec et le latin, et il est auteur de Commentaires estimés sur Quintilien. Il avoit attaché à son imprimerie en qualité de correcteur le savant Guillaume Morel, et avoit pris pour emblème un basilic.

TILLEMANS, (Pierre)
peintre Flamand, né à Anvers,
mort en 1734, s'établit en Angleterre, et y acquit de la considération et de la fortune par ses
paysages, et ses tableaux de
chasses et de courses de chevaux.

LTILLET, (N. du) né à Bordeaux, devint directeur de la monnoie de Troye, et membre de l'académie des Sciences de Paris. Il s'occupa beaucoup à perfectionner l'agriculture, et publia à cet effet les écrits suivans : I. Essai sur la cause qui noircit les grains dans les épis, 1755, in-4.º II. Expériences faites à Trianon sur la cause qui corrompt les blés, 1756, in-8.º Cet ouvrage a été réimprimé en 1785, in-4. III. Histoire d'un insecte qui dévore les grains dans l'Angoumois, 1762, in-12. Duhamel du Monceau contribua par son travail à la publication de cet écrit. IV. Observations sur les effets produits par la fumée du vareck, lorsqu'on brûle cette plante pour la réduire en soude, 1772, in-4.º V. On lui deit entore une Dissertation sur la ductilité des métaux, un Mémoire sur le rapport des poids étrangers avec le marc de France; plusieurs autres sur la manière de régler la valeur du pain proportionnellement à celle du blé et des farines, sur le poids du pain en sortir du four, sur les avantages du commerce des farines préférablement à celui du blé, etc. Ce savant laborieux est mort sexagénaire, le 20 décembre 1791.

II. TILLET, (Jean) avocat de Bordeaux, mort dans sa patrie en 1722, a publié la suite de la Chronique Bordeloise jusqu'en 4701, in-4°; et une antre aux arrêts de la Peyreire, 1717, in-folio.

## TILLI, on

TILLY, (Henri de) seigneur de Fontaine-Henri près de Caen dans le 14e siècle, unit à la profession des armes des lumières supérieures à celles de ses contemporains. Il chercha à créer le commerce dans sa province et sur-tout à y améliorer l'agriculture. Le croisement des races et le perfectionnement des lainages devinrent les objets de ses soins. Il légua à l'abbaye d'Ardenne les . brebis et les chevres qu'il avoit fait venir de Séville en Espagne, Oves et Capras de Sevilla. « Ainsi 💃 dit M. de la Rue professeur d'histoire à Caen, nos pères avoient. voulu exécuter un projet que la sagesse du gouvernement actuel . réalise, et c'est sans doute à leurs premiers essais que nous devons la supériorité reconnue des laines des campagnes de Falaise et de Caena

TIMARETTE, jeune Grecaque fille de Micon, est la première de son sexe qui ait peint avec succès.

TIMOTEO, peintre célèbre, né à Urbin en 1470, mort en 1524, réussissoit également à peindre le paysage, le portrait et l'histoire. Son coloris est flatteur et ses dessins bien terminés.

III. TIMOTHÉE, musicien celèbre, natif de Thèbes, a souvent été confondu avec le précédent. Appelé aux noces d'Alexandre le Grand, il acquit l'admiration de ce conquérant qui voulut toujours l'avoir près de sa personne. En employant sur la flute le mode Ortyen dont la modulation étoit rapide, il animoit Alexandre et entretenoit son humeur guerrière. On lui attribue des livres sur la musique qui ne sont point venus jusqu'à nous.

II. TINDAL, (Nicolas) chapelain de Greenwich, mort en 1774, a traduit l'Histoire d'Angleterre par Rapin Thoiras, en 21 vol. in-8°, 1757, avec une suite, de sa composition.

\* I. TINTORET, (Jacques Robusti, dit le) très - celèbre peintre Italien, naquit à Venise en 1512, et fut nommé le Tintoret parce que son père étoit teinturier. Il s'amusoit dans son enfance à crayonner des figures; ses parens jugèrent par cet amusement des talens que la nature avoit mis en lui, et le destinèment à la peinture. Le Tintoret se proposa dans ses études de suivre Michel - Ange pour le coulois : il disegno di Michel Ange

time qui ne cessèrent qu'à sa mort, arrivée au mois de juin 1794. Il étoit alors âgé de 62 ans. Ses principaux écrits sont: I. Mémoires sur l'ancien ordre des Humiliés, 1766, trois vol. in-4.º II. Bibliothèque des écrivains de Modène, six vol. in-4.º Antoine Landi en a publié l'a-. brégé, 1785, cinq vol. in-12. III. Histoire de la littérature italienne depuis le siècle d'Auguste, treize vol. in-4.º C'est l'ouvrage qui a placé son auteur dans le rang des critiques et des littérateurs les plus célèbres. On a imprime en italien un éloge de Tiraboschi par Lombardi, qui a été traduit en françois par M. Boulard maire à Paris.

\* TIRON, (Tullius Tiro) affranchi de Ciceron, mérita l'amitié de son maître par ses excellentes qualités. Il nous reste plusieurs Lettres de cet orateur, oit il fait bien voir l'inquietude dans laquelle le mettoit la santé de Tiron qu'il avoit laissé malade à Patris ville d'Achaïe: combien il ménageoit peu la dépense pour lui et avec quel zèle il le recommandoit à ses amis. « Je vois avec plaisir, écrit-il à Atticus, que vous vous intéressez à ce qui regarde Tiron, Quoiqu'il me rende toutes sortes de services et en grand nombre, je lui souhaite néanmoins une prompte convalescence, plutôt à cause de son bon naturel et de sa modestie, qu'à cause des avantages qu'il me procure. » Tiron inventa chez les Latins la manière d'écrire en abrégé. Il passe pour le premier auteur de ces caractères que les Romains appeloient . Notæ, par le moyen desquels on écrivoit aussi vîte qu'on parloit. Ceux qui écrivoient de cette ma-

nière s'appeloient Notarii, d'où, nous est venu le nom de Notaires. Chaque signe de ces notes présentant des lettres composées, exprimoit ordinairement un mot entier. Un point placé en dessus, en dessous ou de côté, change leur signification. Diogène Laërce attribue l'invention de ces signes abrégés à Xénophon. Tiron avoit aussi composé la Vie de Cicéron dont il étoit le consident et le conseil, et plusieurs autres Ouvrages qui ne sont point parvenus jusqu'à nous. Pour faire connoître l'art d'écrire en notes, l'abbé Carpentier de l'académie des Inscriptions nous a donné d'anciens monumens écrits suivant cette methode, auxquels il a joint ses Remarques et un Alphabet, sous cetitre: Alphabetum Tironianum, seu Notas Tironis explicandi Methodus: cum pluribus notis ad Historiam et Jurisdictionem tùm ecclesiasticam tum civilem pertinentibus, Paris, 1747, in-folio. (Voyez RAMSAI, no I.) Martial parle de l'art d'écrire en notes. dans ce distique énergique si connu : Currant verba , etc. , dont voici une foible imitation:

Je ris, triste conteur, de ta fougue empressée;

Ta langue est engourdie, et mes doigts sans effort

Devancent en jouant ta voix embarrassée :

Elle a beau se hater; plus vive en son essor,

Ma main vole, et tandis que te voix bronche encor,

Ma plume právoyante a tracé ma pensée.

Les notes Tironiennes furent employées dans nos actes publics anciens, et enseignées dans nos écoles. On s'en servit pour transerire les manuscrits et pour conserver la disposition des diplomes et priviléges, et des jugemens publics. Leur usage cessa en Franco dans le neuvième siècle; mais létude qu'on en a faite dans ces derniers temps a fait haître la sténographie.

TISAGORE, sculptenr Grec, fit la statue d'Hercule combattant contre l'Hydre de Lerne. Cet ouvrage fut regardé comme un chef-d'œuvre.

TISSOT, (S. A. D.) célèbre médecin Suisse, s'acquit autant de renommée dans la pratique de son art que par son savoir dans la théorie. La bienfaisance et les vertus privées rehaussoient en lui l'éclat des talens. Il est mort à Lausanne le 15 juin 1797, à 70 ans. On a réuni ses Œuvres en dix vol. in-12. On distingue: I. Avis au Peuple sur sa santé, in-12. II. Avis aux geus de lettres sur le même objet. III. L'Onanisme, in - 12; la troisième édition faite à Lausanne en 1765 est la plus complète. IV. Traité de l'Inoculation. C'est l'un des meilleurs sur cette matière. V. Gymnastique Médicinale et Chirurgicale, 1780, in-12. VI. Traité des Nerfs et de leurs maladies, 1782, 4 vol. iu-12. VII. Traités sur différens objets de médecine. 1769, 2 vol. in-12. Cet ouvrage écrit en latin a été traduit en françois. VIII. Tissot a publié une édition des Œuvres de Morgagni avec des notes estimées ; elle parut en 1779 en trois vol. in-4.º Il fut associé de l'académie Médico-physique de Basle, de. la Société royale de Londres et de celle de Berne.

\*TITAN, (Mythol.) fils du Ciel et de Vesta: (Voyez SaTURNE.) Ses enfans étoient des géans qu'on appeloit aussi Titans, du noin de leur père. Ils escaladèrent le ciel et voulurent détrôner JUPITER qui les précipita avec la foudre. Le roi de Danemarck possède un beau tableau du Guide, représentant la Chute des Titans.

\* TITE-LIVE, (Titus-Livius) de Padone, et suivant d'autres d'Apone, passa une partie de sa vie tantôt à Naples, tantôt à Rome où Auguste lui sit un accueil très-gracieux. Il est un de ces auteurs qui ont rendu leur nom immortel, mais dont la vie et les actions sont peu connues. Tite - Live mourut à Padone, après la mort d'Auguste. le même jour qu'Ovide, l'an 17 de J. C., la 4º année du règne de Tibère. Il eut un fils auguel il écrivit une lettre sur l'éducation et les études de la jeunesse, dont Quintilien fait une mention honorable. La perte doit en être bien regrettée. C'est dans cette lettre ou plutôt dans ce petit Traité, qu'au sujet des auteurs dont on doit conseiller la lecture aux jeunes gens, il disoit qu'ils doivent lire Démosthènes, et Ciceron, puis ceux qui ressemblerout davantage à ces deux excellens orateurs. Il parloit dans, la même lettre d'un maitre de rhétorique qui étoit mécontent des compositions de ses disciples, lorsqu'elles étoient intelligibles, et les leur faisoit retoucher pour y jeter de l'obscurité; et quand ils les rapportoient dans. cet état : Voilà qui est bien mieux maintenant, disoit-il: je n'y entends rien moi-meme. Croiroiton, dit Rollin, un pareil travers. d'esprit possible? Tite-Live avoit. composé aussi quelques Traites.

philosophiques, et des Dialogues mêlés de philosophie. Mais son principal ouvrage est l'Histoire Romaine, qui commence à la fondation de Rome et qui finissoit à la mort de Drusus en Allemagne : Histoire qui l'á fait mettre au premier rang des grands ecrivains. On rapporte qu'un Espagnol, après la lecture de cette Histoire, vint exprès de son pays à Rome pour en voir l'auteur, et qu'après s'être entretenu avec lui, il s'en retourna sans faire attention aux beautes de cette capitale du monde. Cet ouvrage renfermoit 140 livres. dont il ne nous reste que 35. encore ne sont ils pas d'une même suite. Ce n'est pas la 4e partie de son Histoire. Jean Freinshemius a tâché de consoler le public de Cette perte, et il y a réussi autant que la chose étoit possible. Il règne dans toutes les parties de l'ouvrage de Tite-Live une élégance continue. Il excelle éga-Jement dans les récits, les descriptions et les harangues. Le style, quoique varié à l'infini, se soutient toujours également : simple sans bassesse, orné sans affectation, noble sans enflure. étendu ou serré, plein de douceur net de force, selon l'exigence des matières; mais toujours clair et intelligible. « On reproche cependant, dit l'abbé des Fontaines, quelques défants à Tite-Live. Le premier, c'est de s'être laissé trop éblouir de la grandeur de Rome, maîtresse de l'univers. Parle-t-il de cette ville encore maissante, il la fait la capitale d'un grand empire, bâtie pour l'éternité et dont l'agrandissement n'a point de bornes. Il tombe quelquefois dans de petites contradictions; et ce qui est moins pardonnable, il omet sou-

vent des faits célèbres et importans. » Il s'est rarement donné la l peine d'entrer dans quelques discussions ou de mettre quelque liaison entre les événemens qu'il, rapporte. Il assure que s'il y avoit . quelque moyen de mettre la vérite dans tout son jour, il s'engageroit volontiers à la rechercher, mais qu'il n'en voit aucun. Cura non deesset, si qua via ad verum inquirentem duceret. II passe avec rapidité-sur tous les . faits qui remplissent ses dix promiers livres, et après avoir donné des relations circonstanciées de quelque guerre et des batailles qu'elle a occasionnées, il reconnoît ensuite qu'on n'est d'accord ni sur le temps, ni sur le nom des généraux, ni sur les faits mêmes. On lui a reproché encore d'avoir employé quelques expressions provinciales dans son Histoire. Mais Pignorius croit que cette Patavinité dont on a tant parlé, regardoit seulement l'orthographe de certains mots, où Tite - Live, comme Padouan, employoit une lettre pour une autre à la mode de son pays, écrivant Sibe et Quase pour Sibi et Quasi. Quelques-uns pensent qu'elle consistoit simplement dans la répétition de plusieurs synonymes en une même période; redondance de style qui déplaisoit à Rome et qui faisoit connoître les étrangers. Il est peu d'historiens qui aient raconté autant de prodiges que Tite-Live. Tantôt un bœuf a parlé; tantôt une mule a engendré; tantôt les hommes et les femmes ont changé de sexe. Ce ne sont que pluies de cailloux, de chair, de craie, de sang et de lait; mais Tite-Live ne rapportoit sans doute toutes ces vaines croyances que comme les opinions du peuple et des

duits incertains dont lui-meme e moquoit le premier. Il proeste souvent qu'il n'en fait menion, qu'a cause de l'impression ils faisoient sur la plupart des sprits. Un des mérites de Tite-Live, c'est que tout inspire dans son ouvrage l'amour de la justice et de la vertu. On y trouve avec le récit des faits, les plus saines maximes pour la conduite de la vie. On y voit un attachement singulier pour la religion établie à Rome lorsqu'il écrivoit, et une généreuse hardiesse à condamner avec force les sentimens impies des incrédules de son temps. « Ce mépris des Dieux, dit-il, si commun dans notre siècle, n'étoit point encore connu. Les sermens et la loi étoient des règles inflexibles auxquelles on conformoit sa conduite; et l'on ignoroit l'art de les accommoder à ses inclinations par des interprétations frauduleuses. » L'édition de Tite-Live de Venise, 1470, est fort rare. Les meilleures sont les sui-Vantes: Elzevir, 1634, 3 vol. in-12, auxquelles on joint les notes de Gronovius, un volume.... Cum notis Variorum, 1665 ou 1679, 3 vol. in-8.0... Ad usum Delphini, 1676 et 1680. 6 vol. in-4. ... Celle de Drakenborch, 1738, 7 vol. in-4.°... de le Clerc, Amst. rdam . 1710, 10 vol. in-12... dHear ..., Oxford, 1708, 6 vol. in-8. Enfin, Crevier a publié une édition de cet historien en 6 vol. in-4°. 1735, enrichie de notes savantes et d'une Préface écrite avec élégance. On l'a réimprimé en 6 vol. in-12. Guérin en a donné une traduction assez estimée: Voyez son article.

TITON ou TITHON, (My-thol.) fils de Laomedon roi de Phrygie, fut ravi par l'Aurore et changé en cigale. Voyez AURORE,

\* TIXIER, (Jean) en latin Rarisius Texton, de Saint-Saulge dans le Nivernois, seigneur de Ravisy dans la même province, tira une partie de son nom de cette terre. Il enseigna les belles-lettres avec un succès distingué au collége de Navarre à Paris. Il fut recteur de l'université de cette ville en 1500, et mourut en 1522 à l'hôpital, suivant quelques auteurs. On a de lui: I. Des Lettres, 1560, in-8.º II. Des Dialogues. III. Des Epigrammes. IV. Officinæ Epitome, 1663, in-8.º C'est un recueil historique, renfermant le nom des dieux, des déesses, des guerriers, des savans, des hommes opulens, des hommes infortunés, des prodigues, des avares, etc. etc. Cette compilation peut être utile à ceux qui composent des discours de morale ou de politique. On desireroit seulement que dans le choix des faits il eût été dirigé par une critique plus éclairée. V. Une édition des Opera Scriptorum de claris Mu-Lieribus. Paris, 1651, in-folio. Ces différens ouvrages sont assez bien écrits en latin, et on peut mettre Tixier au rang des habiles humanistes de son siècle.

TOALDO, (Joseph) célèbre physicien Italien, né a Saint-Laurent di Pianezze le 11 juillet 1719, mort à Padoue le 11 novembre 1797, à l'âge de 79 ans, embrassa l'état ecclésiastique et devint professeur de mathématiques dans l'université de Padoue. A sa sollicitation on fit un très-bel observatoire de la touroù le cruel Ezzelin, tyran de cette ville, exerçoit ses barbaries dans le 13e siècle. Il fit construire dans l'état de Venise un grand nombre de paratonnerres, et s'appliqua à l'étude de l'électricité, de l'ustronomie et de la météorologie. Ses principaux ouvrages sont: L. Journal astro-météorologique. II. Abrégé de trigonométrie plane et sphérique. III. Mémoire sur l'application de la météorologie à l'agriculture. Cet écrit obtint le prix de l'académie de Montpellier. IV. Cycle de 123 lunes. Ce cycle ramène les saisons et leurs phénomènes aux mèmes époques.

TOCQUE, (Louis) peintre de portraits, né à Parisen 1696, mort en 1772, étoit élève et gendre de Nattier. Il se montra digue de lui par la fraîcheur de son coloris, l'agrément de ses airs de tête et de ses draperies. Ses dessins, sans être extrêmement corrects, ont de l'intelligence et de la noblesse. Il fut appelé en 1760 pour faire le portrait de l'impératrice de Russie qui l'en récompensa avec magnificence. Tocqué aimoit le plaisir et la société. Il augmentoit les douceurs de celle-ci par son humeur gaie et l'égalité de son caractère.

TODD, (Hugues) historien Anglois, né à Cumberland en 1660, mort vers 1710, a publié les ouvrages suivans: I. Vie de Phocion. II. Description de la Suède. III. Histoire du diocèse de Carlisle, etc.

\* I. TOLÈDE, (Ferdinand-Alvarez de) duc d'Albe, né en 1508, d'une des plus illustres familles d'Espagne, dut son éducation à Fréderic de Tolède son grand père, qui lui apprit l'art militaire et la politique. Il porta les armes à la bataille de Pavie et au siége de Tunis, sous l'empereur Charles — Quint. Devenu général des armées d'Espagne en 1538, il servit sa nation avec suc-

cès contre la France, dans la Navarre et dans la Catalogne. Elevé au poste de généralissime des armées impériales, il marcha contre les Protestans d'Allemagne en 1546. Il gagna l'année suivante la fameuse bataille de Mulberg, où les Protestans furent entièrement défaits. L'électeur de Saxe leur général, y fut fait prisonnier avec Ernest duc de Brunswick et plusieurs autres chefs. Cette victoire fut suivie de la prise de Torgau, de Wittemberg, et de la réduction de tous les rebelles. Après s'être signalé en Allemagne, il suivit l'empereur au siège de Metz, où il fit des prodiges de valeur que le courage des assiégés rendit inutiles. Philippe II successeur de Charles-Quint, se servit de lui avec le même avantage que son père. En 1567, les habitans des Pays-Bas aigris de ce qu'on attentoit continuellement à leur liberté et de ce qu'on vouloit gêner leurs opinions, parurent disposés à prendre les armes. Philippe II envoya le duc d'Albe pour les contenir. Ce choix annonça la plus grande sévérité. On se souvenoit que Charles - Quint délibérant sur le traitement qu'il feroit aux Gantois qui se révoltèrent en 1539, avoit voulu savoir le sentiment du duc qui répondit qu'une patrie rebelle devoit être ruinée. Les premières démarches du duc d'Albe confirmèrent l'opinion qu'on avoit de lui. Il fit périr sur un échafaud les comtes d'Egmont et de Horn. Comme quelques personnes lui parurent étonnées de cette résolution sanguinaire, il leur dit que peu de têtes de Saumons valoient micux que plusieurs milliers de Grenouilles. Après ce trait de sévérité, il marche aux confé-

dérés et les bat. Le plaisir d'avoirremporté une victoire signalee est empoisonné par le chagrin de voir un village réduit en cendres après l'action, par un régiment de Sardaigne. Ce crime fut puni comme il le méritoit. Il sit pendre sur-le-champ les auteurs de l'incendie, et dégrada toutes les compagnies excepté une qui n'étoit point coupable. Le prince d'Orange chef des confédérés parut bientôt à la tête d'une armée considérable. Le jeune Fréderic de Tolède chargé de l'observer, envoya conjurer le duc d'Albe son père de lui permettre d'aller altaquer les rebelles. Le duc qui est persuadé avec raison que les, subalternes ne doivent pas se mêler de juger s'il faut ou s'il. ne faut pas combattre, répond: Allez dirè à mon fils que sa demande ne lui est pardonnée qu'à cause de son inexpérience et de sa jeunessc. Qu'il se garde bien de me presser davantage de m'ap-Procher des ennemis; car il en couteroit la vie à celui qui se chargeroit de ce message. Ses succès augmentèrent tous les jours ainsi que sa sévérité cruelle. Mais le parti opposé au duc d'Albe ne fut pas plus modéré. Quelques paysans Catholiques ayant été accusés d'avoir voulu incendier quelques villes de la Nord-Hollande, le barbare Snoy les livra aux exécutions les plus horribles. Les tourmens ordinaires de la question la plus cruelle ne furent que les moindres des maux que l'on sit soussrir à ces innocens. Leurs membres disloques, leurs corps déchirés de verges, étoient ensuite enveloppés dans des linges trempés dans de l'eau de vie; on y mettoit le leu et on les laissoit dans cet etat jusqu'à ce que leur peau noir, cie et retirée, découvrît les nerfsdans différentes parties de leurs corps. On employoit le soufre et souvent même jusqu'à une demilivre de chandelles pour leur brûler les aisselles et les plantes des pieds. Ainsi martyrisés, on les laissoit quelques nuits couchés par terre sans couverture, et à force de coups on chassoit le sommeil loin d'eux. Du hareng pec et autres alimens salés étoient la nourriture qu'on leur donnoit pour allumer dans leurs entrailles tous les feux d'une soif dévorante, sans leur permettre l'usage d'un verre d'eau, quelques supplications qu'ils fissent pour en obtenir. On posoit des frélons sur le nombril des patiens, et l'on en retiroit l'aiguillon qu'ils y avoient fiché de la longueur de l'articulation d'un doigt. Snoy lui-même avoit envoyé à cet affreux tribunal certain nombre de rats que l'on plaçoit sur la poitrine et sur le ventre de ces infortunés, sous un instrument de pierre ou de bois fait exprès et recouvert d'une plaque de cuivre : le feu posé sur cette plaque forçoit ces animaux à ronger les chairs et à se faire un passage jusqu'au cœur et aux entrailles. Ces affreux détails sont tires de l'Abrégé de l'Histoire de Hollande, par M. Kerroux auteur Protestant, imprime à Leyde en 1778. Après la prise de Harlem, le duc d'Albe quitta les Pays-Bas. (Voyez II. HESSELS.) Il y avoit commencé son administration en faisant construire à Anvers une citadelle qui avoit cinq bastions. Par une vanité jusqu'alors inconnue, il en avoit nommé quatre de son nom et de ses qualités, le Duc, Ferdinand, Tolede, d'Albe. Qu donna au cinquième le nom de l'ingénieur; il n'étoit fait nulle mention du

roi d'Espagne. Lorsque cette citadelle fut achevée, l'orgueilleux duc d'Albe qui avoit remporté de grands avantages sur les confédérés, y fit placer sa statue en bronze. Il étoit représenté avec un air menaçant, le bras droit étendu vers la ville; à ses pieds étoient la noblesse et le peuple, qui prosternés sembloient lui demander grace. Les deux statues allegoriques avoient des écuelles pendues aux oreilles et des besaces au cou, pour rappeler le nom de Gueux que l'on avoit donné aux mécontens. Elles étoient entourées de serpens, de couleuvres et d'autres symboles destinés à désigner la fausseté, la malice et l'avarice : vices reprochés par les Espagnols aux vaincus. On lisoit au-devant du piedestal, cette inscription fastueuse : A la gloire de Ferdinand - Alvarez de Tolède Duc 'd'Albe, pour avoir éteint les séditions, chasse les rebelles, mis en sureté la religion, fait observer la justice et affermi la paix dans ces provinces. Le duc d'Albe laissa le gouvernement des Pays-Bas à Dom Louis de Requesens grand commandeur de Castille, en 1574. Le duc d'Albe jouit d'abord à la cour de la faveur que méritoient ses services; mais s'étant opposé au mariage de son fils, le roi Philippe II qui avoit projeté cet hymen, l'envoya prisonnier à Uzeda. Il obtint sa liberté deux ans après, et fut mis à la tête d'une armée que l'on. fit entrer en Portugal l'an 1581. Cet habile général y fit autant de conquêtes que d'entreprises. Il désit Dom Antoine de Crato qui avoit été élu roi, et se rendit maître de Lisbonne. Il y fit un butin inestimable qui fut encore augmenté par l'arrivée de la flotte

des Indes dans le port de cetter. ville. Mais les Espagnols y commirent tant d'injustices et de violences, que Philippe II nomma des commissaires pour rechercher la conduite du général, des officiers et des soldats. On accusoit le duc d'Albe d'avoir détourné à son usage l'argent des vaincus: comme on lui en demandoit compte, il répondit qu'il n'avoit à en rendre compte qu'au roi. S'il me le demande, je lui mettrai en ligne de compte des royaumes conservés ou conquis, des victoires signalées, des siéges très-difficiles, et soixante-dix ans de service... Philippe craignant une sédition, fit cesser les poursuites; mais le duc d'Albe mourut peu de temps après, le 12 janvier 1582, à 74 ans, sans avoir eu le temps de jouir du fruit de ses nouvelles victoires. On prétend que dans sa dernière maladie il eut horreur du sang qu'il avoit fait répandre. Ses remords parvinrent à Philippe II. Ce prince lui fit dire pour le calmer, « qu'il prendroit sur lui le sang qui avoit été versé par ses armes; mais que le duc répondroit de celui qu'il avoit fait couler sur les échafauds.» C'est ce qui est rapporté par l'auteur du Recueil d'Epitaphes, imprime à Paris en 1782; mais il auroit dù rapporter les autorités sur lesquelles est appuyée cette anecdote singulière. Quoi qu'il en soit, le duc d'Albe laissa la réputation d'un général expérimenté et d'un politique habile; mais d'un homme dur, vindicatif et vain à l'excès. IÍ donna d'abord peu d'idée de ses talens. Charles-Quint lui-même en avoit si mauvaise opinion, que lui ayant accordé les premiers grades par des considérations particulières, il ne lui con-

sa de long-temps aucune sorte de commandement. L'opinion de son incapacité étoit si bien établie, qu'un Espagnol très-considérable osa lui adresser cette lettre avec cette inscription : A Monseigneur le Duc d'Albe, géneral des Armées du Roi dans le duché de Milan en temps de paix, et Grand Maître de la maison de Sa Majesté en temps de guerre. Ce trait de mépris perça le cœur du duc d'Albe, le tira de son assoupissement et lui fit faire des choses dignes de la postérité. « Le duc d'Albe, dit l'abbé Raynal, (Histoire du Stathoudérat.) l'un des plus grands capitaines du seizième siècle, joignoit à une naissance distinguée des biens immenses. Il avoit la démarche grave et le maintien austère, l'air noble et le corps robuste; le discours mesuré et le silence éloguent. Il étoit sobre et dormoit pen, travailloit beaucoup, écrivoit lui-même toutes ses affaires. Tontes les circonstances de sa vie offrent un spectacle intéressant. Son enfance fut raisonnable, et l'âge avancé ne lui apporta ni ridicule ni foiblesse. Le tumulte des camps ne fut pas pour lui une occasion de dissipation; ce fut dans la licence des armes qu'il se forma à la politique. Lorsqu'il opinoit dans les conseils, il n'avoit égard ni aux desirs du monarque ni aux intérêts des ministres; il se déclaroit toujours pour le parti qu'il croyoit le plus iuste: souvent il ramenoit ceux qui l'écoutoient à la probité, et lorsque ses efforts étoient inutiles il ne les suivoit pas au moins dans leur injustice. On ne trouve point dans les fastes de sa nation un capitaine plus habile que lui à faire la grande guerre avec peu de troupes, à ruiner les plus

fortes armées sans les combattre, à donner le change aux ennemis et à ne le jamais prendre, à gagner la confiance du soldat et à étouffer ses murmures. On prétend que dans soixante ans de guerre sous divers climats, contre différens ennemis, durant toutes les saisons, il n'a jamais été battu, ni prévenu, ni surpris. Quel homme! s'il n'avoit terni l'éclat de tant de talens et de vertus par une sévérité outrée. » Voyez sa Vie, Paris, 1698, 2 vol. in-12.

II. TOLET, (Pierre) médecin de Lyon, vivoit en 1588. Il traduisit les Œuvres de Paul Eginette et le Traité de Galien sur les tumeurs. Il guérit sans remèdes et par la seule transpiration, une maladie épidémique ou une espèce de coqueluche qui faisoit de son temps de grands ravages.

TOLLET, (Élizabeth) née en 1694, morte en 1754, reçut une éducation soignée de son père qui étoit commissaire de la marine Angloise sous le règne de la reine Anne. Elle apprit l'italien, le latin, le françois, la musique et la peinture. Elle étoit géomètre et faisoit des vers. On a publié ses Œuvres après sa mort, et on y distingue un opéra dont elle fit la musique, et qui est intitulé: Susanne ou l'Inno-cence sauvée.

TOLOMAS, (Charles-Pierre-Xavier) jésuite, né à Avignon en 1705, professa long-temps les belles-lettres à Lyon, et y devint membre de l'académie de cette ville. On lui doit une Dissertation sur le café, 1757, in-12, et un Discours sur la philosophie d'Epicure, 1760, in-8.º Il est mort à Lyon en 1763;

TOLOZAN, (Jean-François) ne à Lyon, où il remplit pendant long-temps avec distinction une place de magistrature, fut fait maître des requêtes, et devint ensuite intendant du commerce à Paris. Une grande probité, un discernement juste, des connoissances étendues et la facilité de les développer, lui méritèrent la considération publique. Chargé , de divers rapports importans, on les cita comme des modèles de précision et de jugement. On lui doit des Observations estimées sur la réforme de plusieurs articles de l'Ordonnauce de 1673, relative aux affaires de commerce, in-4.º Tolozan au moment de la suppression de sa place par la révolution, revint dans sa patrie où il finit ses jours le 25 septembre 1802, à l'âge de plus de 80 ans. Après avoir rempli pendant plus de 50 ans des fonctions importantes, il n'a laissé qu'une fortune médiocre; ce qui fait l'éloge de tout homme en place, et prouve son intégrité et son désintéressement. Tolozan jouit jusqu'à son dernier instant de toute la gaieté de son caractère et de toute la vigueur de son esprit.

TOLYEKONA; femme d'Octay empereur des Mogols, gouverna avec gloire et sagesse l'empire après la mort de son époux arrivée au mois de novembre 1241. Après avoir été long-temps régente, elle fit reconnoître pour souverain son fils Quey - Yeu.

risa sous le règne de Pierre Ier de prêcher à Moscow contre l'invocation des Saints. Muni d'une hache, il entra dans l'église de Saint-Alexis, et mit en pièces

la statue du Saint. Arrêté et condamné au feu, après avoir eu la main brûlée, il écouta sans émotion la lecture de son jugement, il étendit ensuite tranquillement sa main sur la flamme, la vit consumer, et s'avança vers le bûcher où il devoit perir, et où il continua à déclamer contre les abus qui déshonoroient, suivant lui, la religion de son pays.

TOMPION, (Thomas) mort en 1696, fut le plus célèbre horloger de l'Angleterre. Il illustra son art par ses découvertes.

I. TOOKE, (George) poëte Anglois, né en 1595, mort en 1675, servit avec courage dans la malheureuse expédition de Cadix qu'il chanta dans un de ses poëmes, qui est estimé.

II. TOOKE, (André) né à Londres en 1673, mort en 1731, devint professeur de géométrie au collège célèbre de Gresham, et a publié divers ouvrages relatifs à l'éducation, et dont le plus remarquable est intitulé: Le Panthéon.

Montagne) ministre Calviniste, mort à Londres en 1778, prêcha avec succès. Ses Scrmons et autres Œnvres morales forment six vol. in-8.º

TOQUEL, (Guillaume) imprimeur renommé de Salamanque, se distingua par la correction des ouvrages sortis de ses presses. Il est auteur d'un Traité d'Orthographe de la langue espagnole. Toquel est mort à la fin du 16<sup>d</sup> siècle.

TORCHE, (N.) romancier et poëte du 17º siècle, naquit à Beziers, étudia en Sorbonne,

ien fit chasser par ses galanteries, se soutint quelque temps à Paris par ses écrits, et vint mourir à quarante ans à Montpellier. Ses romans sont : Le Démêlé du cœur et de l'esprit, 1667, in-12; la Toilette galante de l'Amour, 1670, in-12; le Chien de Boulogne. L'auteur y déchire une dame dont il croyoit devoir se plaindre. Il a traduit en vers françois le Pastor fido, l'Aminta du Tasse, et la Philis de Scyre, pastorale de Bonarelli. Ses traductions sont assez élégantes pour le temps. L'abbé Gouget en a fait mention dans le tome 8e de sa Bibliothèque Françoise.

I. TORELLI, (Pio) comte de Guastalla et de Montechiaragulo; soutint long-temps la guerre contre les Farnèse ducs de Parme; mais ayant été pris en 1612, il eut la tête tranchée. Muratori dit que l'envie seule de se rendre maître de ses richesses, lui suscita des ennemis et causa sa mort. Il possédoit sur - tout' une superbe collection de livres. de tableaux et de pierres gravées, commencée par ses ancetres, enrichie par les dons des papes, et par la succession des Gonzague et de Pic de la Mirandole. Cette collection fait encore l'un des principaux ornemens du Musée Farnèse. Voyez se mot.

II. TORELLI, (Pomponio) comte Italien, né dans le Parmesan au 16° siècle, est compté parmi les bons tragiques d'Italie. Ses autres ouvrages sont moins connus que ses tragédies, qui sont: Galutée, Mérope, Victoire, Polidore et Tancrède. Elles furent recueillies à Parme 11603 et en 1605, in-4.° Le

marquis Maffei a placé la Mérope parmi le petit nombre de celles qu'il a jugées dignes d'entrer dans son recueil.

\* III. TORELLI, (Jacques) gentilhomme de la ville de Fano. et chevalier de l'ordre de Saint-Etienne, naguit en 1608. Ses rares talens pour l'architecture et la décoration théâtrale, le firent appeler en France par Louis XIV qui lui donna le titre de sou architecte et de son machiniste. Il exécuta plusieurs pièces à machines, entr'autres l'Andromède de Corneille; et il étonna les spectateurs. On crut voir des prodiges, ce qui le fit surnommer le grand Sorcier; mais Servandoni a fait depuis des hoses plus merveillenses. C'est à lui que l'on doit la machine avec laquelle on change en un instant toute la scene, à l'aide d'un treuil, d'un lévier et d'un contrepoids. Il a publié la description de ses machines et de ses principales décorations, avec des figures en taille douce. Torelli s'étant enrichi à Paris et à la cour, alla mourir en 1678 à Fano, où il construisit le magnifique théâtre qu'on y voit. Lorsque celui de Vienne eut brûle, l'empereur Léopold voulut qu'on le rebâtît sur le modèle de celui de Fano.

TORIANI, (François) peintre estimé, mort à Rome en 1670, à 70 ans.

TORNABONI, (Lucrèce) d'une famille illustre de Florence, mérita par ses talens et sa béauté d'être unie à Pierre de Médicis, et devint mère de Laurent. Elle mit la Bible en vers italiens. Sa bienfaisance égaloit son savoir; et elle-répandit de grands secours sur les pauvres et les orphelins.

TORNAINS, (Jean) pasteur de l'église de Torneo, mort en 1681, traduisit les Pseaumes en langage des Lapons, et écrivit leur histoire en latin. Il consacra savie estière à l'instruction de ces peuples sauvages et malheureux.

TORNE, (Pierre Anastase) né à Tarbes le 21 janvier 1727, entra chez les prêtres de la Doctrine chrétienne, et professa la philosophie dans leur collège de Tonlouse. Il étoit plus fait pour le grand monde que pour une congrégation religieuse. Aussi quitta-t-il bientôt les Doctrinaires pour se consacrer à la chaire. Une figure agréable, de la hardiesse, et quelques nouveautés dans la manière de prêcher, lui procurèrent des succès passagers. Il fut le prédicateur du Carême à Versailles en 1764; et comme il n'oublia pas de faire sa cour au ministre de la feuille des bénéfices, un canonicat d'Orléans et un prieuré furent sa récompense. Torné obtint en même temps la place d'aumônier du roi de Pologne Stanislas, et le titre d'académicien de Nancy. A l'époque de la révolution, il se déclara contre l'ancien clergé et fut nommé archevêque constitutionnel de Bourges. Dans les orages qui s'élevèrent contre la religion, il publia des écrits qui étoient plus d'un philosophe que d'un prêtre. Obligé de quitter Bourges où il jouissoit de peu de considération, il alla mourir dans sa patrie le 12 janvier 1797. Là, il chercha à faire oublier les principes exagérés qu'il avoit montrés dans la première Législature, en se faisant le patron des malheureux, et ne cessant

d'exhorter les administrateurs du département à la modération et à la bienfaisance.... Torné remporta le prix de l'académie de Pau en 1754, et fit imprimer en 1775 une Oraison funèbre de Louis XV. Ses autres ouvrages sont : I. Leçons élémentaires de calcul et de Géométrie, 1757, in-8°, qui eurent de la vogue en province, parce qu'il y a de la clarté. II. Sermons, 1765, trois vol. in - 12. L'auteur las de la profession oratoire, les fit imprimer en partie pour avoir une raison de se dispenser de prêcher. Dans ces discouts, il ne s'est point astreint à l'usage des divisions et des sous - divisions. Il traite la plupart des sujets sans autre plan que l'ordre nécessaire des preuves, la suite des faits ou la progression des idées. C'étoit la manière des Pères de l'Eglise, mais ce qui n'est pas dans leur manière, c'est le style. Celui de l'abbé Torné quelquefois élégant, est plus souvent froid, sec et affecté. L'onction n'étoit pas la partie dominante. de son éloquence; et quoiqu'il fasse usage de l'Ecriture et des Pères, son ton n'étoit pas toujours assorti aux sujets qu'il traitoit. Comme homme de société. Torné étoit aimable ; il aimoit les plaisirs et les recherchoit. H vécut quelque temps dans la vallée de Campa au pied des Pyrénées comme des Iveteaux vivoit dans sa solitude du faubourg Saint-Germain.

TORRÉ, (N.) né dans un petit village sur le lac de Côme dans le Milanès, reçut de son père la seule éducation qu'il pouvoit lui donner; il apprit de lui à faire des baromètres. Muni de quelques-uns de ces instrumens.

il traversa les Alpes et vint les vendre à Paris. Un hasard heureux lui fit connoître Réaumur, et il comprit à son école combien il pouvoit acquérir de nouvelles connoissances. L'argent qu'il gagnoit par son travail fut employé par lui à suivre des cours de physique et de chimie . et il devint bientôt très-habile dans ce dernier art. Après avoir ouvert un cours d'histoire naturelle et de physique expérimentale, les démonstrations tranquilles qu'il y faisoit ne purent sustire à un esprit anssi ardent que le sien; et il se livra particulièrement à l'étude de la pyrotechnie. Les Forges de Vulcain qu'il fit représenter sur les boulevarts du Temple, attirèrent tout Paris, et offrirent un spectacle aussi nouveau que surprenant. Le feu d'artifice qu'il fit exécuter pour le mariage de Louis XVI, ne fut pas moins. magnifique. Au milieu de l'explosion la plus terrible de l'Etna, on vit s'élever des palmes triomphales qui conservèrent leur couleur naturelle. Torré avoit retrouvé le secret du feu grégeois et le moyen de brûler à une grande distance les vaisseaux ennemis, avec une matière inextinguible : on en fit l'épreuve qui réassit; mais la générosité Françoise applaudit à l'invention et refusa de l'employer-contre l'Angleterre. Torré se reprocha même de l'avoir conçue. Doué d'une ame tendre et compatissante, il prevenoit l'indigence dans ses besoins et n'oublia jamais ses vieux parens qu'il mit dans l'aisance. Désespéré de la mort de sa femme, il la suivit quelques mois après au tombeau, et mourut le 30 avril 1780. Torré s'étoit occupe long-temps d'alchimie et du secret de faire de l'or.

Un inconnu, dit-on, le convainquit de la possibilité de la transmutation des métaux, disparut ensuite et échappa à toutea ses recherches. Torré le suivit vainement à Leyde, à Dantzig et à Londres, et fut une dupe de plus de l'art hermétique. On peut lire sur ce fait une Lettre curieuse, insérée dans le Mercure du 28 octobre 1780.

TORRENTINUS, (Laurent) célèbre imprimeur, né en Flandre, alla s'établir à Florence. Il y découvrit le manuscrit original des Pandectes de Justinien, et il les imprima pour la première fois en 1553, deux vol. in-fol. Cette édition très-recherchée pour la beauté des caractères et la pureté du texte, est celle connue sous le nom de Pandectæ Florentinæ.

\* III. TORRENTIUS, (Jean) peintre, natif d'Amsterdam en 1589, peignoit ordinairement en petit, et mettoit dans ses ouvrages beaucoup de force et de vérité. Il auroit pu vivre par son mérite dans une fortune honnête et avec l'estime des honnêtes gens, si son goût pour la débauche et le libertinage de son esprit ne l'enssent perdu. En effet il faisoit des peintures si dissolues qu'elles surpassèrent celles de l'Arétin et qu'elles . furent brûlées par la main du bourreau. Il devint aussi l'auteur, d'une hérésie qui le fit arrêter, et appliquer à la question. Tor-, rentius ayant nie les discours qu'on lui imputoit, fut con-, damné par la justice de Harlem. à vingt ans de prison. Elargi par le crédit de l'ambassadeur d'Angleterre, il passa à Londres, et revint long-temps après mourir

à Amsterdam, on 1640, agé de 51 ans.

TORRES, (Joseph de) Espagnol, fut le premier qui imprima de la musique à Madrid en 1716. Il mourut quelque temps après.

TORRIGIANO TORRIGIANI. (N.) sculpteur Florentin, voyagea en Angleterre , ensuite en Espagne, et se fixa long-temps à Grenade, où l'on voit de lui une figure de la Charité et un Ecce nomo, qui passent pour des chefsd'œuvre. Le saint Jérôme et le St. Léon qu'il fit pour les Hyéronimites de Séville, les égalent en beauté. Ce grand artiste eut une fin affreuse. L'Inquisition le fit mourir de faim en 1522, dans ses prisons, pour avoir brisé de colère une statue de la Vierge, qu'un grand seigneur n'avoit pas voulu lui payer le prix qu'il en demandoit.

TORSTENSON, Snédois, devint l'un des plus célèbres généraux de l'Europe. Il n'étoit que page de Gustave - Adolphe en '1624, lorsque ce roi près d'atlaquer un corps de Lithuaniens et n'ayant point d'adjudant auprès de lui, envoya Torstenson porter ses ordres à un officier. general, pour profiter d'un mouvement qu'il vit faire aux enmemis. Torstenson part et revient. Cependant les Lithuaniens avoient changé leur marche; le roi étoit désespéré de l'ordre qu'il avoit donné. Sine, dit Torstenson, daignez me pardonner : voyant les ennemis faire un mouvement contraire, j'ai donné un ordre opposé. Gustave-Adolphe ne dit mot; mais le soir ce page servant à table, il le sit souper à pôté de lui , lui donna une enseigne aux Gardes, quinze jours après une compagnie, ensuite un régiment. Telle fut l'origine de la fortune et de la réputation de Torstenson.

TORT, (Mad. du) s'est fait connoître par un grand nombre d'opuscules en prose et en vers, insérés dans les Mercures et les Recueils de son temps. Elle mourut vers 1720. Fontenelle mit au bas du portrait de cette savante ce sixain:

C'est ici madame du Tort; Qui la voit sans l'aimer, a tort; Mais qui l'entend et ne l'adore; A mille fois plus tort encore. Pour celui qui fit ces vers-ci, Il n'eut aucun tort, Dien merci.

TOSCAN, (Matthieu) savant du seizième siècle, a publié un recueil assez bien choisi des anciens poëtes Italiens, sous ce titre: Carmina illustrata Poëtarum Italorum, Paris, 1577, 2 vol. in-16.

TOSCANO, (Grégoire) après avoir couru les théâtres de province où il jouoit les rôles d'Arlequin, vint à Paris en 1715, avec une jeune actrice nommée Rosette qui lui fut enlevée. Désespéré de cette perte, il abandonna le théâtre et Paris. Il se fat charlatan, et acquir dans ce métier une fortune immense. Ce fut le plus habile opérateur du siècle passé. Il est mort vers 1750.

TOUBEAU, (Jean et Francois) père et fils, imprimeurs à Bourges, se sont distingués dans leur profession par leurs lumières et leur probité. Ils composèrent ensemble les Institutions Consulaires, ou principes de la jurisprudence commerciale, qui out un grand nombre d'éditions. Jean est mort en 1685.

LTOUCHE, (N. de la) grammairien François, se retira en Hollande, après la révocation de l'édit de Nantes. Ce fut dans se pays qu'il publia son Art de bien parler François, en 2 vol. m-12, plusieurs fois réimprimés. Cette Grammaire fut recherchée en France et hors de France, Parce que l'auteur avoit ajouté aux règles générales un grand nombre de remarques partioulières, tirées de Vaugelas, de Ménage, de Bouhours. Depuis la publication des ouvrages de Restaut et de Wailly, la Grammaire de la Touche, dont l'orthographe d'ailleurs n'est pas fort exacte, a été négligée, même dans les pays étrangers. La dernière édition que nous connoissions est celle d'Amsterdam, 1760, 2 vol. in-12.

TOUP, (Jonathan) prébendier d'Excester en Angleterre, mort en 1785, étoit savant dans les langues anciennes; il a publié une édition de Longin, enrichie de notes, et des Remarques sur Suidas.

L TOUR, (Bérenger de la) fut l'un de nos premiers poëtes. Ses chansons furent en vogue sous le règne de *Henri II*.

IV. TOUR - D'AUVERGNE-CORRET, (Théophile-Malo de la issu d'une branche bâtarde de la maison de Bouillon, naquit à Carhais en Basse-Bretagne, le 23 décembre 1743. Après avoir passé au service d'Espagne et s'être distingué au siège de Mahon, il revint en France et montra une bravoure extraordinaire dans les guerres de la résolution. Nommé membre du

corps Législatif, il refusa d'y sieger en disant qu'il, ne savois point saire de lois, mais seulement se battre. Il se trouvoit à l'armée du Rhin, lorsqu'un arrêté du premier Consul lui accorda le titre honorable de premier GRENADIER de France. Il combattoit à Neubourg , le neuf messidor an 8, (27 juin 1800) lorsqu'il fut tué d'un coup de lance au cœur. Son corps enveloppé de feuilles de laurier, fut déposé sur le champ de bataille. Son cœur enfermé dans une boîte d'or, fut placé au haut du drapeau du bataillon où il servoit. On lui doit un ouvrage sur les Origines Gauloises, dans lequel il prétend prouver l'identité de la langue des Bas - Bretons de l'Armorique avec celle des anciens Gaulois qui l'ont répandue du nord au midi de l'Europe et l'ont portée jusqu'en Asie. A cet égard, il a partagé l'opinion de son intime ami le Brigant avocat Breton qui a publié quelques Opuscules sur le même sujet. La Tour - d'Auvergne a laissé en manuscrit un Dictionnaire -Breton-Gaulois et un Glossaire Polyglotte, dans lequel il a en la patience de comparer quarante-cinq langues avec le Breton pour faire dériver de celuici tous les idiomes maintenant connus.

I. TOUR-DU-PIN Gouvernet, (Réné de la) né en 1543 à Gouvernet près de la petite ville du Puy en Dauphiné, d'une famille noble comprise dans l'état des officiers du dauphin Humbert II, qui en 1343 prétèrent serment de fidélité au roi de France, fut élevé dans la religion Calviniste, et devint le compagnon d'armes de Dupuye

Montbrun et de Lesdiguières. En 1569, il se trouva à la bataille de Montcontour, et contribua ensuite à la victoire que Montbrun remporta en 1575 près de Die sur de Gordes qui commandoit l'armée royale. A la mort de Montbrun, les Prosestans voulurent élire un général en chef, et Gouvernet réussit à faire nommer Lesdiguières. Dans le combat livré en 1586 près de Montélimar, il défia Loriol comme ayant le plus beau cheval de l'armée, le vainquit et envoya en présent son cheval à Henri IV. Ce monarque eut pour Gouvernet la plus tendre estime, et la lui témoigna dans plusieurs de ses lettres. Brantôme, de Thou, et Louis Videl dans son Histoire du connétable de Lesdiguières, parlent avec éloge de ce chevalier dont la devise étoit Courage et Loyauté, et disent qu'il falloit toujour's songer à le soutenir quand il commandoit l'avantgarde, parce qu'il se précipitoit sur l'ennemi, et que l'armée étoit fort tranquille quand il étoit à l'arrière - garde et qu'il y soutenoit une retraite. Gouvernet commandoit dans le Bas-Dauphiné et étoit gouverneur de Montélimar, de Nions, de Mévouillon et de Die. Il mourut dans cette dernière ville en 1619, après avoir joui long-temps d'une pension de dix mille livres que la cour lui accorda pour ses importans services. Forcé par le point d'honneur de se battre en duel avec un de ses anciens amis, le seigneur du Pouet, il eut le malheur de le tuer et en resta inconsolable. Il acheta le champ où le combat s'étoit livré, et quoique Protestant il en fit don aux religieux Capucins pour célébrer à jamais un obituaire pour

du Pouet. Ces derniers l'ont possédé jusqu'au moment de la révolution. Gouvernet devint le tuteur du fils de son ami et le maria ensuite à Justine de la Tour-du-Pin sa fille. - Le fils de Gouvernet appelé comme lui Réné, fut député de la noblesse du Languedoc aux Etats généraux de 1614; il laissa quatre fils d'où sont descendues toutes les branches de la Tour-du-Pin qui existent en France. Le quatrième, Hector de la Tour-du-- Pin-Montauban, éponsa Charlotte Salvin du Cheilar, et devint chef des Protestans du Dauphiné, tandis que son beau - frère du Roure-Brizon l'étoit de ceux du Vivarès. L'un et l'autre furent soumis par Lesdiguières en 1626. Louis XIII fit Hector maréchal de camp, lui donna cent milla: livres et le gouvernement de Montélimar qui avoit passé à son petit-fils au moment de la révolution.

II. TOUR-DU-PIN, (N. de la) fils d'Alexandre de la Tourdu-Pin-Montauban et petit-fils d'Hector dont il est fait mention dans l'article précédent, devint évêque de Toulon et s'y montra en héros Chrétien dans l'affreuse peste qui ravagea cette ville en 1720. Tandis que de Belzunçe évêque de Marseille, y donnoit l'exemple du plus grand courage, la Tour-du-Pin partageoit à Toulon son dévouement géné- . reux. Il prodigua aux malades les soins, les secours, les consolations, et mourut quelque temps après sincèrement regretté de tous ses diocésains.

\*TOURNEBU, (Odet de) avocat au parlement de Paris, devint premier président de la cour des monnoies de cette ville, Il mourut en 1581 à la fleur de son âge, après avoir donné une comédie en cinq actes, nommée les Contens, imprimée chez Magnier en 1584.

TOURNES, (Jean de ) habile imprimeur de Lyon, contemporain de Sébastien Gryphe, fut père d'un autre imprimeur appelé Jean comme lui. Ils se rendirent recommandables par plusieurs bonnes éditions, mais fatigantes à lire parce qu'ils n'employoient que le caractère italique. Le fils a traduit en françois plusieurs ouvrages italiens, tels que les Fortifications de Jérôme Catanes, les Nouvelles de Bandello, l'Ecurie de Marco Panari. Le seul écrit entièrement de lui est un Recueil latin de portraits et de vies des anciens philosophes, imprimé en 1559, in-8.º Il mourut à Genève. où il s'étoit retiré à cause de la religion. Ses descendans revinrent à Lyon, et y firent un grand commerce de livres latins avec l'Italie et l'Espagne. Ils ont vendu leur fonds depuis quelques années. Jean-Chrétien Wolf dédia en 1749, ses deux vol. in-8.º sur les Monumens de l'Imprimerie, aux de Tournes de Lyon, comme à la plus ancienne famille connue par ses talens dans la typographie.

\* TOURNEUR, (Pierre le) né à Valognes en Normandie en 1736, mort à Paris le 24 janvier 1788, à 52 ans, composa d'abord pour les prix académiques, et obtint des couronnes à Montauban et à Besançon. Les discours qui lui méritèrent cet honneur, réimprimés à Paris chez Leroy, sont remplis d'éloquence et de philosophie, et écrits d'un style harmonieux et noble. Mais ce qui contribua le plus à le faire

connoître, fut sa traduction ou plutôt son imitation des Nuits d'Young. (Voyez Young.) Le traducteur marchant toujours à côté de son modèle lorsqu'il est digne d'être suivi, le corrige quand il se perd dans des lieux communs ou des répétitions, et substitue des idées et des images à celles qui n'auroient aucune grace dans notre langue. Cet ouvrage qui respire une morale saine et quelquefois sublime, fit la plus grande sensation. Plusieurs prédicateurs de province et même de la capitale, en détachèrent des lambeaux pour en orner leurs sermons. Le succès des Nuits de Young engagea le Tourneur à faire passer dans notre langue plusieurs autres productions angloises. Il traduisit successivement les Méditations d'Hervey, in-12. L'Histoire de Richard Savage; Ossian, fils de Fingal; les Poésies Galliques ; une grande partie de l'Histoire Universelle, publiée en Angleterre; les Œuvres de Shakespear; les Vucs de l'évidence de la Religion Chrétienne; Clarice, 10 vol. in-80. etc. etc. Les discours ou préfaces qui précèdent la plupart de ces versions sont pleines d'idées fortes, et les versions elles-mêmes ont le mérite, aujourd'hui infiniment rare, d'un style lié et soutenu, mais qui tend quelquefois à l'emphase. Le Tourneur qui s'étoit presque borné au travail de la traduction, auroit pu être un excellent écrivain orîginal; mais sa modestie lui inspiroit la défiance de ses talens. Sa vie a été un cours de vertus privées et de philosophie pratique. Laborieux , patient , renfermé dans son cabinet, il fut etranger aux rivalités littéraires et aux agitations de la capitale. Il avoit

dans la société la candeur et la timidité d'un enfant. Sa conversation étoit donce comme ses mœurs. Sa maison fut l'image du calme et du bonheur. Confrère officieux, bon maître, époux et père tendre, ami sûr, constant et zèlé, il connut tous les sentimens honnêtes et ne méconnut que ceux qui rendent la vie malheureuse, tels que le desir de la renommée et le tourment de l'envie. Sa traduction de Shakespear lui procura des injures et même des tracasseries; il sut être insensible aux unes et aux autres, quoique Voltaire fût à la tête du parti qui cherchoit à déprimer le poëte Anglois et son interprète. On peut en juger par cette lettre furibonde et très-singulière de ce dernier ; il l'écrivoit à la Harps. « Il faut que je vous dise combien je suis fâché contre un nomme le Tourneur qu'on dit secrétaire de la Librairie et qui ne me paroît pas le secrétaire du bon goût. Auriez-vous lu les deux volumes de ce misérable. dans lesquels il veut nous faire regarder Shakespear comme le seul modèle de la véritable tragédie ? Il l'appelle le Dieu du théatre ! Il sacrifie tous les Francois sans exception à son idole. comme on sacrifioit autrefois des cochons à Cérès; il ne daigne pas même nommer Corneille et Racine. Ces deux grands hommes sont seulement enveloppés dans la proscription générale, sans que leurs noms soient prononcés. Il y a déjà deux tomes imprimés de ce Shakespear, qu'on prendroit pour des pièces de la Foire, faites il y a deux cents ans. Il y en aura encore cinq volumes. Avez-vous une haine assez vigoureuse contre cet impudent imbésille ? Souffrirez-vous l'affront qu'il fait à la France? Il n'y a point en France assez de camouflets, assez de bonnets d'âne assez de piloris pour un pareil faquin. Le sang pétille dans mes vieilles veines en vous parlant de lui. S'il ne vous a pas mis en colère je vous tiens pour un homme impassible. Ce qu'il y a d'affreux, c'est que le monstre a un parti en France; et pour comble de calamité et d'horreur, c'est moi qui autrefois parlai le premier de ce Shakespear; c'est moi qui le premier montrai aux François quelques perles que j'avois trouvées dans son énorme fumier. Je ne m'attendois pas que je servirois un jour à fouler aux pieds les couronnes de Racine et de Corneille pour en orner le front d'un histrion barbare. Tàchez, je vous prie, d'être aussi en colère que moi; sans quoi je me sens capable de faire un mauvais coup. »

TOURRETTE, (Marc-Antoine-Louis Claret de la ) secrétaire de l'académie à Lyon, naquit dans cette ville au mois d'août 1729, d'un père qui fut à la fois président du tribunal et prévôt des marchands de sa patrie. Après avoir commencé ses études chez les Jésuites à Lyon, il alla les finir au collège de Harcourt à Paris. De retour dans son pays, il v remplit avec honneur pendant vingt ans une charge de magistrature, et la quitta pour se livrer entièrement à son goût pour l'histoire naturelle. Il parut d'abord fixer ses études sur la zoologie et la minéralogie; la botanique vint ensuite l'occuper plus particulièrement. Dès 1763 il s'étoit formé une collection très - considérable d'insectes, et une suite très - nombreuse d'é-.

Chantillons des mines du Lyonnois, du Dauphine et de l'Auvergne; il y réunit un riche herbier. En 1766 il introduisit audessus de la petite ville de l'Arbresle, dans un vaste parc, tous les arbres et arbustes étrangers qui pouvoient s'y acclimater; dans l'enceinte même de Lyon, il s'étoit formé un jardin où il a cultivé plus de trois mille espèces de plantes rares. La Tourrette quitta pendant quelque temps sa patrie, pour parcourir l'Italie, la Sicile, et ensuite pour aller avec J. J. Rousseau son ami, faire. l'herborisation de la grande Chartreuse. « Que n'êtes - vous des nôtres, écrivoit ce dernier à du Pérou, vous tronveriez dans notre guide, M. de la Tourrette, un botaniste aussi savant qu'aimable, qui vous feroit aimer toutes les sciences qu'il cultive. » La douceur du caractère de ce dernier, l'impartialité de ses opinions, lui avoient fait beaucoup d'amis, et il méritoit d'en avoir. Il entretenoit une correspondance suivie avec Linnée, Haller, Adanson , Jussieu , et les plus célèbres naturalistes de l'Europe. Dans l'automne de 1793, les fatigues et les inquiétudes que le siège de Lyon rendit communes à tous ses habitans, lui causèrent une péripneumonie qu'il négligea, et dont il mourut à l'age de 64 ans. Ses principaux ouvrages, outre les Eloges de ses collégues à l'académie de Lyon, sont : I. Démonstrations élémentaires de Botanique, 1766, deux vol. in-8.º Elles ont obtenu plusieurs éditions postérieures. Bourgelat venoit d'établir à Lyon la première école vétérinaire, il falloit donner aux élèves la connoissance des plantes usuelles; la Tourretté et son ami l'abbé

Rozier se chargèrent de ce soin. et publièrent cet écrit. Le premier en traça le plan, en détermina la forme, et se charges. de l'Introduction, chef-d'œuvre de concision et de clarté, où l'on ne trouve rien à ajouter, rien à retrancher. Haller a fait l'analyse des Démonstrations comme appartenant en entier à l'abbé Rozier, et le modeste la Tourrette ne fit jamais parvenir jusqu'à lui aucune réclamation à cet 'égard. II. Voyage au Mont-Pila, 1770, in-8.º L'auteur s'y montre observateur attentif et grand naturaliste. Dans la première partie, il détermine la situation des montagnes, leur élévation, les ruisseaux qui en découlent les forêts qui les couvrent, les . minéraux qui s'y trouvent, les animaux et les insectes qui y ont fixé leur séjour. La seconde partie est consacrée toute entière à la botanique. Le premier, il a indiqué sur ces montagnes sous-Alpines, un grand nombre de plantes rares, et même une espèce neuve; l'Alisma parnassifolia. III. Chloris Lugdunensis. 1785, in - 8.º Ce petit ouvrage étonna les botanistes, par le grand nombre des espèces qu'il renferme, sur-tout dans la cryptogamie. On s'étoit persuadé et Linnée croyoit lui-même que nos provinces méridionales étoient beaucoup moins riches en mousses et en champignons que les contrées du Nord. L'énumération de la Chloris, prouve que nous n'avons rien à leur envier à cet égard. IV. Conjectures sur l'origine des Belemnites. Elles sont insérées dans le Dictionnaire des fossiles de Bertrand. L'auteur pense que les Belemnites ne sona que des pointes d'Oursins. V. Mémoires sur les Monstres-Végétaux. Il est imprimé dans le Journal économique du mois de juillet 1761. La Tourrette y décrit plusieurs singularités de son cabinet. VI. Memoire sur l'Helminthocorton ou Mousse de Corse, inséré dans le Journal de Physique. M. Bruyset, libraire et confrère de la Tourrette à l'académie de Lyon, a lu dans une séance publique de cette compagnie, une savante Notice sur la Vie et les Écrits de ce naturaliste, et nous y avons puisé les principaux faits de cet article.

\* II. TOUSSAINT, (Francois-Vincent) avocat de Paris sa patrie, mort à Berlin en 1772, à 57 ans, abandonna le barreau pour cultiver la littérature. Il commença par des Hymnes à la louange du diacre Pâris: ce qui prouve que sa jeunesse ne fut pas exempte d'une sorte de fanatisme. Un enthousiasme d'une autre espèce le jeta depuis dans le parti philosophique. Il donna son livre des Mœurs, qui parut en 1748, in-12. Ce livre plein de choses hasardées en métaphysique et en morale, est en général bien 'écrit, et se fait lire avec plaisir. Il n'en est pas de même de l'apologie ou plutôt de la rétractation que l'auteur en publia en 1764, in-12, sous le titre d'Eclaircissemens sur les Mœurs. Le style de cet ouvrage ressemble peu à celui des Mœurs. Quoi qu'il en soit, cette dernière production fut condamnée par le parlement de Paris à être brûlée par la main du bourreau. Elle eut même assez de célébrité pour qu'on la lui disputât. L'extrême simplicité de l'auteur, l'aridité de sa conversation, l'espèce de léthargie dans Jaquelle son esprit sembloit plongé, pouvoient, dit Palissot,

donner lieu de douter qu'il ett. composé cet ouvrage. On doit convenir cependant que ces indices ne forment aucune preuve. On a vu des gens bien supérieurs à Toussaint, s'annoncer dans la société sous un extérieur moins favorable encore. Quoi qu'il en soit, son livre est réellement condamnable; et sous prétexte d'enseigner les mœurs, l'auteur y débite des maximes absurdes, et y détruit la notion des vertus les plus invariables dans leurs principes; il y règne cependant une certaine modération qui a su respecter l'existence de Dieu, l'immortalité de l'ame, la nécessité d'un culte, et plusieurs préceptes de la morale chrétienne, tels que le pardon des injures, etc. Cette réserve a déplu aux autres philosophes, et a mérité à l'auteur le nom de Capucin de la Secte. Cet écrivain ayant quitté Paris pour. se retirer à Bruxelles, y tra-. vailloit aux nouvelles publiques. lorsque le roi de Prusse l'attira à Berlin en 1764, pour être professeur d'éloquence dans l'académie de la Noblesse. Il y publia la Traduction des Fables de Gellert. qui à bien des égards peut être regardée comme un original. On a de lui plusieurs Mémoires, dans les derniers volumes de l'acadé-.. mie de Berlin. Il a traduit de l'anglois quelques plats Romans, tels que le Petit Pompée, in-12, qui n'est guères plus intéressant que le Petit Pousset; les Aventures de Williams Pickle, 4 vol. in-12; Histoire des Passions, 2 vol. in-12. Il a fourni à l'*Encyclopédie* les articles de Jurisprudence des deux premiers volumes. Il a eu part au Dictionnaire de Médecine, 6 vol. in-folio. Il travailloit à un Dictionnaire de la Langue Francoise lorsqu'il mournt.

III. TOUSSAINT - LOUVER-TURE, mulàtre de Saint-Domingue, doué de beaucoup d'esprit naturel et de courage, obtint un grand ascendant sur les Nègres pendant la révolution françoise, se mit à la tête d'un parti, et commanda en 1796 une division de l'armée Françoise sous M. de Bochambeau. Bientôt après il repoussa les Anglois de la partie de l'Ouest, et reçut en présent du Directoire des pistolets et un sabre. Cet honneur en augmentant sa considération et son influence. accrut aussi son ambition et son desir de faire de Saint-Domingue un état indépendant. Peu à peu, il rompit ses relations avec la Métropole, repoussa les agens François, inonda de sang le pays qu'il vouloit gouverner seul, ordonna les plus grandes cruautés contre les Blancs, et parvint en l'an 8 à ne faire reconnoître que son autorité. Il a fallu au gouvernement François autant de courage que de prudence pour enlever Toussaint - Louverture aux insurgés. Ce chef conduit en France, y est mort prisonnier dans le courant de l'an 11. On dit que malgré sa barbarie, il resta toujours fort attaché à son ancien maître, et qu'il lui envoya diverses sommes dans la partie de l'Amérique où ce dernier s'étoit réfugié.

TOWERS, (Joseph) historien Anglois, né à Cherborn en 1737, mort en 1799, se sit libraire à Londres, et devint ensuite ministre Presbytérien. On lui doit divers Traités de politique; une Vie de Fréderic III roi de Prusse, et les sept premiers volumes de la Biographie Britannique.

TOZZETTI, Voyez TAR-

TRACY, (Bernard Destut de) né en 1720 au château de Parai-le-Fresi en Bourbonnois, d'une famille illustre, et mort à Paris en 1786, entra dans l'ordre des Théatins, et se fit estimer par sa piété, sa douceur et ses ouvrages ascétiques. On a de lui un Traité des devoirs de la vie Chrétienne, 2 vol. in-12, 1770; la Vie de St. Gaëtan instituteur de son Ordre, 1774, in-12; une autre de St. Bruno fondateur des Chartreux. Ce dernier ouvrage renferme une notice des généraux et des évêques de l'ordre des Chartreux, ainsi que de leurs divers établissemens; des Remarques sur ceux des Théatins en France; des Consérences et des Retraites à l'usage des maisons religieuses et sur les devoirs des ecclésiastiques.

TRADESCANT, (Jean) Hollandois, voyagea en Europe, en Asie, et fut s'établir en Angleterre où le roi Charles Ier le nomma surintendant de ses jardins. Il fut l'un des premiers qui offrit aux Anglois une collection suivie de médailles et d'objets d'histoire naturelle.

TRAIL, archevêque de Saint-André en Ecosse, se rendit recommandable par son esprit et sa
puissance. Il fit la loi à ses souverains et bâtit en 1401, sur un
rocher qui domine la mer, une
forteresse dont on voit les restes
au levant de Saint-André. Il est
enterré dans la cathédrale de
cette ville, avec cette singulière
épitaphe:

Hic fuit Ecclesia directa columna, fenestra

Lucida, thuribulum redolens, campana sonora.

TRANCAVAL, (Raymond de) vicomte de Beziers, mar-

choit au secours de l'un de ses neveux attaqué par un ennemi : dans la marche, un bourgeois de cette ville prit querelle avec un chevalier et lui enleva son cheval. Trancaval fit punir le bourgeois; aussitôt ceux de Beziers demandèrent vengeance et réparation, et le vicomte fixa un jour pour les satisfaire. Ce jour fut le dimanche 15 octobre 1167. Trancaval se rendit à l'église de la Magdeleine suivi de sa cour. Là, il fut poignardé avec ses amis devant l'autel, malgré les efforts de l'évêque qui eut les dents cassées en le défendant. Le troubadour Ogier a déploré cet attentat dans un de ses Sirventes.

TRAVERS, (N.) prêtre du diocèse de Nantes, publia en 1734 : Consultation sur la Juridiction et sur l'approbation nécessaires pour confesser, etc., où il renferme la juridiction épiscopale et soutient des principes qui conduiroient à l'anarchie ecclésiastique. Cet ouvrage ayant été censuré par la Sorbonne en 1735 et par plusieurs évêques, l'auteur publia une Défense en 1736, pleine des mêmes erreurs: mais c'est sur-tout dans les Pouvoirs légitimes du premier et da second ordre dans l'administration des Sacremens, etc., 1744, gros vol. in-4°, qu'il développe ses principes.

TRAVERSE, (Jean Victor, baron de) né chez les Grisons, entra jeune au service de France, s'y distingua par son courage et son intelligence, et fut promu au grade de lieutenant général des armées. Il est mort à Paris le 3 septembre 1776, après avoir publié l'Etude militaire, 2 vol. in-12. C'est un très-bon extrait

de l'ouvrage de Puységur sur l'art de la guerre.

TRAVIS, (George) théologien Anglois, mort en 1797, s'est fait connoître par divers Ecrits et par des Lettres théologiques, où le mérite de l'érudition se réunit à celui du style.

TRAUTWEIN, (Grégoire) prieur du monastère de Wengen en Allemagne, s'est fait connoître par deux ouvrages remaraquables: I. Traduction du Tétémaque en latin. II. Vindiciæ Febronianæ, in-8.º Il est mort à Ulm en Souade en 1787.

TREBONIUS, citoyen Romain, ne tiroit aucun lustre de son origine. Mais sa prudence sa droiture, la douceur de son caractère, son goût pour les beaux arts, sa gaieté naturelle le faisoient aimer et rechercher des plus grands de la république. Il fut tribun du peuple, préteur, et César se le substitua pour les trois mois qui restoient de son quatrième consulat. Il entra cependant dans la conspiration qui coûta la vie à ce dictateur. Trebonius proconsul d'Asie ayant refusé de recevoir Dolabella dans la ville de Smirne, celui-ci s'en vengea cruellement. Après l'avoir fait mettre deux fois à la torture. il ordonna qu'on lui coupât la tête, qu'on la portat au bout d'une pique, qu'on trainat son corps dans les rues et qu'on le jetàt dans la mer.

I. TRECHSEL, (Melchior et Gaspard) frères, célèbres imprimeurs de Lyon, se distinguèrent par la correction de leurs éditions. Le correcteur de leur imprimerie fut long-temps le maiheureux Michel Servet qui cachoit son véritable nom sous

eelm de Villeneuve. Ils ont imprimé la bible de Pagninus, dans laquelle ce dernier inséra des notes impies. Les Trechsel avoient pour emblème un sphinx à trois têtes, sur un piédestal entouré de deux serpens, avec ces mots: Usus me genuit, qui se lisoient suivant Platon sur le frontispice du temple d'Ephèse.

II. TRECHSEL, (Thalie) fille de l'un des précédens, naquit à Lyon en 1487, et se distingua par ses connoissances dans les langues et par la finesse de son esprit. Elle épousa le savant Bade et maria ses deux filles à deux imprimeurs célèbres, Robert Etienne et Michel Vascosan.

TREFFER, (Florian) savant bibliographe Allemand, publia à Augsbourg en 1560 une Méthode de classification des livres. C'est le premier ouvrage que l'on connoisse sur la bibliographie. Cet écrit fut suivi de ceux de Cardona en 1587, de Schott en 1608 et de Naudé en 1627.

TREMBLEY, (Abraham) né à Genève en 1710, mort en 1784, fut membre du grand Conseil de la république, de la Société royale de Londres et correspondant de l'académie des Sciences de Paris. Son père, ancien syndic de Genève, ayant voulu le consacrer à l'état ecclésiastique, il se retira en Hollande où il se chargea de l'éducation des enfans de M. Bentinck, et ensuite à Londres où le jeune duc de Richemont devint son élève. Revenu à Genève en 1757, il s'y maria et se fit chérir par la bonté de son caractère et les agrémens de sa conversation. Il avoit voyagé en observateur sage, et il semoit ses entretiens de re-

marques intéressantes. Sachant se mettre à la portée de tous ses auditeurs, il sembloit plutôt les élever à son niveau qu'il ne paroissoit y descendre. L'histoire naturelle fut son étude chérie. Ses Mémoires sur les polypes, Leyde, 1744, in-40, et Paris, 2 vol. in-8°, même année, renferment des observations neuves et précieuses. On a encore de lui: I. Instruction d'un père à ses enfans sur la Nature et la Religion, 1775, 2 vol. in-8.º II. Instruction sur la Religion naturelle, 1779, 3 vol. in-8.º III. Recherches sur le principe de la vertu et du bonheur, in-8.º Ces ouvrages sont remarquables par la netteté et la précision des idées, par la clarté des raisonnemens et l'adresse avec laquelle ils sont présentés. Son style pourroit quelquefois être plus pur et même plus élégant. Trembley rendit ses connoissances utiles à sa patrie, en entrant dans la commission chargée du dépôt des blés pour l'entretien de Genève. Il étudia les insectés qui font la guerre à cette précieuse denrée, et trouva les moyens d'en arrêter en partie les dégats.

TRÉMEL, (Jean) célèbre mécanicien, naquit à Valdza près de Manheim en 1727, et vint s'établir à Paris où il fut pensionné par le gouvernement. On lui doit un grand nombre de machines utiles, d'instrumens de physique et de labourage. Il perfectionna le métier à dentelles; il inventa la grue tournante dont on se sert pour décharger les bateaux, et mournt au palais des arts à Paris le 6 février 1803, à l'âge de 76 ans.

V. TREMOILLE, (Charles-Armand Réné de la) duc et pair

de France, premier gentilhomme de la chambre du roi, sut auteur des paroles et de la musique d'un opéra intitulé: Les quatre parties du Monde, qu'il sit exécuter dans la grande salle du Temple à Paris. On lui doit des Chansons imprimées dans divers recueils. Il mourut en 1741.

\* TREMOLLIÈRE, (Pierre-Charles) peintre, né en 1603 à Cholet en Poitou, mort à Paris en 1739, devint élève de Jean-Baptiste Vanloo, remporta plusieurs prix à l'académie, et jouit de la pension qui étoit accordée aux jeunes élèves qui se distinguoient. Il partit donc pour l'Italie et y resta six années. On remarque de l'élégance et du génie dans ses compositions, de la correction dans ses dessins, un beau choix dans ses attitudes. Il vécut trop peu de temps. Ses derniers tableaux sont d'un co-Ioris plus foible. Son morceau de réception à l'académie fut le manfrage d'Ulysse abordant l'isle de Calypso. Il a peint l'Age d'or pour les tapisseries des Gobelins. On voyoit de ses ouvrages aux Chartreux de Paris et à l'hôtel de Soubise.

TRENCK, (François, baron de) Prussien, s'attira par ses imprudences l'animadversion du gouvernement de son pays, qui lui fit subir une longue captivité. Après s'être évadé, il publia des Mémoires qui ont été lus avec intérêt, quoique remplis de faussetés. Trenck se rendit en France au moment de la révolution; il y fut arrêté comme suspect, livré ensuite au tribunal révolutionnaire qui le condamna à mort le 7 thermidor an 2, à l'âge de 70 ans.

TRENTE, (Antoine de) peintre et graveur, fut disciple du Parmesan, et excella particulièrement dans la gravure en bois. On a de lui des estampes estimées en clair-obscur.

TRÉVENEN, (James) marin Anglois, renommé pour sa valeur, naquit dans le comté de Cornouailles, et fut élevé à l'académie de Portsmouth. En 1776 il s'embarqua sur le navire de Cook, l'accompagna dans son dernier voyage autour du monde, et lui fut extrêmement utile par ses grandes connoissances en astronomie et en navigation. Trèvenen, de retour dans sa patrie en 1780, navigua avec son ami le capitaine King jusqu'à la sin de la guerre d'Amérique. En 1787, ayant dressé un plan de découvertes dans les mers septentrionales qui séparent le Kamtschatka de la Chine et du Japon, il le fit passer à l'impératrice de Russie Catherine II. Celle-ci accueillit le plan et invita son auteur à venir le mettre à exécution. Trévenen arriva à Pétersbourg; mais la guerre sanglante que la Russie faisoit alors à la Suède mettoit un obstacle à ses desseins. On lui proposa, en attendant un moment plus favorable, le commandement d'un vaisseau de ligne qu'il accepta. Il s'étoit déjà emparé de divers postes importans près d'Abo et de Wibourg, lorsqu'il fut mortellement blessé d'un coup de canon dans la bataille navale de Wibourg, le 9 juillet 1790.

TRÉVISANI, (François) peintre, né à Trieste en 1656, mort à Rome en 1746, acquit beaucoup de célébrité par ses tableaux d'histoire et de paysage. Ses poses sont naturelles, ses

traits fermes et supérieurement dessinés.

TRÉVISI, (Jérôme) peintre de Henri VIII roi d'Angleterre, devint son ingénieur en chef. Il commandoit en cette qualité au siège de Boulogne où il fut tué en 1544. Il a peint l'histoire et le portrait.

TREW, (Christophe-Jacques) botaniste Allemand, mort vers 1760, a mis des notes au Recueil des plantes curieuses, gravées par Jean-Jacques Haïd, 1750, in-folio, et a publié une Histoire des cèdres du Liban, 1757, in-4°, figures.

TREZZO, (Jacques) graveur en portraits et en pierres fines, né à Milan, fit par ordre de Philippe II le tabernacle de l'Escurial tout en pierres précieuses. Cet ouvrage unique lui coûta sept ans de travail. On a observé que l'Espagne avoit fourni tous les diamans et les pierres qui le composoient.

TRIAL. (Jean-Claude) directeur de l'opéra à Paris, mort en 1771, étoit né dans le comtat Venaissin en 1734. On a de lui la musique de Sylvie, de Théonis, de la Chercheuse d'esprit, d'Esope à Cythère, de l'acte de Flore, des divertissemens de la Provençale, de plusieurs Cantates, etc. Les qualités de son ame lui avoient mérité l'estime du prince de Conti. Celui-ci en apprenant sa mort, dit qu'il venoit de perdre un ami.... Le musicien Floquet fut encore celui de Trial et en quelque façon son

TRICAUD, (Anthelme) prieur de Balmont, chanoine d'Ainai de Lyon, étoit né à Belley le 4 mai 1671, et mourut à Paris en 1739. Le journal littéraire de Sauzey renferme quelques opuscules de lui. Il a publié encore une Histoire des Dauphins et du Dauphiné. II. Histoire du Siège de Barcelone. III. Campagne du Prince Eugène en Hongrie, et des Généraux Vénitiens dans la Morée. IV. Relation du Conclave de Benott XIII. Cet ouvrage assez librement écrit lui attira des inquiétudes de la part de la cour de Rome.

TRICHET , (Pierre ) avocat de Bordeaux, mourut à Paris en 1644 à l'age de 57 ans. On lui doit un ouvrage de sorcellerie, intitulé : De Lygdæ venesicæ præstigiis , 1617 , in - 12; et une mauvaise tragédie latine de Salmonée. La bibliothèque de Sainte-Geneviève doit renfermer un Traité manuscrit sur les instrumens de musique qu'on lui attribue. - Son fils TRICHET du Fresne directeur de l'imprimerie royale, mort à Paris en 1661, avoit suivi à Rome la reine Christine qui l'avoit nommé son bibliothécaire. On lui doit une édition recherchée des Fables d'Esope, avec des explications et des figures, 1659, in-4.º

TRICOT, (Laurent) maître de pension à Paris, est mort dans cette ville le 10 décembre 1778, après avoir publié une Méthode et un Rudiment de la langue latine qui ont eu plusieurs éditions et que divers colléges ont adoptés.

\* TRITHÉME, (Jean) né dans un village de ce nom près de Trèves en 1462, et mort le 13 décembre 1516, fut abbé de Saint-Jacques de Wartzbourg, Ordre de Saint-Benoît. Quoique

chargé du temporel de son monastère, il ne négligea point la discipline, cultiva l'étude et la fit cultiver. Il avoit une vaste érudition, et possédoit les langues grecque et latine. Il a composé un très-grand nombre d'ouvrages d'histoire, de morale et de philosophie. Les plus connus sont : I. Un Catalogue des Ecrivains Ecclésiastiques, à Cologne, 1546, in-4.º Il contient la vie et la liste des Œuvres de 870 auteurs, que Trithême ne juge pas toujours avec goût. II. Un autre des Hommes illustres d'Al-Lemagne, et un troisième de ceux de l'Ordre de Saint-Benott, 1606, in-4°; traduit en françois, 1625, in-4.º III. Six Livres de Polygraphie, 1601, in - folio, traduits en françois par Gabriel de Collange: un Allemand nommé Dominique de Hontlinga, a publié à Embden en 1620, ce même ouvrage qu'il s'est attribué sans faire mention de Trithéme. IV. Un Traité de Stéganographie, c'està-dire des diverses manières d'écrire en chiffres, 1621, in-4°; Nuremberg, 1721. Il y a en faveur de cet Ouvrage un livre attribué à Auguste duc de Brupswick, qui n'est pas commun, intitule: Gustavi Seleni Enodat o Steganographiæ Jo. Trithemii, 1624, in-folio. Tritheme avoit cherché toute sa vie l'art d'envelopper ce qu'on veut cacher, et de deviner ce que les autres nous veulent cacher. Il parle de Spiritus diurni . Spiritus nocturni. Mais ceux qui l'ont justifié du soupçon de magie, prétendent que par ces mots il vouloit marquer obscurément les lettres ou les mots qui ne significient rien ou qui significient quelque chose dans l'art des chiffres. Un nommé Boville n'ayant pu déchisser plusieurs passages du livre de THthême, assura qu'il enseignoit la magie et étoit rempli de pactes diaboliques. Sur cette assertion, l'électeur Fréderic II fit brûler le manuscrit original de la Stéganographie, qui étoit conservé depuis long-temps dans sa bibliothèque. V. Des Chroniques, dans Trithemii Opera historica, 1601, in-folio, deux parties. VI. Ses Ouvrages de piété, 1605, in-fol. Parmi ceux-ci, on trouve um Commentaire sur la Règle de Saint-Benoît, des Gémissemens sur la décadence de cet Ordre, et des Traités sur les différens devoirs de la vie religieuse. On a aussi de lui les Annales Hirsaugienses, deux vol. in-folio; Ouvrage qui renferme dans un assez grand détail plusieurs faits importans de l'Histoire de France et de celle d'Allemagne. On lui a attribué encore un Traité , intitulé: Veterum Sophorum sigilla et imagines magica. Quoiqu'on ait prouvé que cette pièce n'étoit pas de lui, quelques auteurs sans jugement en ont pris occasion de le soupconner de magie, et de soutenir qu'il avoit commerce avec les Démons.... Voyez Huderin.

VIII. TRIVULCE, (N.) Dame Milanoise de l'ancienne famille de son nom, réunit à la mémoire la plus heureuse, les talens de l'esprit. Elle a publié des opuscules en grec et en latin, et prononcé divers discours devant les papes et un nombreux audictiore. Elle est morte dans le xie siècle.

TROJA D'ASSIGNY, (Louis) prêtre de Grenoble, mort en 1772, a traduit le Discours de St. Grégoire de Nazianze contre Julien, 1755, in-12, et seinte.

ingustin contre l'Incrédulité, 1754 et 1757, deux vol. in-12. On a de lui quelques autres traductions et des ouvrages ascétiques ou polémiques.

TRONCY, (Benoît du) sécrétaire de la ville de Lyon, est auteur d'une Traduction du traité de la Consolation de Cicéron, imprimé en 1573.

IL TRONSON DU COUDRAI, (Charles) chef de brigade d'artillerie, étoit né à Rheims en 1738, et se noya en Amérique en 1778. On lui doit les ouvrages suivans : I. Artillerie nouvelle, 1772, in-8.º II. Mémoire sur la meilleure méthode d'extraire et de raffiner le salpêtre, 1774, in-8.º III. Autre sur les forges Catalanes, 1775, in-8.º IV. Autre sur la manière dont on extrait en Corse le fer de la mine d'Elbe, 4776. V. De l'ardre profond et de l'ordre mince, 1776, in-8.º - Son parent, du même nom, avocat à Paris, s'est distingué par son éloquence dans plusieurs causes importantes, et sur-tout dans la défense des malheureuses victimes traduites en 1793 devant le tribunal révolutionnaire. Elle se développa particulièrement dans l'affaire des Nantois et dans la défense de Marie-Antoinette. Nommé en 1795 député an conseil des Anciens, il s'y opposa à toute mesure trop rigonreuse. Condamné à la déportation le 18 fructidor; il la subit et mourut à Caïenne en 1798, à l'àge de 45 ans.

TROOST, (Corneille) peintre Hollandois, ne à Amsterdam en 1697, et mort en 1750, se distingua dans l'histoire et le portrait. Son tableau le plus remarguable se voit dans l'école de chirurgie d'Amsterdam, où il a représenté un professeur d'anatomie prêt à disséquer un cadavre devant ses élèves.

TROTTEREL, (Pierre) sieur d'Aves, donna su théâtre François, depuis l'an 1610 jusqu'en 1624, cinq pièces médiocres: Pasithée, les Rivaux, Gillette, Sainte Agnès et Théocris. Ces- pièces ont été imprimées à Rouen chez Patit-Val.

TROUVAIN, (Antoine) graveur, membre de l'académie, mort en 1708, à 52 ans, a gravé des portraits et des estampes d'après les bons maîtres. On lui a reproché d'avoir un peu trop négligé les draperies. Ses principaux ouvrages sont Silène ivre et enchaîné par des bergers, d'après Coypel; l'Annonciation, d'après Carle-Maratte; le mariage de Marie de Médicis et le mariage de Louis XIII, d'après Rubens, dans le recueil de la gaelerie du Luxembourg.

\* H. TROY, (Jean-François de) fils du précédent, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, secrétaire du roi, mourut à Rome en 1752, âgé de 76 ans. Son mérite le fit choisir pour être recteur de l'académie de Peinture de Paris, et depuis directeur de celle de Rome. Son morceau de réception à l'académie fut Niobé métamorphosée en rocher. Il a travaillé pour l'hôtel de ville de Paris et les églises de Sainte-Geneviève, de Saint-Lazare et des Augustins. Ses tableaux exécutés en tapisserie aux Gobelins sont l'histoire d'Esther et celle de Jason. Ceux de chevalet offrent plus de sujets galans que pieux. Il est un des bons peintres de l'école Françoise. On admire dans ses ouvrages un grand goût de dessin, un beau fini, un coloris suave et piquant, une magnifique ordonnance, des pensées nobles et heureusement exprimées, beaucoup d'art à rendre le sentiment et les diverses passions de l'ame, des fonds d'une simplicité majestueuse; enfin un génie créateur qui communique son feu et son activité à toutes ses compositions.

TROYEN, (Rombrud) peintre Flamand, mort en 1650, voyagea en Italie, et choisit pour sujets de ses compositions des grottes, des ruines, des cavernes, et autres objets sérieux et mélancoliques.

\* TRUBLET, (Nicolas-Charles - Joseph ) de l'académie Françoise et de celle de Berlin, trésorier de l'église de Nantes, et ensuite archidiacre et chanoine de Saint-Malo sa patrie, naquit en 1697. Il étoit parent du célèbre Maupertuis qui lui dédia le troisième vol. de ses Œuvres. Dès 1717, il osa être auteur. Il fit imprimer dans le Mercure de juin des Réslexions sur Télémaque, qui le firent connoître de la Mothe et de Fontenelle. Ces aimables philosophes trouvèrent en lui ce qu'ils cherchoient dans leurs amis, un esprit trèsfin et un caractère très - donx. L'abbé Trublet fut attaché pendant quelque temps au cardinal de Tencin, et il fit avec lui le voyage de Rome. Mais préférant la liberté aux avantages que la protection du cardinal lui faisoit espérer, il revint à Paris, où il vécut jusques vers l'an 1767. Ac-'cablé des vapeurs qu'on contracte dans presque toutes les grandes villes, il se retira à Saint-Malo pour y jouir de la santé et du repos; mais il mournt quelque

temps après au mois de mars 1776. Une conduite irréprochable, des principes vertueux, des mœurs douces lui avoient assuré les suffrages de tous les honnêtes gens. ( Voyez III. PALME. ) Sa conversation étoit instructive; quoiqu'il pensât finement, il s'exprimoit avec simplicité. Sa réception à l'académie Françoise fut trèsretardée malgré les protecteurs et les amis qu'il avoit dans cette compagnie. Mais il n'avoit pas l'art de se faire valoir; et son extérieur peu imposant l'exposoit quelquefois à des mépris înjustes, dont l'estime de Fontenelle, de Montesquieu, de Maupertuis le consoloit. Ses principaux ouvrages sont : I. Essais de Littérature et de Morale, en 4 vol. in-12, plusieurs fois reimprimés et traduits en plusieurs langues. L'auteur a laissé des matériaux pour un 5e vol. Quelques critiques qu'on ait faites de cet ouvrage où il y a quelquefois des choses communes dites d'un air de découverte, on ne peut s'empêcher d'y reconnoître l'esprit d'analyse, la sagacité, la finesse, la précision qui caractérisent tous les écrits de l'abbé Trublet. Plusieurs de ses réflexions sont neuves; et toutes inspirent la pro-. bité, l'humanité, la sociabilité. Montesquieu disoit que c'étoit un. bon livre du second ordre. « Cet ouvrage de bon qu'il est, dit d'Alembert, pourroit devenir excellent sans y rien ajouter et en se bornant à n'y faire que des ratures. L'auteur, après avoir donné à ses meilleures réflexions une expression nette, précise et heureuse, retombe dans le défaut de les présenter ensuite de nouveau en plusieurs manières différentes presque toujours plus foibles que la première.» II. Panégyriques des

Les Saints, languissamment écrits, précédés de Réflexions sur l'Elo-quence, pleines de choses bien vues et finement rendues. Dans la seconde édition de 1764, en deux vol., l'auteur a ajouté divers extraits de livres d'éloquence. Ces analyses avoient été faites pour le Journal des Savans et pour le Journal Chrétien, auxquels il avoit travaillé pendant quelque temps. La manière dont il s'exprima sur Voltaire dans ce dernier ouvrage, et ce qu'il avoit dit de sa Henriade:

Et je ne sais pourquoi je bâille en la lisant,

lui attirèrent ( dans la pièce surtout, intitulée le pauvre Diable) des épigrammes très-mordantes de la part de ce célèbre poëte qui lui avoit écrit auparavant des lettres très-flatteuses. III. Mémoires pour servir à l'Histoire de Messieurs de la Mothe et de Fontenelle, à Amsterdam, 1761, in - 12. Ces Mémoires souvent minutieux, offrent tout ce qu'on peut savoir sur la vie et les ouvrages de ces deux illustres amis de l'abbé Trublet. Il y a des anecdotes intéressantes et des réflexions ingénieuses.

TRUCHSÈS, (Gebhard) archeveque et electeur de Cologne, épousa clandestinement Agnès de Mansfeld vers le commencement de 1582. Pour conserver sa femme et son électorat, il se déclara hautement protestant et publia un édit pour la liberté de conscience dans son diocèse. Rodolphe II fit tont te qu'il put pour le faire rentrer dans le devoir. mais inutilement. Le chapitre métropolitain de Cologne ayant convoqué les états du pays en 1583, il v fut décidé conformément à la paix de religion conclue à Augs-

SUPPL, Tome IV.

bourg, que Trucksès étoit déchu de l'épiscopat et qu'il falloit procéder à une nouvelle élection. Lo même jour que les états se séparèrent, Truchsès épousa publiquement à Rosenthal celle à laquelle il étoit marié clandestinement. Grégoire XIII n'ayant pu rien gagner sur son esprit, l'excommunia l'an 1583. La même année, on élut à sa place le prince Ernest de Bavière qui fut obligé de recourir aux armes contre la prélat déposé. Truchsès se retira avec sa femme dans une maison de campagne en Hollande, où il languit le reste de ses jours dans l'obscurité et dans le chagrin, et mourut en 1601.Quelques auteurs et Voltaire se sont bien gardés de donner le tort à Truchsès dans cette guerre : mais Bayle est d'un autre avis et a démontré que du Plessis-Mornai, le sage de la Henriade, avoit conseillé une injustice à Henri III en voulant engager ce monarque à secourir l'archevêque déposé. Voyez Réponse aux questions d'un Provincial, tome 2, page 211-2294

TRUDAINE DE LA SABLIÈRE, fils de Jean-Charles-Philibert de Trudaine, étoit conseiller au parlement de Paris. Le tribunal révolutionnaire le fit périr en 1793. Il avoit gravé sur les murs de sa prison à Saint-Lazare ces vers touchans:

La fleur laissent tomber sa tête lan-

Semble dire au Zéphir; pourquoi

Zéphir, ta vapeur bienfaisante Ne rendra point la vie à mon front abattu.

Je languis ; le matin à ma tige épuisée ; Apporte vainement le tribut de ses pleurs ;

Et les bienfaits de la rosée

· Ne ratimerous point l'éclat de mes couleurs.

It approche le noir orage!
- Sons Pefforr ennemi d'un souffle détesté.,

Je verrai périr mon feuillage. Demain le voyageur témoin de ma beauté,

De ma beauté si-tôt fléttie, Viendra pour me revoir ; oh! regrets superflus!

Il viendra; mais dans la prairie Ses yeux ne me trouveront plus.

TRUEL, (Jecques-Cohon) officier dans le génie, servit en Portugal, revint en France et y est mort en 1714. Après avoir écrit en espagnol des Remarques sur l'histoire d'Espagne de Mariana, il les traduisit en françois, et les publia en 1675, in-4.º

TRUXILLO, (Thomas de) célèbre prédicateur, né à Zurita dans l'Estramadure, se fit d'abord religieux de la Merci; mais ayant en quelques démêlés avec ses confrères dans le temps qu'il étoit supérieur de la maison de son ordre à Madrid, il passa dans celui des Dominicains à Barcelone. Il vivoit encore en 1596. On a de lui plusieurs ouvrages théologiques et ascétiques, dont on voit le catalogue dans la Bibliothèque des Pères Echard et Quétif.

TSCHARNER, (Bernard) bailli d'Aubonne, né à Berne en 1728, mort dans cette ville en 1778, a donné une Histoire de Suisse en allemand, trois vol. in-8°, oh il maltraite les Catholiques. On a encore de lui, la Tra luction des Poésies d'Haller, in-12, plusieurs fois réimprimées; et le Dictionnaire Géographique de la Suisse, Lausanne, 1776, 2 vol. in-8.º

· \* TSCHOUDI , (Jean-Bara tiste-Louis-Théodore, baron de) anoien bailli et chef de la noblesse du Pays Messin, chevalier de Saint-Louis, mort 🌢 Paris le 7 mars 1784, a beaucoup écrit sur l'histoire naturelle des arbres et des végétaux. Il a donné sur ce sujet divers articles pour l'Encyclopédie, où l'on trouve quelquefois des observations nouvelles; mais ils sont défigurés par son style amphigourique et emphatique. Nous avons encore de lui : I. La traduction. du traité des Arbres, résineux conifères par Miller, 1768, in-8. II. De la Transplantation des vegetaux, 1778, in-8.º III. L'Etoile flamboyante, 2 vol. in-12; c'est un livre de franc-maçonnerie. L'auteur se mêloit de poésie; il auroit fort bien fait de garder pour ses odes les images qu'il prodignoit dans sa prose. On lui doit les opéra d'Echo et Narcisse, et des Danaides; deux odes sur la Nature sauvage et la Nature champetre.

TUCHIN, (Jean) journaliste Anglois, mort sous le règne de la reine Anne, publia sous le précédent la feuille intitulée l'Observateur, et y déclama contre le roi Jacques II. Condamné à être fouetté, il présenta requête pour demander à être pendu. Mais n'ayant pu obtenir cette étrange faveur, il sen vengea en écrivant toute sa wie contre la mémoire du roi Jacques.

I. TUCKER, (Abraham) mort en 1775, est auteur d'un ouvrage anglois intitulé: Recherche de la lumière de la Nature. Il le publia sous le nom d'Édouard Search.

II. TUCKER, (Josué) docteur Anglois, né en 1711 et

Mort en 1776, fut d'abord cure tians une église de Bristol, et Mevint ensuite doyen de Glocester. On lui doit beaucoup d'écrits sur la théologie, le commerce et la politique. Le plus remarquable est intitulé : Traité sur le Gouvernement civil. L'auteur est en opposition avec Locke. Au commencement de la guerre d'Amérique, Tucker soutint que l'Angleterre feroit mieux de reconnoître l'indépendance de ses colonies que de se préparer à les combattre. Il prédit les événemens futurs qui justifièrent la justesse de ses vues.

TULL, (Jéthre) gentilhomme du comté d'Yorck, mort
en 1740, fit différens voyages en
Europe, où il observa l'art de
sultiver la terre chez les diverses
hations. Il crut avoir des vues
mouvelles sur cet art si ancien,
il les consigna dans un volume
in-folio, 1733, et dans un
in-8°, publié par Forbès, 1778,
in-8.º Mais ses conseils sur l'agriculture qui n'étoient guère
praticables, n'ont pas été snivis
iong-temps.

TUNSTALL, (Jacques) né en 1710, mort en 1772, devint orateur de l'université de Cambridge. Il a publié sous le titre Acadenica, physicurs Discours sur la morale et la religion naturelle.

TURBIDO, (François) peintre Italien, né à Vérone en 1500, et mort en 1581, fut l'élève de Giorgione, et excella dans l'histoire. On estime surtout son tableau de la Transfiguration.

TURBILLY, (Louis-Francois-Henri de Menon, marquis de) mort en 1776, à 59 ans, Etoit lieutenant colonel de cavalerie. Retiré dans sa terre, il fit des défrichemens, et donna des Mémoires sur cette matière, 1760, deux brochures in-12.

\* TURENNE, (Henri DE LA Tour, vicomte de) maréchal général des camps et armées du roi, colonel général de la cavalerie légère, étoit second fils ' de Henri de la Tour d'Auvergne duc de Bouillon, et d'Elizabeth de Nassau fille de Guillaume Icr de Nassau prince d'Orange. Il naquit à Sédan le 11 septembre 1611. La nature et l'éducation concoururent également à former ce grand homme. Ayant, dès l'âge de dix ans, entenda répéter plusieurs fois que sa constitution étoit trop foible pour qu'il pût jamais soutenir les travaux de la guerre, il se détermina pour faire tomber cette opinion à passer une nuit d'hiver sur le rempart de Sédan. Comme il n'admit personne dans sa confidence, on le chercha long temps inutilement; on le trouva enfin sur l'affût d'un canon où il s'étoit endormi. Son goût pour les armes augmenta par l'étude de la vie des grands capitaines. Il étoit sur - tout frappé de l'héroisme d'Alexandre, et lisoit avec transport Quinte-Curce. On l'envoya apprendre le métier de la guerre sons le prince Maurice de Nassau son oncle maternel, un des plus grands généraux de son temps. Après s'être formé dans cette école, il fut mis à la tête d'un régiment François, avec lequel il servit, en 1634, au siège de la Mothe. Cette ville de Lorraine fut vaillamment et savamment défendue. Le maréchal de la Force qui commandoit les assiegeans, fit attaquer un bas-

tion qui devoit décider du sort de la place. Tonniens son fils, chargé de cette opération, échoua. Turenne nommé pour le remplacer, réussit par des coups de génie qui étonnèrent tout le monde. La Force eut la probité de rendre à la cour un compte exact de tout ce qui s'étoit passé : action difficile et généreuse, dont Turenne lui sut tant de gré que pour cette raison il épousa dans la suite sa fille. Ce goût pour la vertu se manifestoit dans toutes les occasions. Le vicomte chargé en 1637 de réduire le château de Solre dans le Hainaut, l'attaqua si vivement qu'en peu d'heures il réduisit une garnison de deux mille hommes à se rendre à discrétion. Les premiers soldats qui entrèrent dans la place, y ayant trouvé une trèsbelle personne, la lui amenèrent comme la plus précieuse portion du butin. Turenne feignant de croire qu'ils n'avoient cherché qu'à la dérober à la brutalité de leurs compagnons, les loua beaucoup d'une conduite si honnête. Il fit tout de suite chercher son mari, et la remit entre ses mains, en lui disant publiquement : Vous devez à la retenue de mes soldats Thonneur de votre femme. L'année suivante, 1638, il prit Brirach, et mérita que le cardinal de Richelieu lui offrit une de ses nièces en mariage; mais Turenne né au sein du Calvinisme, ne voulut pas l'accepter. Envoyé en Italie l'an 1639, il fit lever le siège de Casal et servit beauconp à celui de Turin que le maréchal d'Harcourt entreprit par son conseil. Turenne défit les ennemis à Montcalier, tandis qu'on pressoit la ville assiégée; mais une blessure qu'il reçut pensa faire manquer l'entreprise,

Il ne se signala pas moins à la conquête du Roussillon en 1642, et en Italie en 1643. Il avoit été fait maréchal de camp à 23 ans et il obtint le bâton de maréchal de France à 32, en 1644, après avoir servi dix - sept ans sous différens généraux. Ce fut alors qu'on lui confia le commandement de l'armée d'Allemagne, qui manquoit de chevaux et d'habits : il la mit en état à ses dépens. Il passa le Rhin avec sept mille hommes, défit le frère du général Merci, et seconda le duc d'Enghien depuis le grand Condé. Il eut le malheur d'être battu au combat de Mariendal l'an 1645: mais il eut sa revanche à la bataille de Nortlingue trois mois après. Ce fut cette même année qu'il rétablit l'électeur de Trèves dans ses états; l'année suivante il fit la fameuse jonction de l'armée de France avec l'armée Suédoise commandée par le général Wrangel, après une marche de 140 lieues, et obligea le due de Bavière à demander la paix. Lorsque ce prince eut rompu le traité qu'il avoit fait avec la France, le vicomte de Turenne gagna contre lui la bataille de Zumarthausen, et le chassa entièrement de ses états en 1648. La guerre civile commenca à éclater alors en France. Le duc de Bouillon l'engagea dans le parti du parlement; mais, las de 🗸 combattre contre son roi, il passa en Hollande, d'où il revint en France dans le dessein de servir la cour. Mazarin lui ayant refusé le commandement de l'armée d'Allemagne, il se tourna du côté des princes et fut sur le point de les tirer de leur prison de Vincennes. On lui opposa le maréchal du Plessis-Praslin qui le hattit en 1650 près de Rhés

thel. Le maréchal de Turenne; interrogé long-temps après par un homme également borné et indiscret, comment il avoit perdu cette bataille? répondit simplemont: Par ma faute. Mais quand un homme n'a pas fait de fautes à la guerre, il ne l'a pas faite long-temps .... Turenne quoique vaincu à Rhétel, paroissoit si grand aux Espagnols, qu'ils lui donnèrent pouvoir de nommer à tous les emplois qui vaquoient à la mort des officiers tués dans le combat, et lui envoyèrent cent mille écus à compte de ce qu'ils lui avoient promis. Mais cet homme vertueux jusques dans ses égaremens, averti qu'on travailloit efficacement à la liberté des princes, renvoya les cent, mille écus, ne croyant pas devoir prendre l'argent d'une puissance avec laquelle il voit que son engagement va finir. Il fit effectivement sa paix avec la cour en 1651. Devenu général de l'armée royale, il empêcha les troupes de Condé de passer la Loire sur le pont de Gergeau. Le maréchal d'Hocquincourt avec qui il commandoit, ayant laissé enlever ses quartiers à Gien, quoiqu'il l'ent averti du danger qu'il couroit de les laisser éloignés, en voulut parler de ce conseil dans la relation de cette journée, mais Turenne s'y opposa, en disant qu'un homme aussi affligéque le Maréchal, devoit avoir au moins la liberté de se plaindre. Le vainqueur poursuivit ensuite le prince de Condé jusqu'au faubourg Saint-Antoine où il l'attaqua, et il alloit le suivre jusques dans Paris, si Mademoiselle n'eût fait tirer sur l'armée du roi le canon de la Bastille qui l'obligea de faire retraite. Le prince de Condé tenta d'enfermer l'ar-

mée royale à Villeneuve - Saint-George, entre la Seine et la Marne; mais Turenne set lui échapper. L'année 1654, il lit lever le siège d'Arras aux Espagnols, prit Condé, Saint-Guillain et plusieurs autres places en 1655. L'année suivante, il fit une retraite honorable au siége de Valenciennes : il se rendit ensuite maître de la Capelle. La prise de Saint-Venant et du fort de Mardick furent ses exploits de l'an 1657, avec Cromwel protecteur de l'Angleterre. Turenne fut chargé d'entreprendre avec les troupes des deux nations le siège de Dunkerque. Les Espagnols furent entièrement défaits aux Dunes, et cette victoire fut suivie de la prise de Dunkerque. Après une action si glorieuse, Turenne écrit simplement à sa femme : Les ennemis sont venus à nous; ils ont été battus: Dieu en soit loue! Tai un peu fatigué toute la journée; je vous donne le bon soir, et je vais me coucher. La victoire des Dunes et la prise de Dunkerque eurent un si grand éclat que Mazarin premier ministre de France. voulut que le vainqueur écrivit une lettre pour lui en attribuer toute la gloire. Le vicomte refusa en répondant qu'il lui étoit impossible d'autoriser une fausseté par sa signature. La prise des villes d'Oudenarde, d'Ypres et de presque tout le reste de la Flandre, furent la suite des victoires de Turenne; et ce qui est encore plus avantageux, ell-3 procurèrent en 1659 la paix des Pyrénées entre l'Espagne et la France. Les deux rois de ces grandes monarchies se virent dans l'isle des Faisans, et se présentèrent mutuellement les gens considérables de leur cour. Comme

Turenne toujours modeste ne se montroit pas et étoit confondu dans la toule, Philippe demanda à le voir. Il le regarda avec attention, et se tournant vers Anne d'Autriche sa sœur, Voilà, lui dit il, un homme qui m'a fait passer de bien mauvaises nuits! La guerre s'étant renouvelée en 1x667, le roi se servit de lui par préférence à tout autre, pour faire son apprentissage de l'art militaire. Il l'avoit honoré du titre de maréchal général de ses armées ; Turenne en parut digne par de nouveaux succès. Il prit tant de places en Flandre, que les Espagnols furent obligés l'année suivante de demander la paix. Ce fut alors qu'il fit abjuration du Calvinisme, plus par conviction que par intérêt : car on n'avoit jamais pu le lui faire abandonner auparavant, même en lui faisant entrevoir la charge de connétable. Louis XIV ayant résolu la guerre en Hollande, lui confia le commandement de ses armées. On prit quarante villes sur les Hollandois en vingt-deux jours en 1672. L'année suivante, il poursuivit jusques dans Berlin, l'électeur de Brandebourg qui étoit venu au secours des Holfandois; et ce prince, quoique waincu, n'en prit pas moins d'intérêt à son vainqueur. Instruit qu'un scélérat étoit passe dans le camp de Turenne à dessein de l'empoisonner, il lui en donna avis. On reconnut ce misérable, que le vicomte se contenta de chasser de son armée. Ce ne fut pas le seul exemple de générosité qu'il donna. Un officier général lui proposa un gain de quatre cent mille francs, dont la cour ne pouvoit rien savoir : Je vous suis fort obligé, repondit-il: mais comme j'ai souvent trouvé de ces occasions sans en avoir profile F je ne crois pas devoir changer de. conduite à mon age. A pen près dans le même temps une ville fort considérable lui offrit cent mille écus, pour qu'il ne passât point sur son territoire. Comme votre ville, dit-il aux députés, n'est point sur la route où j'ai resolu de faire marcher l'armée, je ne puis pas en conscience prendre l'argent que vous m'offrez.... Après que Turenne eut forcé l'électeur de Brandebourg à demender la paix, il favorisa, en 1674 , la conquête de la Franche-Comté et empêcha les Suisses, par le bruit de son seul nom, de donner passage aux Autrichiens. La conquête de la Franche Comté par Louis XIV, et ses autres succès, furent l'occasion d'une ligue redoutable contre ce monarque dans l'empire. Pour prévenir la réunion de tant de forces dispersées, Turenne qui étoit en Alsace, passa le Rhin à la tête de dix mille hommes, fit 30 lieues en 4 jours, attaqua à Sintzeins petite ville du Palatinat, les Allemands commandés par le duc de Lorraine et par Caprara, lès battit et les poussa jusqu'au-delà du Mein. Après l'action, on s'assembla autour de lui pour le féliciter d'une victoire qui étoit visiblement le fruit de ses savantes manœuvres. Avec des gens comme vous, Messieurs, on doit, leur répondit-il, attaquer hardiment, parce qu'on est sur de vaincre.... Quoique Turenne fat dens l'usage de visiter souvent son camp, sa vigilance redoubloit lorsque les soins devenoient plus nécessaires. Durant l'expédition rapide dont nous parlons, il s'approche un jour d'une tente où plusieurs jeunes soldats qui mangeoient énsemble, se plai⊲

anoient de la pénible et intellé marche qu'ils venoient de faire. Vous ne connoissez pas notre père, leur dit un vieux grenadier tout criblé de coups ; il ne nous auroit pas exposés à tant de fatigues, s'il n'avoit pas de grandes vues que nous ne saurions pénétrer encore. Ce discours fit cesser toutes les plaintes, et on se mit à boire à la santé du général. Turenne avous depuis qu'il n'avoit jamais senti de plaisir plus vif.... Les fatigues inséparables d'une si rude guerre causèrent de grandes maladies dans l'armée Françoise. On voyoit par - tout Turenne tenant aux soldats des discours paternels; et toujours la bourse à la main. Lorsque l'argent étoit fini, il empruntoit du premier officier qu'il rencontroit et le renvoyoit à son intendant pour être payé: Celui-ci qui soupconnoit qu'on exigeoit quelquefois plus qu'on n'avoit prêté à son maître, lui insinua de donner à l'avenir des billets de ce qu'il empruntoit. Non, non, dit le vicomte, donnez tout ce qu'on vous demandera. Il n'est pas possible qu'un officier aille vous demander une somme qu'il n'a point prétée, à moint qu'il ne soit dans un extrême besoin et dans ce cas, il est juste de l'assister... Les historiens Allemands disent que le combat de Sintzeim tant vanté par les François, ne fut point décisif, et que cette campagne fut blen moins brillante que ceux-ci ne l'ont dit. Plus véridique qu'eux, d' Aorigny convient qu'on ne poursuivit pas les ennemis et qu'on se contenté de ravager le Palatinat. Ce ravage passe tous les tabléaux qu'on pourroit en faire; il n'y a peut-être dans l'histoire des hommes que selui qu'on exécute dans ce même Palatinat en 1688 qu'en puisse lui comparer et qui fut encore plus terrible. Nous n'imiterens pas M. Beaurain, qui dans son Histoire des quatre dernières Campagnes de Turenne, (Paris, 1782's z vol. in-fol.) a entrepris de niez la réalité de ces horreurs; moins encore le P. d'Avrigny qui a cru ponvoir les justifier; nous dirons sculement que si, comme on n'en peut pas douter, Turenne avoit reçu les ordres de changer en un desert la plus belle province d'Allemagne, (projet enfin completement exécuté en 1688) il eût dû consulter sa générosité naturelle, et abdiquer plutôt le commandement de l'armée que d'être l'instrument d'une si étrange politique. « Il faut convenir, dit Voltaire, que ceux qui ont plus d'humanité que d'estime pour les exploits de guerre, gémissent. de cette campagne, éélèbre par les malheurs des peuples autant que par les expéditions de Turenne. Il mit à feu et à sang un pays uni et fertile, couvert de villes et de bourgs opulens. L'électeur Palatin vit du haut de son château de Manheim deux villes et vingt-cinq villages enflammés. Ge prince désespéré défia Turenne à un combat singulier, par une lettre pleine de reproches. Turenne ayant envoyé la lettre au rot qui lui défendit d'accepter le cartel, ne repondit aux plaintes et an défi de l'électeur que par un compliment vague et qui ne significit rien. C'étoit assez le style et l'usage de Turenne. de s'exprimer toujours avec inoderation et ambiguité. » Les Allemands ayant reçu des renforts très-considérables après l'affairé de Sintzeim, passèrent le Rhin et prirent des quartiers d'hiver en Alsace. Turenne qui s'étoit re-

peut plus y avoir de donte sur le fameux cartel envoyé à Turenne par l'électeur Palatin le 27 juillet 1674; cartel dont Colini a paru suspecter l'existence, apparemment pour soustraire ce souverain à la censure violente du président Henault qui dit que Turenne répondit à ce cartel avec une modération qui fit honte à l'électeur de cette bravade. Mais la honte, dit Voltaire, étoit dans l'incendie, lorsqu'on n'étoit pas en guerre ouverte avec le Palatinat, et ce n'étoit point une bravade dans un prince justement irrité de vouloir se battre contre l'auteur de ces cruels excès. » Turenne, en écrivant ses Mémoires, s'étoit proposé pour modèle les Commentaires de César; mais le héros Romain étoit aussi habile dans l'art d'écrire que dans celui de commander et de combattre : an lien que Turenne son rival dans ce dernier genre, lui étoit fort inférieur dans l'art de parler et d'écrire. Ses Mémoires cependant n'en sont ni moins solides. ni moins instructifs que ceux de César, pour ceux qui veulent connoître à fond les principes de la science militaire. Le cardinal de Rohan a fait élever en 1781, à la gloire de Turenne, un superbe trophée à Saltzbach, à L'endroit même où le héros a été tué; il est au milieu d'un espace planté de lauriers et environné d'une grille de fer. Un invalide du régiment de Turenne devoit être entretenu à perpétuité à Saltzbach pour faire voir ce monument aux étrangers. M. l'abbé d'Eymar vicaire général de Strasbourg, le célébra dans ces quatre

TORENNE ensévell dans le tombesu des rois,

Du roi qui l'y plaça fair chérir la momoire;

Mais dans ce monument on célèbre à la.

Turenne, ses vertus, son trépas et sa gloire.

\* II. TURGOT, (Anne-Robert-Jacques) contrôleur général des finances sous Louis XVI, né à Paris le 10 mai 1727, se livra dès sa jeunesse à l'étude de la théologie, et prononça à 22 ans en Sorbonne deux Discours latins sur les avantages que la Religion Chrétienne a procurés aux hommes, et sur les progrès de l'Esprit humain. Dans ce dernier, Turgot prévoyoit déjà la séparation des Colonies Angloises de leur métropole. Il commença à 24 ans une traduction des Géorgiques, s'attacha ensuite aux principes de Quesnay chef des Economistes, et quitta la Sorbonne pour suivre dans ses voyages de Gournay intendant du commerce. Turgot fut nommé intendant de Limoges et le fut pendant 12 ans. On n'oubliera jamais dans cette province l'esprit d'équité et de bienfaisance avec lequel il l'a administrée. Pendant une longue et cruelle disette, il répandit des aumônes abondantes. Les denrées de première nécessité manquoient; il se donna des soins infatigables. pour les procurer. Le Limousine éprouvoit une surcharge énorme dans ses impositions, par une erreur de calcul qu'un long usage avoit consacrée; il parvint à éclairer le ministère sur ce point important. Il n'existoit que quelques routes; il en ouvrit un grand nombre de nouvelles; et par ces canaux de communication il vivina sa généralité sans accabler le pauvre de travaux dont

Thomme riche recueille presque tout le fruit. La corvée fut convertie en argent. On lui dut l'idée et la première exécution des Ateliers de charité. Les laboureurs furent ainsi soulagés en mettant par une imposition légère les corvées à la charge de toutes les classes de citoyens. Il fit imprimer à ses frais l'écrit de le Trosne, sur le libre commerce des grains. Le même zèle, les mêmes sentimens de justice le distinguèrent à la cour de Louis XVI et l'animerent pendant son court ministère. Les droits d'entrée sur les denrées de première nécessité furent beaucoup modérés, sans que le roi y perdît. La caisse de Poissi qu'on disoit onéreuse au peuple fut supprimée, et le prix de la viande diminua. « La fécondité de ses principes, a-t-on dit, le conduisit à accroître le commerce par la liberté, l'industrie par les droits rendus à chacun de l'exercer , l'agriculture par la simplification de l'impôt, l'aisance par le soulagement de la elasse pauvre des citoyens, la perfection de l'administration générale par la popularité des admimistrations particulières. » Dans ma famille, disoit-il, on ne passe pas 50 ans: j'ai peu d'années à vivre, et je dois ne rien laisser d'interrompu après moi. Il disoit encore : Tout ministre doit aimer la vérité, estimer les bons citoyens et n'être d'aucune secte. Les jurandes et les corporations qui mettent des entraves à l'industrie furent abolies. Les droits de féodalité étant une source de procès, il forma le projet de commuer ces droits d'une manière qui pût être avantageuse aux vassaux et aux seimeurs. Il vouloit aussi rendre le sel libre et marchand, et réformer la maison domestique du roi; mais son zèle eut plus d'aotivité que de succès, et ses idées contredites par des personnes puissantes, restèrent sans exécution. Tout le fruit qu'il en recueillit c'est qu'on le ridiculisa: c'est la monnoie dont les François payent quelquefois ceux qui veulent leur faire du bien. On inventa de petites tabatières qu'on appela des Turgotines on des Platitudes. Ces sobriquels servirent à décréditer toutes ses opérations. Le contrôleur général se retira de la cour avec la réputation d'un ministre vertueux, que l'élévation n'avoit ni corrompu ni enorgueilli. Il ouvrit la Garonne et le port de Marseille au commerce des vins de l'intérieur. Il rétablit la liberté de la circulation des grains, qui avoit été presque antie en 1772 par l'abbé Ter→ ray; il affranchit le pays de Gex de toute imposition indirecte. et ce petit coin de terre pauvre et oublié se peupla et s'enrichit. Il adoucit les rigneurs de la fouille du salpêtre en faisant respecter davantage la propriété, et la poudre en fut cependant meilleure et fabriquée à moins de frais. Les innovations introduites par ce ministre donnèrent bientôt à la nation le desir d'en obtenir de nouvelles et de plus importantes. « M. Turgot et moi, a écrit de *Malesherbes*, étions de fort hon⇒ nêtes gens, très-instruits, passionnés pour le bien : qui n'eût pensé qu'on ne pouvoit pas mieux faire que de nous choisir? Cependant nous avons mai administré; ne connoissant les hommes que par les livres, manquant d'habileté pour les affaires, nous avons laissé diriger le roi par M. de Maurepas qui ajouta toute sa foiblesse à celle de son élève;

et sans le vouloir ni le prévoir, nous avons contribué à la révolution. » On a de Turgot quelques Ecrits dont on peut voir la notice dans les Mémoires sur sa Vie et ses Ouvrages, par Condorcet, 1782, in-8.º Il mourut le 18 mars 1776 de la goutte, à l'age de 49 ans. Son père et son frère étoient morts à ce même âge et de la même maladie. La Harpe en trace ce portrait : C'étoit un homme d'une ame forte, que rien ne pouvoit écarter de la justice, même à la cour et dans les premières places; d'une égalité d'ame et d'humeur que rien n'altéroit, même au milieu des contrariétés et des dégoûts du ministère; d'une activité laborieuse que la maladie même ne pouvoit ralentir. Quelques heures avant sa mort, il sentretenoit avec un physicien d'une expérience nouvelle d'électricité qu'il méditoit. Il n'avoit que deux passions, celle des sciences et celle du bien public. Dans le peu d'années qu'il occupa le ministère des finances, il tourna toutes ses vues vers le soulagement du peuple. Attaché à la doctrine des Économistes, il la développa dans des édits qui tendoient à l'encouragement et à la perfection de l'agriculture. Il est le premier parmi nous qui ait changé les actes de l'autorité souveraine en ouvrages de raisonnement et de persuasion, et c'est peut-être une question de savoir jusqu'où cette méthode nonvelle peut être utile ou dangereuse. Les suppressions et les réformes qu'il ht dans la finance, lui suscitèrent beaucoup d'ennemis. Mais parmi les plaintes et les reproches qu'ils se permirent contré lui, pas un n'attaqua sa probité. On ne lui contestoit pas la pureté

de ses intentions; mais on disputoit sur les moyens, et peutêtre en effet avoit-il dans le caractère une sorte de roideur qui nuisoit au bien qu'il vouloit effectuer. Il eût vouln mener les affaires et les hommes par l'évidence et la convietion : et il lui arrivoit de manquer les affaires et de révolter les hommes; tandis qu'en cédant sur de petites choses et ménageant de petites vanités, il eût pu parvenir à son but.... De plus, les gens de la cour ne pouvoient pardonner à un ministre de ne s'entourer que de gens de lettres et de philosophes. Il trouva des obstacles de tous côtés, et quoique le roi eût dit un jour en sortant du conseil: Il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple; peu de temps après il le renvoya.» Un poëte mit au bas de son portrait, quand il eut été fait contrôleur général, ces qua→ tre vers:

> Il aime à faire des heureux; Du sort la faveur le seconde. Il ne doit plus former de vœux; Il fait le bien de tout le monde.

TURLUPIN, (Henri Belleville dit) rendit ce nom célèbre par ses bouffonneries et sa gaieté. Entré dans la troupe des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, il y exerça ses talens pendant 55 ans, et mourut en 1634.

médecin Anglois, mort au milieu du 16° siècle, soutint le parti d'Edouard et fut obliger de quitter l'Angleterre sous le règne de Marie. On lui doit quelques écrits sur l'histoire naturelle et la médecine. C'est le premier qui a composé un herbier en langue angloise.

I. TURQUET, (Étienne) vint de Zulers en Piémont avec son compatriote Paul Moriz, et apporta à Lyon les premières maufactures de soie qui ont depuis illustré et enrichi cette ville. L'établissement de Turquet y fut autorisé par lettres-patentes de \$536.

II. TURQUET, (Louis) de Lyon, traduisit l'ouvrage d'A-grippa de Vanitate scientiarum. Il a publié une Histoiré du royaume de Naples et une Institution d'une femme Chrétienne dans l'adolessence, le mariage et la viduité. Turquet est mort à la fin du 17° siècle.

TURRIN, (Séraphin) religieux Augustin de Lyon, publia en 1696 un ouvrage in-4°, intitulé: Parnassus Theologicus. L'auteur mourut quelque temps après.

TYE, (Christophe) musicien Anglois, né à Westminster, apprit les principes de son art au prince Edouard fils de Heari VIII, et devint organiste de la reine Elizabeth. Il a fait la musique d'un grand nombre d'Antiennes.

TYNDAL, (Guillaume) né dans le pays de Galles vers l'an 4500, étudia à Oxford et devint

l'un des plus zélés dissiples de Luther. Après avoir traduit pour la première fois la Bible en anglois, il passa à Anvers pour publier ses produetions. Mais il y fut arrété par les Catholiques, et condamné à être étranglé et brûlé. Il périt en 1536.

TYRWHITT, (Thomas) Anglois, né en 1730, mort en 1786, a publié un Commentaire sur Shakespear et d'excellentes éditions des œuvres de Chaucea et de la poétique d'Aristote.

TYSILIO, poëte du pays de Galles, mort au commencement du 7<sup>e</sup> siècle, a laissé une Chromique historique dont Geoffroi de Montmouth a profité dans la composition de son histoire.

TYSSENS, (Pierre) peintre Flamand, né à Anvers en 1625, mort of 1692, commença à peindre le portrait et s'éleva en—suite au genre de l'histoire où il excella. —Son fils réussit dans la représentation des fleurs et des oiseaux.

TYTLER, (Guillaume) Ecossois, né à Edimbourg en 1711, mort dans ces derniers temps, a publié une Défense de Marie reine d'Ecosse, et a oté l'éditeur des Poésies de Jacques I, précédées d'un discours très-érudit sur la littérature Ecossoise.

U.

UBALDINI, (Petruccio) enlumineur célèbre, a rendu chers et recherchés les manuscrits qu'il a ofnés de ses miniatures. On voit en Angleterre un chef-d'œuvre de lui, contenant des sentences tirées de l'Ecriture-sainte, et qui fut fait par l'ordre du chancelier Bacon pour ladi Lumley, Ubaldini mourut au milieu du 16° siècle.

ULASTA, jeune fille de Bohême, entra au service de Libussa épouse du duc Prézemislas, qui prit soin de la faire élever dans les usages des autres femmes Sarmates, habiles dans les exercices guerriers : elle surpassa bientôt ses compagnes dans l'art de décocher une flèche, de monter à cheval et de lancer le javelot. Trompée par un amant infidelle, elle concut la haine la plus furieuse contre les hommes. la fit partager à d'autres femmes, qui dans une nuit égorgèrent leurs frères et leurs époux, et se rangèrent en armes sous les ordres d'Ulasta, pour donner à la Pologne un nouveau gouvernement. Celle-ci recrutant une armée assez considérable de guerrières, battit d'abord les troupes de Prézemislas, mais ayant donné dans une embuscade, elle y fut tuée, et sa mort termina une guerre aussi sanglante que singulière.

ULIVELLI, (Côme) peintre de Florence, né en 1622, fut élève de Daniel de Volterre, et renommé pour la peinture à l'huile et à fresque. On admire ges tableaux en ce dernier genre dans les églises de l'Annoncia-stion, du Saint-Esprit et des Carmes de Florence, et sur-tout dans celle-ci la Mort d'E-lisée.

II. ULLOA, (Dom Antonio) né en 1716, mort en 1795 n'avoit que dix-huit ans lorsqu'il fut adjoint aux savans envoyes au Pérou pour y mesurer un degré de méridien et détermines la figure de la terre. A son retour, il fut fait prisonnier par les Anglois, et étant revenu ensuite en Espagne, il fut envoyé de nouveau en Amérique en qualité de gouverneur de la Louisiane. On a traduit en françois, en deux vol. in - 4°, ses Voyages historiques dans l'Amérique mé ridionale.

\* ULPHILAS ou GULPHILAS évêque des Goths qui habitoient dans la Mœsie, partie de la Dacie, florissoit vers l'an 370 sous l'empire de Valens, dont il obtint une permission pour autoriser les Goths à habiter la Thrace : mais pour l'obtenir il embrassa l'arianisme. On croit qu'Ulphilas a été l'inventeur des lettres gothiques; au moins il est certain qu'il a été le premier qui ait traduit la Bible en langue des Goths; et c'est pent-être ce qui a donné lieu de lui attribuer cette ınvention, parce qu'avant cette traduction, les lettres gothiques n'étoient connues que de trèspeu de personnes. Connoissant la langue grecque, il en emprunta quelques caractères pour les unir à ceux de sa langue naturelle et en forma un nouvel

alphabet runique, qu'il composa de vingt-six lettres classées dans un nouvel ordre, et auxquelles il donna de nouvelles dénominations. On est persuadé qu'il n'existe de cette traduction d'Ulphilas que les seuls Evangiles : c'est ce qu'on nomme le Codez Argenteus d' Ulphilas, parce qu'il est écrit en lettres d'or et d'argent. Ce rare et précieux Manuscrit est conservé dans la bibliothèque d'Upsal. Le célèbre François Junius et Thomas Mareschal en ont donné une édition à Dordrecht en 1665, in-40, avec des notes. Cette traduction a encore été publiée à Stockholm, l'an 1671, in-4°; avec une version suédoise, islandoise et la vulgate latine.

\* I. ULRIC, (Saint) évêque d'Augsbourg, d'une maison illustre d'Allemagne, mort en 973, à 83 ans, se signala dans son diocèse par un zèle apostolique. Jean XV le mit dans le catalogue des Saints au concile de Latran tenu en 993; et c'est le premier exemple de canonisation faite solennellement par les papes. Les abus qui s'étoient glisses dans sette matière, et le culte rendu à des personnes regardées comme dignes de cet honneur sur des preuves trop légères, avoient obligé le grand pontife des Chrétiens à évoquer à lui la décision de ce genre de causes.

II. UPTON, (Jacques) savant Anglois, né en 1670, mort en 1749, a publié une très-bonne édition de l'Art Poétique d'Aristote. — Son fils, nommé Jacques comme lui, mort en 1760, est auteur d'Observalions sur Shakespear, et des notes sur l'Epiestète d'Arrien.

URANIUS, (Henri) ou Vos DEM HIMMEL, prêtre, savant littérateur, né à Rées dans le duché de Clèves, vers la fin da quinzième siècle, fut recteur du collége d'Emmeric où il travailla à l'instruction de la jeunesse aves beaucoup de zèle pendant cinquante-cinq ans, et mourut en 1579. Uranius possedoit le latin, le grec et l'hébreu : à ces connoissances il joignoit une grande piété ét un attachement inviolable à la foi de ses pères. On a de lui : I. Grammatica: Hebreat Compendium, Cologne, 1559, in-12. II. De usu litterarum servilium, Cologne, 1570: ouvrage relatif au précédent. III. De re nummaria, mensuris et ponderibus, Cologne, 1569, in-4.0

\* V. URBAIN IV, (Jacques Pantaléon, dit de Court-Palais né à Troyes en Champagne d'un savetier, s'éleva par son mérite. D'abord archidiacre de Laon, ensuite de Liége, il avoit été fait évêque de Verdun, légat apostolique en diverses contrées, patriarche de Jérusalem. Enfin après la mort d'Alexandre IV, il fut place sur la chaire pontificale le 29 août 1261. It public une Croisade contre Mainfroi usurpateur du royanme de Sicile en 1263; institua la fête du Saint - Sacrement qu'il célébra pour la première fois le jeudi d'après l'Octave de la Pentecôte 1264. Il fit composer l'Office de cette fête par St. Thomas d'Aquin; c'est le même que nous récitons encore. Mais le pape Urbain étant mort en cette même année à Pérouse, la célébration de cette solennité fut interrompue pendant plus de quarante ans. Elle avoit été ordonnée des l'année 1246 par Robert de Torete.

évêque de Liége, à l'occasion des révélations fréquentes qu'une sainte religiense Hospitalière, nommée Julienne, recevoit depuis long-temps. Urbain n'oublia pas sa patrie lorsqu'il fut pape. Il offrit la Sicile à Charles d'Anjou frère de St. Louis ; il fut toujours attaché aux François et sur-tout aux Champenois. Non content d'avoir construit ou rétabli dans différentes villes des temples magnifiques, il convertit sa maison paternelle de Troyes en une église dédiée à St. Urbain. On a d'Urbain IV une Paraphrase du Miserere dans la Bibliothèque des Pères; et soixanteune Lettres dans le Trésor des Anecdotes du P. Martenne. Elles peuvent servir à l'histoire ecclésiastique et profane de ce tempslà. On voit dans ces Lettres un exemple remarquable de bonté. Dans le temps qu'il étoit archidiacre à Liége, le pape Innocent IV étant à Lyon l'envoya en Allemagne pour quelques affaires de l'église Romaine. Là trois gentilshommes du diocèse de Trèves le firent prendre et le retinrent quelque temps prisonnier après lui avoir volé ses chevaux, son argent et d'autres meubles. « Lorsqu'il fut pape, ces gentilshommes, dit Fleury, lui offrirent de lui restituer ce qu'ils lui avoient pris et de lui donner satisfaction pour l'insulte, demandant seulement dispense d'aller en personne recevoir l'absolution de l'excommunication qu'ils avoient encourue, attendu les périls des chemins et les ennemis qu'ils avoient. Le pape donna la permission au prieur des Frères-Précheurs de Coblentz de les absoudre et de leur déclarer ensuite qu'il leur remettoit libéralement en vue de Dieu tout

le tort et l'injure qu'ils lui avoient faits: leur enjoignant seulement de s'abstenir désormais de pareilles violences. » La lettre est du 9 juillet 1264. Ainsi le pontife oublia les injures faites au légat, tandis que des particuliers obscurs cherchent à se venger de torts bien moins graves. bain IV ne dut son élévation qu'à lui-même, et eut le mérite de parvenir par ses talens et ses vertus de la classe la plus obscure au sommet de la grandeur; mais il n'exerga jamais lui-même le métier de savetier, comme Voltaire l'a prétendu ; il vint trèsjenne à Paris pour faire ses études et non pour raccommoder des souliers. Voyez l'Histoire ecclésiastique de Fleury, liv. 83,

URBANO, Voyez SAINT-URBAIN.

URSINS, (Marie-Félicité des) Voyez IX. Montmorenci, à la fin.

\* II. URSULE, (Sainte) fille d'un prince de la Grande-Bretagne, fut couronnée de la palme du martyre par les Huns auprès de Cologne sur le Rhin, avec plusieurs autres filles qui l'accompagnoient vers l'an 384, selon la plus commune opinion. Plusieurs écrivains ont dit que les compagnes de Ste Ursule étoient au nombre de onze mille. et les appellent les Onze mille Vierges. Mais Usuard qui vivoit au neuvième siècle, dit seulement qu'elles étoient en grand nombre; et d'autres prétendent qu'elles n'étoient que onze en tout. Cette opinion est la plus probable; mais ce n'est pas la plus suivie par les auteurs des légendes. On prétend que l'erreur des onze mille

Vierges vient de l'équivoque du thiffre Romain XI. M. V. qu'on a mal interprétés; ou du mot Undecimilla, compagne de Ste Ursule. L'auteur des notes sur la traduction françoise du Martyrologe Romain, dit que cette dernière opinion est ingénieuse, mais sans preuve : il se trompe, puisqu'elle est appuyée de l'autorité d'un ancien missel conservé en Sorbonne, où la fête de Ste Ursule est marquée ainsi: Festum SS. Ursulæ, Undecimillæ et sociarum virginum et martyrum. La Chronique de St. Tron (Voyez D. D'ACHERY, Spicileg. tome vii , page 475) fait mention d'une Ste Ursule supérieure d'un monastère de filles près de Cologne, tuée avec onze compagnes par les Barbares. Surius a donné une Vie de Ste Ursule qui est une pure fiction. Le l'ère Crumbach a publié un gros vol. In-folio intitulé : Ursula vindicata, Cologne, 1647; ouvrage où la crédulité est portée à son comble. A la page 743, on voit les noms d'un très-grand nombre de ces vierges et celui de leurs pères et mères. Page 523, on trouve la généalogie de Ste Ursule. C'est Ste Ursule elle-même qui long-temps après son martyre, a raconté toute son histoire avec une naïveté enchantante, page 742. Outre les onze mille Vierges martyrisées, il y a eu à peu près onze mille princes ou rois dont on trouve également les noms, la généalogie et tout se qu'on peut imaginer sur leur compte dans le plus grand détail et du ton le plus sérieux. La crédulité extrême du P. Crumbach, hantorise pas cependant le pyrrhonisme de quelques critiques qui ont voulu prouver qu'il n'y avoit jamais eu de Ste Ursule ;

l'autorité de l'Église qui en fait la fête, doit convaincre tout esprit raisonnable. En vain nous oppose-t-on le silence de Bède sur cette sainte martyre et ses compagnes; on sait que cet historien a omis plusieurs faits importans et qu'il saute quelquefois d'un siècle à un autre, sans rien dire de ce qui s'est fait dans un intervalle de cent ans. Il y a dans l'Eglise un ordre de Religieuses qui prennent le nom de cette Sainte. La bienlieureuse Angèlé de Bresse établit cet institut en Italie l'an 1537; et le pape Paul III le confirma en 1544. Voyez Anokle-Merici es Bus.

USTARIZ, (Dom Hilaire) Espagnol distingué par ses profondes connoissances en économie politique, et mort dans le
siècle qui vient de finir, a publié une Théorie du commerce
et de la marine, in-4°, qui a
eu un grand nombre d'éditions,
et que Forhonnais a traduite en
1783.

\* UXELLES. (Nicolas Châlon du Blé, marquis d') porta d'abord le petit collet ; mais son frère aîné étant mort en 1669, il se consacra aux armes. Plusieurs belles actions le distinguèrent : et il se signala sur-tout dans Maience dont il sontint le siège pendant cinquantesix jours. Lorsqu'il alla rendre compte au roi de la capitulation il craignoit les reproches de ce prince et se jeta à ses pieds : Relevez-vous, monsieur le Marquis , lui dit Lours XIV , vons avez défendu la place en homme de cœur, et capitulé en homme d'es= prit. Propre à négocier comme a combattre, il fut plenipotentiaire à Gertruidemberg et à

Utrecht, et il fit respecter la France aux yeux des étrangers. Il mourut sans avoir été marié, en 1730, dans un âge avancé. Il avoit obtenu le bâton de maréchal de France en 1703, et avoit été en 1718 du conseil de régence, où il n'ouvrit que de bons avis qui ne furent pas tous suivis. Il n'avoit d'ailleurs ni profonde connoissance des affaires, mi talens réels pour l'administration. C'étoit un homme froid, taciturne, mais plein de sens. Son esprit étoit plus sage qu'é-Ievé et hardi. Aussi le maréchal de Villars disoit-il de lui : J'ai toujours entendu dire que c'étoit une bonne caboche; mais personne n'a jamais osé dire que ce fut une bonne tête. Le marquis d'Argenson un peu trop séwère, borne sen talent pour la

militaires subalternes, en les forcant à la discipline, et en les éblouissant par le faste et la hauteur. L'abbé de Saint-Pierre le peint comme un homme de plaisir et un fin courtisan. Il faisoit effectivement fort bonne chère, et il sut se maintenir à la cour de Louis XIV et à celle du régent. Il fut le dernier de sa famille, qui étoit connue comme noble au 15e siècle.

UZZIEL, (Jonathan) savant rabbin Juif, mort dans le seizième siècle, est auteur d'une Paraphrase chaldaique sur les livres de Josué, des Juges, des Rois, de Samuel, d'Isaïe, de Jéa, rémie et des deuze petits Prophètes.

## V.

VACHER, (N.) chirurgien de l'hôpital militaire de Besancon, né à Moulins, mort en 1760, est connu par des Observations de Chirurgie, 1737, in12, par une Dissertation sur le Cancer, 1740, in-12, et par une Histoire du Frère Jacques. Il étoit neveu du célèbre chirurgien Morand.

VADDERE, (Jean-Baptiste de) né à Bruxelles, embrassa Pétat ecclésiastique, devint chanoine d'Anderlech, et mourut le 3 février 1681, après avoir passé une grande partie de sa vie dans les recherches des anciens diplomes et dans l'étude de l'histoire. On a de lui : Traité de l'origine des Ducs et du Duché de Brabant, etc. Bruxelles, 1672, in - 4.º M. Paquot en a donné une nouvelle édition, Bruxelles, 1784 , deux vol. in-12, corrigée quant au style, et enrichie de remarques bistoriques et criti-

V. VAILLANT, (Walleran) peintre et graveur, né à Lille en 1623, mort à Amsterdam en 1677, est le premier qui ait gravé en manière noire. Le secret de ce procédé lui fut confié par le prince Palatin Robert grand amiral d'Angieterre, et bientôt divulgué par le fils de celui qu'il avoit pris pour hâcher son cuivre. L'Anglois Smith a perfectionné cette manière qui n'avoit produit que de mauvaises planches dans les mains des artistes peu habiles. Vaillant doit être distingué d'eux; il rénssissoit dans le portrait. Il a peint l'empereur Léopold et toute la cour de France. Il a laissé aussi quelques bonnes estampes.

VAIR, (Du) Voy. Duvaira

▼ALADE, (Jacques-Fran≪ çois) né à Toulouse et mort à Paris le 24 juin 1784, se distingua dans cette dernière ville comme libraire et imprimeur. Gustave III roi de Suède lui sit don d'une médaille d'or, frappée à l'occasion de la révolution qu'il opéra dans ses états en 1772 à et lui permit de prendre le titre. de son libraire. On doit à Valade divers Catalogues estimés pour leur ordre par les bibliographes, et particulièrement celui de la bibliothèque du garde des sceaux Hue de Miromesnil, 1781,

VALAZÉ, (Charles - Éléce nore Dufriche) né à Alencon le 23 janvier 1751 , suivit d'abord la carrière militaire et ensuite celle du barreau. Nommé député du département de l'Orne à la Convention nationale, il y prononça le rapport des accusations portées contre Louis XVI. Attaché au parti de la Gironde, il s'y fit remarquer par des connoissances en agriculture et en jurisprudence, et sur-tout par la fougue de son caractère. Marat le surnomma le chef de la faction des Hommes d'état. Proscrit au 3r mai d'après ce titre, il refusa de s'évader et fut condamné à mort le 30 octobre 1793, à l'âge de 42 ans. Au moment où son arrêt fut prononce, il se perça le cœur avec une lamb

an'il avoit cachée sons ses vêtemens et tomba devant les juges révolutionnaires en s'écriant : Je me meurs. Son corps fut porté au pied de l'échafaud où plusieurs de ses collégues montèrent. On doit à Valazé quelques ouvrages : I. Lois Pénales, 1784, in-8.º Ce recueil fut loué au moment de sa publication. II. Le Réve, conte philosophique inséré dans un des volumes de la Bibliothèque des Romans de 1783. III. A mon Fils , 1785 , in-8.º IV. Défense 'des Accusés au 31 mai de l'an 3. in-8.º Valazé s'occupoit de cet écrit dans sa prison; mais il le saspendit lorsqu'il apprit qu'un decret atroce avoit defendu aux accusés tout droit de se faire entendre. Il le cacha dans la prison où il fut trouvé par un de ses collégues qui l'a publié. Valazé a laissé quelques manuscrits, tels qu'un. Plan d'administration des maisons de correction, une Suite aux Lois Pénales, un Mémoire sur les causes de l'élévation des vapeurs dans l'atmosphère, une Explication des tuy aux capillaires, etc.

VALBELLE, (N. comte de) est plus connu par les Mémoires de la célèbre Clairon dont il fut l'amant, que par ses actions. Il ent cependant le goût des lettres et chercha à en étendre les progrès en fondant à l'académie Françoise un prix pour le meilleur ouvrage publié dans l'année, et mourut en 1778. D'Alembere a publié son Eloge.

VALCELAS, (Claude) médecin du dernier siècle, a traduit du latin en françois un Traité de Jérôme de Monteu sur l'art de conserver sa santé.

VALDERANA, (Pierre de)

Angustins et se distingua à la firs du 16° siècle par des Sermons qui ont été traduits en françois en 1609.

VALDÈS, (Jean de) peintre de Séville et chef de l'académie de Peinture de cette ville, y termina sa carrière en 1691. On y trouve un tableau de lui représentant un cadavre à moitié rongé de vers. Sa vue fait frissonner et reculer d'effroi.

\* I. VALENTINIEN Ier. empereur d'Occident, fils aîné de Grati n surnommé le Cordier, de Cibale en Pannonie, s'éleva par sa valeur et par son mérite sur le trône impérial. Il fut proclamé empereur à Nicée, après la mort de Jovin le 26 février 364. Il associa Valens son frère à l'empire, lui donna l'Orient et garda pour lui l'Occident où il se rendit redoutable par son courage. Il repoussa les Germains qui ravageoient les Gaules, pacifia l'Afrique révoltée, dompta les Saxons qui s'étoient avancés jusque sur le bord du Rhin, et construisit un grand nombre de forta en différens endroits de ce fleuve et du Danube. Les Quades ayant pris les armes en 374, il passa dans leur pays pour les châtier; Il met tout à feu et à sang, rase les campagnes, brûle les villages, renverse les villes, laisse partout des traces de sa fureur. Il repasse le Danube et va se reposer à Bregetion petit château de la Pannonie. Là, les Quades lui envoient des ambassadeurs pour implorer sa clemence. Ces envoyés étoient des hommes grossiers, panvres et mal vêtus. Valentinion croyant qu'on les lui avoit envoyés pour l'insulter. entra en fureur, et leur parla avec tant d'emportement qu'il

se cassa une veine. Il expira peu de temps après le 17 novembre 375. Il étoit alors àgé de 55 ans, et en avoit régné douze moins quelques mois. Si l'on excepte quelques occasions particulières où sa grande vivacité l'emportoit au-delà des bornes de la modération. Valentinien montra dans tonte sa conduite de l'esprit, du courage, de la politesse et de la grandeur. Il étoit zélé pour la religion Catholique, et l'avoit confessée sous Julien au péril de sa fortune et de sa vie. Mais lorsqu'il fut parvenu à l'empire, il protégea également les prêtres Chrétiens et les pontifes païens; il rendit à ceux-ci les priviléges dont ils avoient été privés. Il ne Foulut point qu'on inquiétât les hétérodoxes qui refuseroient de souscrire aux décisions des conciles. Cette tolérance inspirée par une sage politique, ne lui attira cependant aucune dénomination odiense. Il fut même représenté par les auteurs ecclésiastiques comme un confesseur. Il auroit pu l'ètre comme un prince éclairé, qui dans la vue de la prospérité de l'état protége tout citoyen utile et vertueux, quelque religion qu'il professe. (Voyez le Dictionnaire des Hérésies par Pluquet, art. ARIANISME. ) Valentinien ent de Sevéra sa première femme, Gratien son successeur; et de Justine, Valentinien 11.

\*VALERIE, dame Romaine, sœur du célèbre orateur Horlensius, s'approcha du dictateur Sylla dans un spectacle des
gladiateurs, et arracha quelques
poils du manteau de ce dernier: il s'en apperqut, et Valérie lui dit: « Ce que je viens
de faire n'est point une marque

de mépris; j'ai cru au contraire qu'en m'approchant ainsi de vous je pourrai participer au bonheur qui vous accompagne. » Ce discours plut au dictateur, et il épousa Valérie. — Une autro Romaine de ce nom mère de Coriolan, touchée des malheurs des Romains, alla avec Volumnie épouse de ce dernier le trouver. pour le supplier de lever le siége de Rome. Coriolan céda à leurs instances, et ramena l'armée des Volsques hors du territoire de la république. — Une autre VA-LÉRIE, veuve du consul Camirinus, répondit à ceux qui la pressoient de se remarier : « Mon époux est mort pour les autres, mais il vit encore pour moi.

V. VALERIUS, architecte célèbre, né à Ostie, inventa la manière de couvrir les amphithéatres, lorsque Libon donna pendant le temps de son édilité des spectacles publics. Les autres ouvrages de Valérius ne nous sont plus connus. Voyez VAL-LÉRIUS.

\* II. VALETTE, (Jean-Louis de Nogaret de la ) duc. d'Epernon, naquit en 1554 d'une maison dont l'origine n'étoit pas fort ancienne. Busbec le fait petit-fils d'un notaire, mais l'abbé le Gendre dit qu'il descendoit d'un capitoul de Toulouse. Son père Jean de la Valette lieutenant général de Guienne, étoit cependant un seigneur distingué. H avoit épousé Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde sœur du maréchal de ce nom. Jean-Louis, l'objet de cet article, son second fils, porta d'abord les armes au siège de la Rochelle en 1573, et s'attacha à Henri IV alors roi de Navarre, qu'il quitta peu de temps après. La guerre a'étant allumée entre les Huguenots et les Catholiques, il se
distingua sous le duc d'Alençon
aux prises de la Charité, d'Issoire et de Brouage. Henri III
dont il étoit devenu le favori,
le créa duc et pair en 1582, et
le nomma cinq ans après amiral.
Le jour qu'il alla faire enregistrer ses lettres au parlement,
l'avocat général Faye ayant appelé Henri III SAINT en pleine
audience, un satirique fit le distique suivant:

Quis neget Henricum miracula prodete
Mundo,

Qui fecit Montem', qui modò Vallis erat.

D'Epernon possédoit tant de charges qu'on l'appeloit la Garderobe du Roi. Il avoit alors le gouvernement de l'Angoumois, de la Saintonge, de l'Aunis, du Limousin, du Boulonnois, du Pays Messin. On le nomma gouverneur de Normandie en 1588. Le roi lui avoit promis de le rendre si puissant, qu'il ne pourroit pas lui ôter ce qu'il lui avoit donné. Envoyé contre les Ligueurs, il prit sur eux quelques places, entr'autres Montereau et Pontoise. Après la mort de Henri III, il abandonna le parti de Henri IV, qui lui pardonna dans la suite. Ce monarque l'envoya en Provence avec le titre de gouverneur. D'Epernon soumit bientôt toutes les villes de sa province; mais la haine qu'il inspira aux Provençaux fut si forte que pendant un séjour qu'il fit à Brignole en 1596, on attenta sur sa vie. On mit des sacs pleins de poudre sous la chambre où il étoit; mais le feu ne produisit pas tout l'effet qu'on attendoit. et il ne perdit que ses cheveux. Lieuri IV lui ayant promis le

gouvernement du haut et du bas Limousin, il quitta celui de Provence. Ce prince fit long-temps d'inutiles efforts pour l'engager à se démettre de cette dernière place. Enfin un envoyé du prince lui déclara que s'il ne sortoit pas de Provence, le roi viendroit l'en chasser lui-même. Qu'il vienne. dit insolemment le duc, je lui -servirai de fourrier, non pas pour lui préparer les logis, mais pour brüler ceux qui seront sur son passage. Il se révolta, se soutint à main armée contre le duc de Guise, le nouveau gouverneur; mais vaincu enfin, et ayant obtenu sa grace, il alla prendre possession du gouvernement de Limousin. D'Epernon fut employé ensuite dans le Languedoc et dans le Béarn. Il soumit les villes de Saint-Jean-d'Angely , de Lunel et de Montpellier. Henri IV eut d'abord de la peine à lui donner sa confiance. Ce prince lui reprocha même un jour en colere, qu'il ne l'aimoit point. Le duc, sans s'étonner, lui répondit avec fermeté : « SIRE, Votre Majesté n'a point de plus fidelle serviteur. J'aimerois mieux mourir que de manquer au moindre de mes devoirs. Mais quant à l'amitié, Votre Majesté sait mieux que moi, qu'elle ne s'acquiert que par l'amitié. » Henri accueillit depuis d'Epernon avec plus de franchise et de bonté.... Pendant les querelles qui arrivèrent à la cour après la mort funeste de ce prince, il favorisa le parti de la reine Marie de Médicis. à laquelle il avoit fait donner la régence. Cette princesse ayant été exilée, il alla la tirer du château de Blois où elle étoit reléguée, et la mena dans ses terres à Angoulême comme un souverain qui donneroit du secours à son

108

alliée. Il fallut que Louis XIII traitat avec lui comme de courenne à couronne, sans oser zire éclater son ressentiment. Le cardinal de Richelieu même ne lui parloit qu'avec beaucoup de circonspection. Ce ministre lui insinca un jour d'adoucir son humeur altière et de quitter son accent Gascon, en le priant de ne pas le trouver manvais. Eh! pourquoi le trouverois-je mauvais? lui répondit brusquement d'Epernon; j'en souffre bien autant du fou du roi qui me contrefait tous les jours en votre présence. Le duc d'Epernon fut moins ménagé sur la fin de ses jours. Un démêlé qu'il eut avec Sourdis archevêque de Bordeaux remplit sa vieillesse d'amertume. Ils étoient très-épineux l'un et l'autre, et très-jaloux des prérogatives attachées à leurs places. A la suite de beaucoup de petitsdémélés, le duc d'Epernon, aussi fier, mais plus entreprenant que l'archevêque, fit arrêter son carrosse par ses gardes. L'archevêque en sort aussitôt, excommunie les gardes, et indique à l'archevêché une assemblée des principaux ecclésiastiques de la ville, pour aviser aux moyens de fulminer ses censures. D'Epernon moins alarmé qu'irrité de cette assemblée, fait investir l'arche-Vèché pour empêcher qu'elle ne se tienne. L'archevêque sort aussitôt en criant : A moi, mon Peu-.Ple, à moi! On fait violence à l'Eglise! D'Epernon marche à la rencontre de l'archevêque, lui donne deux ou trois fois du poing 'dans l'estomac, et de sa canne · lui jette son chapeau à bas. Pendant ce temps l'archevêque crioit: Frappe, frappe, tyran! Tes "toups sont des fleurs pour moi! · X es excommunié! Dès qu'en

sut à la conr cette étrange nouvelle, on interdit à & Epernon l'exercice de toutes ses charges, jusqu'à ce qu'il est été absous. Ses amis obtinrent son pardon. mais à des conditions bien dures pour un esprit si haut. Il fus obligé de donner la démission de son gouvernement des trois Evechés, d'écrire une lettre fort soumise à l'archevêque, et d'écouter à genoux la réprimande vive et sévère qu'il lui fit avant de l'absoudre, devant la grande église de Coutras où il étoit relégué. Le maire, les jurats de Bordeaux et vingt-cinq présidens ou conseillers qui étoient présens, en dressèrent procès-verbal. Il mourut à Loches le 13 janvier 1642, à 88 ans. Il étoit gouverneur de la Guienne; et comme il étoit aussi avare par goût qu'il étoit prodigne par magnificence, il retiroit de cette province plus d'un million de revenu. Lorsqu'en 1598, Sully fit donner à Henri IV des déclarations qui défendoient aux grands du royaume de lever des contributions sur les provinces, il se rendit au conseil on l'on devoit les proposer. Là, au défaut de raisons il ent recours anx insultes, et mit la main à la garde de son épée. Sully fit à l'instant le même geste; et la salle du conseil eut peut-être été ensanglantée si l'on ne se fût jeté en foule audevant d'eux. Henri IV instruit de cette querelle, loua beaucoup le zèle intrépide de Sully, et lui écrivit pour lui offrir de lui servir de second contre D'EPERNON. Mais cette leçon vigoureuse no mit pas la Gnienne à l'abri de ses concussions. Tout chez lui étoit splendeur et faste. Sa vanité étoit sans bornes, ainsi que son ambition; mais cette ambition n toit point celle d'un conrtisan souple et pliant; c'étoit un orgueil indomptable, une fierté féroce; un amour outré de l'indépendance, inspiré par la dureté du cœur et la misanthropie. Il ne vouloit point obtenir les places et les dignités, il prétendoit les emporter. Sa présomption lui faisoit croire qu'il étoit au-dessus des égards et des récompenses; cependant ses talens étoient au-dessous de ses prétentions. Ses gardes étoient obligés de faire les mêmes preuves que les chevaliers de Malte. C'est le premier seigneur qui ait mis six chevaux à son carrosse. Le juge du marquisat de Bagé éprouva un trait de son extrême fierté. Ce bailli étant allé au-devant de lui pour le haranguer, commença ainsi : Monsieur , Monseigneur le marquis de Bagé.... Le duc d'Epernon interrompit brusquement le harangueur, en lui disant : Le Marquis de Bagé est Monsieur; je suis Monseigneur, et vous êtes un sot... Sa postérité masculine finit dans la personne de Bernard son fils, mort en 1661. Celui-ci avoit épousé la fille du baron de Pontchâteau. parente du cardinal de Richelieu, pour débarrasser le duc son père de la facheuse affaire qu'il s'étoit faite avec l'archevêque de Bordeaux. Il dissipa dans la Guienne la faction des Croquans, et obligea les Espagnols de vider cette. province. Le cardinal de Riche-Lieu ayant à se plaindre de lui. résolut de s'en venger, et le rendit responsable de la levée du siège de Fontarable en 1639. Ayant en ordre de venir rendre sompte de sa conduite, il se retira en Angleterre. On lui fit faire son procès par des commissaires; le roi présida lui-même

au jugement, et le président de Bellièvre eut le conrage de lui dire : Voire Majesté pourroitelle soutenir la vue d'un gentil-. homme sur la sellette, qui ne sortiroit de sa présence que pour monter sur l'échafaud? cela est incompatible avec la majesté royale : le Prince porte par-tout les graces avèc lui; tous ceux qui pa-. roissent en sa présence doivent se retirer joyeux. Malgré ces réflexions, Louis XIII resta, et la Valette fut condamné à mort et exécuté en effigie; sentence injuste qui fut cassée des commencement du règne Louis XIV. Le duc d'Antin qui descendoit d'une fille d'Hélène de Nogaret sœur du duc d'Epernon, laquelle avoit éponsé Jacques de Goth marquis de Rouillac, hérita du duché d'Epernon. Bernard de la Valette n'avoit laissé qu'une fille religieuse.

V. VALETTE, (Siméon) né près de Montauban, commença à faire des vers dans sa jeunesse, avant de se livrer à l'étude des sciences exactes dans lesquelles il obtint des succès. Valette se rendit à Ferney près de Voltaire, et il enseigna à ce dernier les élémens des mathématiques. On lui doit un petit poëme sur l'Astronomie, et un savant Traité de trigonométrie sphérique, approuvé par l'aca-démie des Sciences. Valette est mort des suites d'une apoplexie, dans sa campagne près de Montauban, le 8 nivose de l'an 10, à l'age de près de 83 ans.

VALLE, (Guilbert-Joseph) né à Arras le 4 octobre 1715, quitta sa patrie dans sa jeunesse et vint à Paris, où il fut professeur de philosophie au collège du cardinal le Moine. Il mourut en

1784, après avoir publié: I. Lettre sur la nature de la matière et du monvement, 1747, in-12. II. Réfutation du système des Monades, 1754, in-12.

II. VALLÉE; (Simon) graveur de Paris, vécut dans l'indigence et reçut au lit de la mort une pension de Louis XIV, dont il ne put jouir. Il mourut en disant : « Dites au roi que je le remercie, mais qu'il est trop tard.» Elève de Drevet le père, on a de lui : Vénus sur son char, d'après F. de Troy; une Fuite en Egypte, daprès Carle Maratte; St. Jean dans le désert, d'après Raphaël; la résurrection du Lazare, d'après le Mutian; Jésus portant sa croix, d'après André Sacchi. Son burin est gracieux et correct.

VALLERIUS, (N.) Suédois, l'un des plus célèbres minéralogistes du siècle qui vient de finir, a publié de profonds ouvrages sur la science qu'il cultivoit, et est mort dans sa patrie en 1785.

L VALLET, (Guillaume) graveur, mort à Paris en 1704, à 70 ans, a grave la Sainte Famille d'après le Guide; une autre, d'après Raphaël; l'Adoration des Rois, d'après le Poussin; le portrait d'André Sacchi, etc. Ses dessins sont moëlleux et agréables. Il étoit membre de l'académie de Peinture.

II. VALLET, (Pierre) lieutenant général de police à Grenoble, est mort dans cette ville en 1780. On lui doit plusieurs articles de l'Encyclopédie d'Yverdun et les ouvrages suivans : L'Méthodé pour faire des progrès rapides dans les sciences et les arts, 1767, in-12. II. L'Art de limiter les terres à perpétuité, 1769, in-12. VALLETRYE, (N. de la) poëte qui vivoit en 1602, a publié des Devises, des Epitaphes, diverses Poésies, et une pastorale en cinq actes, intitulée: La Chasteté repentie.

I V. VALLIÈRE, (Louis-César de la Baume le Blanc, due de la) petit neveu de Mad. de la Vallière, né le 9 octobre 1708, mort le 16 octobre 1780, fut le dernier mâle de sa famille. Sa douceur, sa bonté, son amour pour les arts le firent généralement regretter. Il laissa l'une des plus riches bibliothèques de Paris, et dont nous avons un catalogue très-recherché. Celui-ci est divisé en deux parties; la première publiée par Debure ainé, en 3 vol. in-8°, renferme les livres rares : elle contient 5668 articles, qui ont rapporté 454,677 livres 8 sous en 1784. La secondo partie publiée par Nyon l'aîné, en 6 gros vol. in-80, renferme 26,537 articles; ils furent vendus au marquis de Paulmy, qui les réunit à sa bibliothèque déjà très-considérable. Le duc de la Vallière est principalement connu dans la littérature, par sa Bibliothèque du théatre François depuis son origine, Paris, sous le nom de Dresde, 3 vol. in-8°, 1768. Cet ouvrage contient un extrait de toutes les pièces composées pour ce théâtre depuis les Mystères jusqu'à Pierre Corneille, et une liste chronologique des pièces composées depuis celui-ci jusqu'en 1768. Enfin, on y trouve un catalogue et une ana→ lyse des ouvrages prétendus dramatiques, fruits d'une animosité personnelle ou enfantés par la passion dans les factions politiques; cette partie n'est pas la moins piquante de la collection.

Celle – ci peut être utile aux jeunes auteurs qui ont envie de travailler pour la scène dramatique. Il cût été à desirer que l'auteur en donnant l'analyse des anciennes 'pièces, y eut mis plus de précision, plus d'élégance, qu'il y eût joint des observations critiques, et qu'il n'eût pas ramassé trop indistinctement toutes les ordures de nos vieilles farces et de nos anciennes comédies.

\* V. V ALLIÈRE, (Jean-Florent de lieutenant général des armées du roi, de l'académie des Sciences, né à Paris le 7 septembre 1667, mort en 1759, à 92 ans, avoit acquis une telle expérience dans l'artillerie qu'il en étoit regardé comme le meilleur officier. Le premier, il calcula les effets de la poudre dans les mines; auparavant on regardoit son action comme sujette à des bizarreries qui échappoient à toutes les règles et ne pouvoient être assujetties à aucune théorie. En 1713, au siège du Quesnoy, il commanda en chef l'artillerie, et avec 38 pièces de canon, il en démonta 84 à l'ennemi en vingtquatre heures. Dans la société, ce guerrier qui s'étoit trouvé à plus de soixante siéges et de dix batailles, étoit le plus simple et le plus doux des hommes : c'est ce qui lui mérita ces vers de Fontenelle:

De rares calens pour la guerre En lui furent unis au cœur le plus humain.

Supiter le chargea du soin de son tonnerre;

Minerve conduisit sa main.

Cet homme si doux étoit ferme dans l'occasion. Le maréchal de Bellisle ayant envie de séparer l'artillerie du génie , le pria d'étre favorable à ce projet si le rei lui en parloit, et lui offrit le cordon rouge et la grand'croix; Vallière lui répondit « que cette désunion lui paroissant contrairs au service du roi, il ne sauroit dissimuler à ce prince sa façon. de penser. » - Son fils Joseph-Florent DE VALLIÈRE marcha dignement sur ses traces, et mourut au commencement de 1776, 59 ans, directeur général de l'artillerie, et associé libre de l'académie des Sciences. Au siège de Berg-op-zoom, il ruina les batteries ennemies, et il assura la victoire à Hastembeck. Il fut également regretté de cette société et de la patrie qui chérissoient en lui un savant modeste et un excellent citoyen.

VAN-ARTOIS, Voyez Artois.

VAN-ARUM, Foy. ARUM.

VAN-CLÉEF, nom de plusieurs peintres Flamands aux xvie
et xviie siècles, dont les plus
célèbres sont Joseph, Henri,
Martin et Gilles fils de ce dernier. Joseph surnommé le fon
parce qu'il l'étoit réellement, déchiroit ses tableaux devenus fort
rares, lorsqu'on préféroit les talens du Titien ou de quelqu'autre peintre aux siens. Il fut reçu
de l'académie d'Anvers vers 1551.

VAN-CLÉVÉ, (Joseph) sculpteur, élève d'Anguier, hér à Paris en 1644, mort dans la même ville en 1733, embellit de ses ouvrages Paris, Versalles, Marly et Trianon. On lui doit le groupe du Lion terrassant un Loup, celui de la Loire et du Loiret aux Tuileries, les Ornemens du maître autel de l'église Saint-Paul à Paris, et le

Tombeau du marquis de Louvois qui étoit aux Capucins.

VAN-CRAESBE, (Joseph) peintre crapuleux, né à Brurelles en 1608, peignit des sujets conformes à son goût.

- \* VANDEN-ECKOUT, (Gerbrant) peintre, né à Amsterdam en 1621, mort dans la même ville en 1674, fut élève de Rembrant dont il a si bien saisi la manière que les curieux confondent leurs tableaux. Il a peint avec succès le portrait et des morceaux d'histoire. On distingue parmi les premiers le portrait de son père, qui fut admiré par Rembrant, lui-même ; parmi les seconds, deux tableaux qui se voient en Hollande; l'un représente Jésus au milieu des docteurs; l'autre Jésus enfant dans les bras de Siméon. Son pinceau est ferme, sa touche spirituelle, son coloris suave et d'un grand effet.
- \* L VANDEN-VELDE, (Adrien) peintre, né à Amsterdam en 1639, mort en 1672, a excellé à peindre des animaux. Il réussissoit dans le paysage: son pinceau est délicat et moelleux, son coloris suave et onctueux. Il mettoit tant de goût et d'esprit dans ses petites figures, que plusieurs bons maîtres s'adressoient à lui pour orner leur tableaux. « Le mérite de ses ouvrages, dit Descamps, consiste en une couleur excellente, en une expression vive qui rend tonjours certains effets aussi frappans qu'ingénieusement saisis dans la nature. Ses ciels pétillans brillent à travers les arbres; sa touche est franche et termine les formes avec finesse; son feuillé est pointu et d'un grand travail, Il

règne une chaleur rare dans tous ses travaux; et c'est peut-être dans cette partie qu'il n'a point été surpassé. Il n'y a rien à desirer pour la correction de ses chevaux, de ses chèvres, de ses moutons; ils sont coloriés avec beaucoup de vérité. Ils répandent de la gaieté, du mouvement et de la vie dans tout ce que nous avons de lui. Des ouvrages d'un si beau fini et si nombreux, font juger par le peu de temps qu'il a vécu, de l'assiduité et de la facilité avec laquelle il travailloit. » Cet aimable artiste a encore traité quelques sujets d'histoire. On a de lui une vingtàine d'Estampes.

\* II. VANDEN-VELDE; (Isaïe) peintre Flamand, se distingua dans le xvie siècle par ses Batailles et ses Attaques devoleurs peintes avec beaucoup de feu et d'intelligence. Toutes ses figures sont vetues à l'espagnole. Il vivoit à Harlem en 1626, et à Leyde en 1630. — Jean VANDEN-VELDE son frère s'est aussi rendu très-célèbre dans l'art de la gravure à l'eau-forte et au burin. On a de lui des portraits, des paysages, des bambochades, les quatre élémens et quelques petits écrits sur son art. Il rapporte dans l'un d'eux que la ville de Rotterdam, pour favoriser l'art de l'écriture, donnoit dans un certain jour de l'année une plume d'or an maître qui présentoit la plus belle pièce.

VANDER - BERGUE, né à Orléans, et mort à Versailles au mois de novembre 1783, est auteur d'un Voyage de Genève, in-8.º

\* VANDER-HEYDEN, (Jean) peintre, né à Gorcum

en 1657, mourut à Amsterdam en 1712. Son talent étoit de peindre des Ruines, des Vues, des Maisons de plaisance, des Temples , des Paysages , des Lointains, etc. Il a représenté l'Hôtel de ville d'Amsterdam, la Bourse de la même ville, le Bureau des poids publics, l'Eglise neuve, la Bourse de Londres. Il se plaisoit à rendre les plus petits détails; on cite entr'autres exemples de sa patience à cet égard, une Bible entr'ouverte de quatre pouces de hauteur et dans laquelle on lit correctement le texte. On ne peut trop admirer l'entente et l'harmonie de son coloris, son intelligence pour la perspective et le précieux fini de ses ouvrages. Ce peintre renommé perfectionna les pompes pour les incendies, diminua leurs frottemens et rendit leur transport plus facile.

VANDER - MERSCH, général en chef des insurgés Brabançons, servit d'abord en France sous Chevert qui l'appeloit son intrépide Flamand, et passa ensuite dans les armées de l'emperenr avec le titre de lieutenant colonel. Retiré à Menin sa patrie, il y vivoit tranquille et respecté lorsque la révolte du Brabant éclata en 1789. Appelé à Breda pour y commander les rassemblemens qui s'y étoient formés, il vainquit à Hoogstraten et à Turnhout le général Autrichien Schroëder, Bientôt, les Brabancons divisés d'opinion refusèrent d'obéir à leur chef ou ne lui offrirent plus que des troupes foibles et indisciplinées. Celles-ci livrèrent Vander - Mersch au général Prussien Schonfeld qui s'avançoit contre lui. Il demanda alors à être jugé par les Etats

de sen pays, et se rendit lufmême à Bruxelles pour obtenir
un jugement. Les Etats ne pourvant regarder comme un crime
la défense des droits du Brabancontre les innovations de Joseph II, se contentèrent d'envoyer Vander-Mersch prisonnier
dans la citadelle d'Anvers. Il obtint ensuite sa liberté lorsque les
troubles de son pays eurent été
pacifiés, et il y mourut le 141
septembre 1792.

II. VANDER-MONDE, (N.) membre de l'Institut, né à Paris en 1735, devint élève du géomètre Fontaine, et se consacra à l'étude des sciences mathématiques. Il avoit plus de 30 ans. lorsqu'il commença à s'y livrer. Ses ouvrages dans cette partie le firent admettre à l'académie des Sciences en 1771. Ce sont des Mémoires sur la résolution des équations, les problèmes de situation, une nouvelle espèce d'irrationnelles . les éliminations des inconnues dans les quantités algébriques. Ce géomètre décomposa le système musical et l'établit sur deux règles générales, la succession des accords et l'arrangement des parties. Les Mémoires qu'il lut sur ce sujet à l'académie eurent l'approbation des compositeurs célèbres, tels que Philidor, Gluck et Piccini. L'auteur est mort à Paris le premier janvier 1796.

VANDER-SPIEGEL, conseiller pensionnaire de la province de Hollande, s'est fait estimer dans sa patrie par ses talens et ses vertus. Il y eut toujours la principale direction des affaires politiques et montra un zèle échairé depuis 1787 jusqu'en 1795, pour modérer les voies de rigueur et repousser les agitations extérieures in menacèrent de bouleverser on pays. Arrêté par le par Bative et ensuite relàché, il sortit de Hollande, et est mort à Lingen en Westphalie dans le cours de lannée 1800.

\* VANDER-ULFT, (Jacques) peintre Hollandois, né à Gorcum en 1627, s'adonna à la peinture par amusement, et ne la fit jamais ærvir à sa fortune qui étoit d'ailleurs considérable. Ses tableaux et ses dessins sont fort rares. On remarque beaucoup de génie et de facilité dans ses compositions. Son coloris est suave et d'un effet séduisant : son dessin forme celui des peintres Italiens. Il n'alla jamais en Italie, et cependant il a rendu les vues de Rome avec une vérité étonnante. Les débris des anciens monumens sont représentés par lui avec grace et vérité. Vander-Ulft fut aussi savant chimiste que peintre habile; il inventa la composition de diverses couleurs propres à la peinture. sur verre, et il les employa sur des vitraux à Gorcum et à Gueldre. Sa probité et ses talens le firant élire Bourgmestre de sa patrie.

II. VAN-DYCK, (Pierre) peintre, né à-Amsterdam en 1680, mort à la Haye en 1758, se distingua comme le précédent dans le portrait. Les Hollandois le regardent comme le dernier de leurs grands peintres. Il a fait les portraits du Stathouder, de sa famille, du baron d'Imhoff gouverneur des Indes. Celni-ci a été placé dans la salle du gouvernement à Batavia. Il réusissoit particulièrement en petit; l'ordonnance de ses sujets est exacte et bien composée.

\*VAN-EVERDINGEN, (Albert) peintre et graveur Hollan-

dois, né à Alcmaer en 1621, mort en 1675, est un des meilleurs paysagistes de ce pays. II peignoit avec un égal succès les marines et le fracas des tempêtes. Aucun peintre n'a si bien saisi la surface des ondes agitées. Dans ses paysages on admire sur-tout les sapins et les chutes d'eau. Un voyage qu'il fit sur la mer Baltique lui donna l'occasion de représenter plusieurs vues des mers du Nord. Ses tableaux ont la plupart un effet très-piquant. L'art . le goût et une touche libre et aisée les rendent précieux. Ils ne sont guère connus qu'en Hollande. - Ses frères César et Jean VAN - EVERDINGEN, morts en 1679, se firent aussi connoître avantagensement dans la pein-. ture. Le premier réussit dans le portrait et dans l'histoire. La ville d'Alcmaer offre aux curieux plusieurs de ses ouvrages. Il fut emcore renommé pour ses connoissances en architecture. L'hôtel de Van-Campen fut bâti sur ses dessins. Le second n'a peint que des objets inanimés : il a peu travaillé ; mais ses ouvrages sont recherchés.

VAN-HEIL, (Daniel) peintre, né à Bruxelles en 1604, excelloit dans les tableaux d'incendies. Houbraken cite de ce peintre comme des chefs-d'œuvre, ses tableaux de l'embrasement de Sodome et de l'incendie de Troye. Le cabinet du prince Charles à Bruxelles renfermoit un paysage de Van-Heil représentant un Hiver qui attristoit l'ame et donnoit la sensation du froid.

VANNI, (Jean - Baptiste) peintre et graveur, né à Pise en 1599, mort à Florence en 1660, se perfectionna à Rome. On lui doit le St. Laurent de la sacris-

tie de Saint-Pierre à Rome. Il a gravé la coupole du Corrège, les noces de Cana de Paul Véronèse. Il étoit spirituel, gai et bon.

peintre de Bruges, né en 1600, mort en 1671, copioit avec tant de fidélité les tableaux de Rubens et de Van-Dyck, que les copies sont vendues quelquefois pour les originaux.

VAN-OOSLERVICK. (Marie) né à Delft en 1630 d'un ministre Protestant, morte à Eutdam en 1693, excelloit à peindre les sleurs. Ses tableaux sont rares.

VAN-OUDENARDE, (Robert) né à Gand en 1663, mort en 1743, étoit peintre et graveur. Il excelloit dans le portrait.

VAN-UTRECHT, (Adrien) peintre Flamand, né à Anvers en 1599, mort en 1651, excella dans la représentation des fleurs, des fruits, et particulièrement des oiseaux dont il rendoit parfaitement le port et la variété du plumage. Le roi d'Espagne achetoit presque tous ses tableaux, et procura à cet artiste une grande aisance.

VARDES, (François Réné du Bec, marquis de) étoit fils du marquis de Vardes gouverneur de la Capelle, et de Jacqueline de Bueil comtesse de Moret, maîtresse de Henri IV. Admis de bonne heure à la cour de Louis XIV, il fut gouverneur d'Aigues-Mortes, chevalier des ordres en 1661, et ce qui assuroit sa faveur, confident du roi pour Mad. de la Vallière. On sait qu'entrainé par des intrigues de cour, il osa en 1662 de con-

cert avec le comte de Guiche et la comtesse de Soissons, écrire à la reine régnante, au nom de la reine d'Espagne sa mère, une lettre supposée où on lui dévoiloit les galanteries du roi son époux. Il ajouta à cette perfidies la méchanceté de faire tomber les soupcons sur le duc et la duchesse de Navailles, bientôt sacrifiés au ressentiment de Louis XIV. Une brouillerie survenue entre la comtesse de Soissons. Guiche et Vardes, apprirent au roi quel étoit le véritable auteur de la lettre. Vardes fut exilé; mais en 1682 il obtint la permission de reparoître à la cour. Comme il revint avec un habit qui n'étoit point à la mode, Louis XIV l'en plaisanta; et il répondit : SIRE, quand on a été éloigné de Votre Majesté, on est non-seulement malheureux, mais ridicule. Il mourut à Paris en 1688, emportant au tombeau le seul mérite (si c'en est un) d'avoir été un vieux intrigant et un courtisan assidu. Sa fille épousa le due de Rohan Chabot.

VARENNE DE FENILLE. (P. C.) né en Bresse, s'occupa avec zèle et intelligence d'agriculture, et publia le fruit de ses travaux dans plusieurs ouvrages. On lui doit des Observations sur les causes de la mortalité du poisson dans les étangs, des Réflexions sur le cadastre, des Mémoires sur l'aménagement des forêts, l'administration forestière, les qualités des bois indigenes et la description des bois exotiques que nous fournit le commerce. Ces derniers ont été recueillis en 1792, 2 vol. in-12. Varenne traduit devant les juges révolutionnaires de Lyon, y fut condamné à mort comme

Méraliste, et périt en 1794, justement regretté pour ses conaoissances et ses vertus.

VARICOURT, (N. de) garde du corps de Louis XVI, étoit le 6 octobre 1789, en senfinelle à la porte de l'appartement de Marie - Antoinette, lotsque les séditieux de Paris s'y présenferent. Il n'eut que le temps d'enfrer dans l'antichambre et de ener : Sauvez la reine. Il recut alors un coup de sabre sur le bras et fut massacré quelques minutes. après. Ce fut la première victime de catte journée désastreuse. A l'instant où il succomba, Miomandre aussi garde du corps . prit froidement le mousqueton du mort et se mit à sa place où il fut criblé de blessures.

VARNERY, général major au service du roi de Pologne, est mort à Varsovie en 1787, à 67 ans, après s'être distingué autant par ses actions d'éclat que par d'excellens écrits sur l'art militaire.

\*II. VARUS, (Alfenus) étoit dabord cordonnier à Crémone. Dégoûté de son métier, il alla a Rome, et se mit à l'école de Servius Sévérus célèbre jurisconsulte. Il y fit en peu de temps de si grands progrès dans le droit qu'il mérita d'être élevé aux plus grandes dignités de la république, sans excepter le consulat. C'étoit un intime ami de Virgile qui le chante dans sa nenvième Eglogue sous le nom de Varus. Il l'étoit aussi de Catulle. L'estime qu'il s'étoit acquise lui fit décerner par les Romains des funérailles somptuenses anx frais du trésor public. Dans le recueil des médailles des Familles Romaines Publié par Vaillant, an en voit

ane qui lui est consacrée, où il est appelé Alphinius.

VASCO DE GAMA, Voyez GAMA.

\* VASCOSAN, (Michel de) imprimeur de Paris, né à Amiens, épousa une des filles de Badius, et devint ainsi allié de Robert Etienne qui avoit épousé l'autre. Vascosan passe avec raison pour l'un des premiers maitres de son art. Presque tous les livres qui sont sortis de ses presses/ sont estimés , non - seillement pour la beauté du caractère, la bonté du papier, la grandeur des marges, l'exactitude de l'impression, mais aussi parce qu'ils ont été composés par de savans hommes. Les curieux recherchent particulièrement : 1.º Les Vies des Hommes Ithustres, et les Œuvres morales de Plutarque " traduites du grec par Amyot, que cet imprimeur donna au public en 1567, en 13 vol. in-8. 2.º Les Œuvres de Ciceron qu'il publia par parties, et qui seroient bien difficilement rassemblées. 3.º Le Diodore de Sicile qui parut en 1530. 4.º Le Quintilien. in-folio, 1542; édition très-rare et d'un grand prix. Vascosan parloit avec facilité la langue latine; il eut pour gendre Fréderie Morel, et mourut vers l'an 1576.

VASSELIER, (Joseph) né en Alsace, fut envoyé à Lyon comme employé dans l'administration des postes, devint membre de l'académie de cette ville et y mourut en 1800. Il s'étoit fait un grand nombre d'amis par son envie d'obliger, sa franchise et une gaieté insitérable qui ne l'abandonna ni dans les douleurs de la goutte dont il fut longe

temps tourmenté, ni dans ses derniers instans. Avec une imagination riante et un goût décidé pour la poésie, celle-cl servit de distraction à ses travaux et à ses douleurs. Plusieurs des pièces de Vasselier furent attribuées à Voltaire qui ne réclama pas contre cette paternité. Il est fàcheux que la Muse de Vasselier soit souvent plutôt une courtisane qu'une vierge chaste. On a recueilli après sa mort en trois petits vol. in-12, la plupart de ses vers, et ce recueil eût mérité plus d'estime et de succès s'il eût pu être mis entre les mains de tous les lecteurs.

\* VASTHI, femme d'Assuérus roi de Perse, le même que Darius fils d'Hystaspes. Ce prince avant fait à tout son peuple un grand festin pendant sept jours, ordonna dans la chaleur du vin de faire venir devant lui la reine Vasthi avec le diadême sur la tête pour faire voir sa rare beauté à tous les convives. Mais la reine croyant qu'il n'étoit, ni de sa dignité, ni de sa modestie de se donner en spectacle sur la fin du repas à une multitude prodigieuse de gens dont plusieurs avoient la tête échaussée par le vin, refusa d'obéir. Assuérus irrité la répudia pour épouser Esther. Il est difficile de déterminer par l'histoire profane quelle étoit cette Wasthi. Les uns veulent que ce soit la même qu'Athosse fille de Cyrus, qui épousa d'abord Cambyse son propre frère, puis le Mage, et ensuite Darius. D'autres croient que Vasthi étoit la propre sœur d'Assuérus. Mais on ne trouve rien qui puisse favoriser l'une ou l'autre coniecture. Les Hébreux prétendent, dit D. Calmet, que ce qui porta Vasthi à desobéir au toi semépoux, fut que ce prince vouloit qu'elle parût toute nue devant le peuple, et qu'elle ne put
jamais se résoudre à cette turpitude. Mais ce fait paroît un
conte, à moins qu'on ne suppose
qu'Assuérus ne donnoit ses ordres que lorsqu'il étoit plongé
dans le vin.

VATELET, Voyez WA-

\* VATER, (Abraham) né est 1684, devint par son mérite professeur d'anatomie, de botanique, et de médecine à Wiftemberg sa patrie. Il avoit voyage en Allemagne, en Angleterre et en Hollande, où le célèbre Ruysch professeur à Amsterdam lui donna des instructions particulières sur l'anatomie. Il kui apprit sur-tout l'art de ces belles injections qui étoit son grand talent. Vater profita si bien des leçons de Ruysch, qu'après avoir été son disciple il devint son émule. Cet habile homme mourut dans sa patrie en 1751, membre de l'académie des Curieux de la Nature, de la Société royale de Londres et de celle de Prusse. On a de lui un grand nombre de Dissertations académiques . et quelques traités particuliers écrits en latin, entre lesquels on distingue : I. De l'Utilité de l'Anatomie. II. Joannis Curvi Semmedi Pugillus rerum Indicarum, Wittemberg, 1722, in-4. III. Catalogue des Plantes exntiques du Jardin de Wittemberg, 1738. IV. Description du Cabinet de Ruysch et des principaux Cabinets d'Histoire naturelle de l'Allemagne. Il a laissé des Préparations anatomiques qui ne cèdent en rien à celles de Ruysch, et qui composent un cabinet

magnifique.

magnifique. On en a donné la description sous ce titre : Vateri Musæum Anatomicum proprium, in-4.0

VATRY, (Jean) né à Rheims le 21 octobre 1697, vint faire ses études à Paris et y embrassa l'état ecclésiastique. Sa profonde connoissance de la littérature et de la langue grecque le fit nommer professeur au collége royal et membre de l'academie des Inscriptions en 1727. Les Mémoires de cette savante compagnie en renferment seize de Vatry, parmi lesquels on distingue ceux sur les progrès de la tragédie et de la comédie chez les Grecs, la Fable de l'Enéide, le Poëme épique, Isocrate et Eschine. Admirateur enthousiaste d'Homère et de Virgile, Vatry prit toujours dans leurs ouvrages le sujet de ses lecons. Il travailla aussi au Journal des Savans, jusqu'au moment où il perdit toutes ses idées sous une attaque d'apoplexie, après laquelle il survecut long-temps à lui-même, ayant oublié jusqu'à sa langue. Il est mort dans ce triste état le 16 décembre 1769.

## VATTEL, Voy. WATTEL.

VAUBERNIER, (Marie-Jeanne Gomart de ) née à Vausouleurs en 1744 d'un simple commis, fut d'abord marchande de modes, puis favorite de Louis XV, qu'elle captiva longtemps par les graces de sa figure et la gaieté de son caractère. Celni-ci lui fit épouser le comte du Barri qui la quitta aussitôt, et elle devirt à la cour la source des places. Elle n'abusa point de son pouvoir pour nuire, et se retira à Lucienne après la mort.

du monarque. Elle y vivoit presque oubliée, lorsque les agens de Robespierre vinrent l'y arrêter. Traduite au tribunal révolutionnaire de Paris, elle fut condamnée à mort le 17 frimaire an deux. Arrivée au pied de l'échafaud, elle jeta un cri d'effroi et s'écria: Monsieur le bourreau. encore un moment! Elle a été la seule femme qui , à cette époque désastreuse, n'ait pas subi la mort avec courage.

VAUCELLES, (Macé ou Matthieu de ) poëte et imprimeur au Mans, se distingua tout à la fois par ses éditions et ses poésies. Il existoit en 1539.

VAUGONDY, Voyez Ro-BERT.

VAURE, (N. du) a donné au théàtre François en 1728, la comédie du Faux Savant, dont la représentation fait encore plaisir. Elle a été reprise en 1769. Le rôle de Préville en assura alors le succès.

\* VAUVENARGUES, (Luo Clapier de ) d'une famille noble de Provence, servit de bonne heure et fut long-temps capitaine au régiment du roi. La retraite de Prague pendant trente lieues de glaces, lui causa des maladies cruelles qui l'obligèrent de quitter le service. Il fut très-regretté par ses compagnons d'armes qui l'appeloient leur père. Il se destinoit aux négociations lorsque la petite vérole accrut ses infirmités et le priva presque entièrement de la vue. Un petit nombre d'amis et l'étude de la morale furent ses consolations des faveurs, des distinctions et dans ses souffrances. Ami des hommes et de la vertu, il mettoit le vice au rang des malheurs; mais sans s'emporter contre les

vicieux, il tâchoit de les ramener par l'honnêteté des manières et la donceur de la persuasion. Lorsqu'il se vit près de son terme, il se prépara à cette dernière scène de la vie par les sentimens d'un chrétien et la confiance d'un philosophe. Il mourut en 1747, à l'age de 35 ans. Dès celui de vingt-cinq il possédoit la vraie philosophie et la vraie éloquence, sans autre étude que le secours de quelques bons livres. Nous avons de lui une Introduction à la connoissance de l'Esprit humain, suivie de réflexions et de maximes : ouvrage qui vit le jour en 1746, in-12, a Paris. La solidité et la profondeur sont le caractère de ce livre. Il est plein d'excellentes choses, à quelques réflexions près qui tiennent du paradoxe ou qui, mal-entendues, pourroient être contraires à la religion. Ce n'étoit pas l'intention de l'auteur, qui pensoit du moins sur la fin de ses jours plutot comme Fénélon dont il étoit l'admirateur, que comme Voltaire dont il étoit l'ami. Au milieu de ses infirmités il éleva son cœur vers le Dieu qui le frappoit, et lui adressa une prière éloquente, digne de Bossuet et de Pascal. On la trouve dans son livre. Vauvenargues n'avoit jamais appris le latin. On a recueilli plusieurs de ses mots, tels que ceux-ci .: La raison nous trompe souvent plus que la nature. - La haine des foibles est bien moins dangereuse que leur amitic. - Les grandes pensées viennent du cœur. - Le courage est la lumière de l'adversité. —Le terme de l'habileté est de gouverner sans la force. En 1797 M. de Fortia a publié une édition des Œuvres de Vauvenargues, en 2 vol. in-12, dans lesquels on

trouve plusieurs opuscules de l'auteur qui n'avoient jamais été publiés, et sur-tout des Ré-flexions sur quelques écrivains François qui sont pleines de justesse et de goût.

VAUVILLIERS, (Jeans François) né d'une famille originaire de Bourgogne, fit d'assez bonnes études pour pouvoir suppléer son père, professeur d'éloquence à l'université de Paris. dans un âge voisin de l'enfance. En 1767, il fut nomme adjoint ă *Vatry* qui professoit le grec au collége royal de France, et il remplit pendant plus de vingt ans la même fonction. La révolution Françoise vint interrompre ses travaux, et Paris le nomma lieutenant de maire et le chargea en cette qualité de son approvisionnement. La tache étoit difficile ; les grains avoient été resserrés par la cupidité et la crainte. Vauvilliers risqua plusieurs fois sa vie pour appaiser le peuple et empêcher ses attentats. Son dévouement fut mal récompensé ; les démocrates lui reprochèrent ses opinions trop favorables, disoient-ils, à l'ancien régime et à la religion Romaine. Vauvilliers donna sa démission; mais il fut bientôt arrèté et traduit devant divers tribunaux, où il eut le bonheur d'être acquitté. Nommé membre du conseil des cinque cents, il fut proscrit au 18 fructidor et obligé de fuir sa patrie Paul premier lui écrivit en Suisse. une lettre flatteuse pour l'engager à se rendre à Pétersbourg, où il l'avoit nommé membre de l'Académie. Vauvilliers s'y rendita mais la température d'un climat rigoureux joint à ses chagrins intérieurs, abrégèrent ses jours qui finirent le 23 juillet. 1800.

Il avoit alors soixante - quatre uns. Vauvilliers parloit avec intéret sur-tout en improvisant. Il joignoit à la simplicité des mœurs une piété tolérante, éclaitée, et le mépris de la fortune. Tons ses biens saisis à Paris ne rendirent que 1800 livres; et il a laissé à peine en Russie de quoi fournir à ses obsèques. On lui doit : I. Un Essai sur Pindare, 1772, in-12. C'est la meilleure traduction que nous ayons de ve poëte. Il est fâchenx qu'elle ne soit pas entière. Les notes grammaticales prouvent une très-grande érudition. II. Extraits de divers auteurs grecs à l'usage de l'école militaire, 1788, six vol. in-12. III. Lettres sur Horace, 1767, in-12. IV. Continuation de l'Abregé de l'Histoire universelle. V. Examen historique du gouvernement de Sparte. 1769, in-12. Cet écrit le fit recevoir en 1782 à l'académie des Inscriptions. VI. Il a fourni des notes à l'édition de Plutarque par Brotier, et a travaillé aux Notices des manuscrit de la bibliothèque nationale. Il doit avoir laissé en manuscrit un travail considérable sur les Sociétés politiques.

VAUX, (Noël de Jourda, de) né en 1705 d'une famille noble du Gévaudan, passa par tous les grades militaires, et parvint par son courage, son amour de la discipline et son activité militaire, au bâton de marechal de France en 1783, et à la place de commandant de la Franche-Comté. Envoyé en 1788 dans le Dauphiné, où les changemens dans la magistrature avoient fait naître des troubles, il s'y conduisit avec autant de prudence que de fermeté. Il mourut à Greque de fermeté.

noble le 14 septembre de la même année, laissant deux filles et un neveu qui porte son nom. Il s'étoit trouve a dix - neuf sieges, dix combats et quatre batailles. La France lui dut la conquête de la Corse en 1769. La sévérité qu'il diploya dans cette isle fut taxée de cruauté par plusieurs de ses habitans; mais la plupart de ceux qui se plaignirent avoient donné lieu par des atrocités à de tristes représailles. Les soldats François ne voyoient en lui qu'un homme juste, distribuant les peines et les récompenses avec une équité impartiale.

VAUXELLES, Voy. Bour-LET DE VAUXELLES.

VAUZELLES, (Jean de) attaché à l'Eglise de Lyon, composa une Histoire évangélique et un livre sur l'humanité de Jésus-Christ, qu'il dédia à la reine de Navarre sœur de François premier. Il mettoit à la tête de ses écrits cette devise : « Crainte de Dieu vaut zèle, » par allusion à son nom. Il mourut vers l'an 1557. - Son neveu Matthieu de VAUZELLES, avocat général au parlement de Dombes, publia un Traité sur les péages, plein, dit la Croix du Maine, de belles et doctes recherches, et des Notes sur la déclaration des secondes noces. Papyre Masson a fait son éloge en prose et en vers. Matthieu de Vauxelles fut I'un des bienfaicteurs de l'hôpital de Lyon, et mourut dans cette ville en 1562.

\* VEENINX, (Jean Baptiste) peintre, né à Amsterdam en 1621, mort près d'Utrecht en 1660, avoit une facilité étonnante. Elève d'Abraham Bloës

maert, il voulut voyager en Italie et promit de n'y rester que quatre mois; mais entraîne par la vue des chefs-d'œuvre et par son goût pour son art; il y resta quatre ans souvent occupé par le cardinal Pamphile qui devint son protecteur. Son minceau suivoit en quelque sorte la rapidité de son génie. Il s'adonna à tous les genres, histoire, portrait, paysage, marines, fleurs, animaux. Il réussissoit principalement dans les grands tableaux : cependant il en a fait de petits avec la patience et le talent de Gérard-Dow et de Miéris. Dans un den qui lui fut fait per Van-'Alst, si renommé pour peindre les animaux morts, Veeninx peignit si parfaitement des canards que les juges du combat ne purent décider entre ces deux illustres rivaux. On desireroit plus d'élégance dans ses figures et de correction dans son dessin.

VEINS, (Aymard de) vivoit à la fin du 16° siècle. Il donna à cette époque une tragédie de Clorinde; sujet tiré de la Jérusalem délivrée.

\* II. VELASQUEZ, (Don Diégo de Silva) peintre, né à Séville en 1594, d'une famille noble et originaire de Portugal, mourut à Madrid en 1660. Elève de Herrera et ensuite de Pacheco. il s'attacha d'abord à peindre des animaux, des légumes, des poissons. L'un des ouvrages les plus marquans de sa jeunesse, fut la représentation d'un porteur d'eau la poitrine découverte et donnant à boire à un petit garçon. Ce tableau fit tant de bruit que le roi le fit acquérir. Un génie hardi et pénétrant, un pinceau fier, un coloris vigoureux, une toushe énergique; ont fait de Ve-

lasquez un artiste célèbre. Les tableaux de Caravage le frappèrent vivement. Il tâcha de l'imiter, et put lui être comparé pour son art à peindre le portrait. Il se rendit à Madrid, où ses talens furent pour lui une puissante protection auprès de la famille royale. Le roi d'Espagne Philippe IV le nomma son premier peintre, lui accorda le logement et les pensions attachées à ce titre, le décora de plusieurs charges et lui fit présent de la Clef d'or : distinction considérable qui donne à toutes heures les entrées dans le palais. Velasquez voyagea en Italie. L'ambassadeur du roi d'Espagne le recut à Venise dans son hôtel, et lui donna des gens pour l'escorter. Le roi l'ayant chargé d'acheter des tableaux de prix et des antiques pour orner son cabinet. cette commission lui fit entreprendre un second voyage en Italie où tous les princes lui firent un grand accueil. C'étoit faire sa cour au roi d'Espagne que d'honorer Velasquez. Ce prince l'aimoit, il se plaisoit à sa compagnie et prenoit un plaisir singulier à le voir peindre. Il ajouta aux honneurs dont il l'avoit comblé , la dignité de chevalier de Saint-Jacques, et lui fit faire à sa mort de magnifiques funérailles. Velasquez a son tombeau dans l'église de Saint-Jean de Madrid, où l'on voit son épitaphe. Dans la salle des bains au Louvre, on a placé des portraits de lui. La collection d'Orléans possédoit de cet habile maître un Moyse sauvé des eaux.

VELLANO, (N\*\*) sculpteur et architecte Italien, né à Padoue dans le quinzième siècle, devint élève de Donatelle de Fle: rence; il décora le palais de Saint-Marc à Rome, fit à Pérouse la statue du pape Paul II, et à Padoue les bas-reliefs du chœur de l'église de St-Antoine.

L VENETTE, (Jean Fillions de) né à Compiegne en Beauvoisis, fut carme de la place Maubert à Paris, et publia vers l'an 1340, un Poëme de guarante mille vers, intitulé : le Roman des trois Maries. Il a été imprimé en 1473, in-4.º, et est devenu très-rare. Il commence avec l'origine du monde, et finit à la mort de la Vierge. C'est la production la plus singulière de ce siècle d'ignorance et de mauvais goût. -Un autre VENETTE, eité par la Curne de Sainte-Palaye, a été l'un des continuateurs de la Chronique de Guillaume de Nangis.

\* II. VENETTE, (Nicolas) docteur en médecine, né en 1633, mourut en 1698, âgé de 65 ans, à la Rochelle sa patrie. Il avoit étudié à Paris sous Gui Patin et Pierre Petit : et après avoir voyagé en Italie et en Portugal, il s'étoit retiré dans son pays natal, où il se consacra tout entier à l'exercice de la médecine. On a de lui divers ouvrages : I. Traité du Scorbut, la Rochelle, 1671, in-12. II. Traité des Pierres qui s'engendrent dans le corps humain, Amsterdam, 1701, in-12. III. Tableau de l'Amour Conjugal, etc. 2 vol. in-12, avec figures. Cet ouvrage est celui qui a donné le plus de renommée à son auteur; mais la lecture en est dangereuse pour les jeunes personnes, parce qu'il est rempli d'histoires indécentes. propres à porter la corruption dans les cœurs des jeunes gens. L'auteur s'étoit caché sous le nom de Salonici dans la première édition, et eût bien fait de cacher son ouvrage avec son nom. Un auteur moderne l'a pillé pour en faire un réchauffé qui ne vaut pas mieux. IV. Traité du Rossignol, Paris, 1697, in-12. Venette aimoit les matières singulières, et avoit des connoissances variées.

\* VENIUS, (Othon) peintre de Leyde, naquit en 1556. Il fut envoyé à Rome avec des lettres de recommandation qui le firent bien accueillir. Il travailla dans cette ville sous Fréderic Zuccharo, et consulta l'antique et les tableaux des excellens peintres modernes, pendant sept ans qu'il demeura en Italie, où il fit plusieurs beaux ouvrages. L'empereur, le duc de Bavière et l'électeur de Cologne occupèrent ensuite tour-à-tour son pinceau. Venius s'étant retiré à Anvers ornà les églises de cette ville de plusieurs magnifiques tableaux. Enfin, ce peintre fut appelé par l'archiduc Albert à Bruxelles, of nommé intendant de la monnoie. Louis XIII roi de France voulut l'avoir à son service; mais l'amour de son pays lui fit refuser les offres de ce monarque. Venius avoit une grande intelligence du clairobscur; il mettoit beaucoup de correction dans son dessin; et jetoit bien ses draperies; ses figures ont une belle expression; il est gracieux dans ses airs de tête; enfin l'on remarque dans ses tableaux une veine facile et abondante, réglée par un jugement sain et éclairé. On estime singulièrement son Triomphe de Bacchus, et la Cène qu'il peignit pour la cathédrale d'Anvers. Venius mourut à Bruxelles en 1634, laissant deux filles qui ont quissi excellé dans la peinture. Il a illustré sa plume aussi bien que son pinceau, par divers Ecrits qu'il a enrichis de figures et de portraits dessinés par luimême. Ses ouvrages sont : I. Bellum Batavicum cum Romanis, ex Cornelio Tacito, 1612, in-40, avec 36 figures gravées par Tempesta. II. Historia Hispanica Septem infantium Laræ, cum iconibus. Lara est le nom d'une illustre famille d'Espagne. III. Conclusiones Physica et Theologica, notis et figuris dispositæ, Leyde. IV. Horatii Flacci emblemata, cum notis, 1607, in-4°, réimprimes à Bruxelles, chez Fop**pens en 1683, avec des notes en** latin, italien, françois et flamand. Cet ouvrage a encore été imprimé à Paris en 1646, sous le titre d'Instruction et devoirs d'un jeune Prince, et dédié à Louis XIV encore jeune, par Tancrede de Gomberville : ce plagiat n'ayant pas d'abord été découvert, l'éditeur recut un beau présent. V. Amorum emblemata, 1608, in-4.º VI. Vita S. Thomæ Aquinatis, 32 iconibus illustrata. VII. Amoris divini emblemata, 1615, in-4.º VIII. Emblemata ducenta, Bruxelles, 1624, in-4.0 Le célèbre Rubens fut son élève. Gilbert et Pierre VENIUS ses frères s'appliquèrent. l'un à la gravure, l'autre à la peinture, et s'y distinguèrent.

VEN-TI, empereur de la Chine, étudia l'astronomie, et prédit les éclipses qu'il fit regarder comme des présages de malheur. On conserve de cet empereur une déclaration dans laquelle il reconnoît que le ciel annonce sa vengeance par l'interruption de la lumière des autres. Il ordonne en conséquence qu'on l'avertisse de toutes les

fantes qu'il peut commettre, afini qu'en les évitant les astres ne souffrent aucune éclipse.

VENTKLER, (Michel) célèbre imprimeur du 16° siècle, publia sept éditions depuis 1477 jusqu'en 1486. La dernière est Gasparini Pergamensis epistolæ, in-4°, sans date, ni nom d'imprimeur.

VENTURA, (Dom) professeur d'architecture et directeur de l'École à Madrid, est mort en 1786. Il reunissoit les connoissances d'un savant aux talens d'un artiste, et a contribué beaucoup à faire fleurir l'architecture en Espagne.

VENUSTI, (Marcel) peintre, né à Mantoue, fut élève de Perrin del Vaga et ami de Michel-Ange. Il copia pour le duc de Parme le beau tableau du Jugement dernier par celui-ci. Vénusti étoit habile dans le dessin et le coloris, et très-laborieux. On trouve beaucoup de ses ouvrages en Espagne et à Rome où il mourut vers la fin du 16° siècle.

I. VĖNUTI, (Rudolfino) garde du cabinet des Antiques du Vatican, mort en 1762, étoit profondément versé dans les connoissances relatives aux médailles et anx monumens anciens. On a de lui : I. Antiqua numismata maximi moduli, Romæ, 1739, 2 vol. in-fol., figures. C'est une savante notice des médailles transportées du cabinet du cardinal Albani dans la bibliothèque du Vatican. II. Collectanea Antiquitatum Romanarum, Romæ, 1736, in-folio, fig. III. Numismata Imperatorum prestantiora à Martino V ad Benedictum XIV. Romæ, 1744, in-4.0

II. VENUTI. (l'abbé Philippe) fut envoyé en France par les chanoines de Saint-Jean de Latran, pour administrer les revenus de l'abbaye de Clérac donnée par Henri IV à ce chapitre. Il y plut par ses manières caressantes, son honnêteté, son esprit, et fut très-lié avec le president de Montesquicu. Quoiqu'il ne fût pas un poëte bien distingué, il a traduit en vers italiens le Télémaque, deux vol. in-4.°; le poëme de la Religion de Racine; et la Didon de Pompignan.

VERBRUGEN, (Gaspard-Pierre) peintre, mort à Anvers sa patrie en 1720, savoit grouper et colorier les fleurs avec beaucoup d'art; mais le goût du plaisir affoiblit son talent. Sa manière se rapproche davantage de celle de Monnoyer que de Van-Huysum. Il passa la plus grande partie de sa vie à la Haye, où la Société académique le recut au nombre de ses membres et où il unit ses travaux à ceux de Terwesten. Celui-ci composoit des bas-reliefs que Verbrugen ornoit de fruits et de fleurs.

VERCINGETORIX, célèbre général Gaulois, fut d'abord proclamé roi des Arverniens, ensuite généralissime de la ligue formée contre César dans les Gaules, l'an 53 avant J. C. Quoique fort jeune encore , son activité, sa valeur et sa prudence le rendoient digne du commandement. Mais il s'écarta malheureusement du plan suivi jusqu'alors qui étoit de harceler l'armée Romaine plutôt que de la combattre. Il perdit une bataille; et s'étant enfermé dans la ville d'Alize, il fut obligé par la disette à se rendre à discrétion avec ses soldats: ils furent tous reduits en esclavage. Vercingetorix, ce brave défenseur de la liberté de son pays, fut conduit à Rome, où, après avoir orné le triomphe du vainqueur, on le jeta dans un cachot, et on le mit à mort l'an 47 avant J. C.

VERDUSSEN, (Jean-Baptiste) fut un bibliographe renommé, qui a travaillé à l'Histoire littéraire d'Anvers, où il étoit imprimeur au milieu du 18<sup>e</sup> siècle.

\* VERELIUS, (Olaus) historien Suédois, mort vers 1680. a publié : I. Runographia Scandica antiqua, Upsal, 1675, in-fol. L'auteur qui avoit parcouru toute la Suède pour y découvrir les anciennes Inscriptions, avoue qu'elles ne répandent presque point de jour sur l'histoire ancienne de ces contrées. Il attribue l'invention des Runcs on caractères anciens du septentrion aux Scaldes premiers poëtes Danois. Il a observé que plus les monumens sont anciens, mieux ces caractères sont gravés. On le placoit tantôt de ganche à droite comme l'écriture latine. tantôt de droite à gauche comme l'hébreu, tantôt perpendiculairement. Odin, célèbre législateur du Nord, établit ses institutions avec les runes. L'usage s'en perdit vers l'an 1000, temps où Class rois de Suède attribuant à ces caractères la difficulté qu'éprouvoit la religion Chrétienne à pénétrer dans ses états, assembla le sénat de son reyaume pour convenir d'abolir les runes, d'y substituer les lettres latines et de brûler tous les écrits relatifs à l'idolatrie. Ainsi disparurent ces caractères septentrionaux, et ce ne fut qu'en 1598 que Jean Burce savant Suédois, les fit connoître et les étudia sur divers monumens antiques du Danemarck et de la Norwege. Verclius a suivi le travail commencé par Burée et l'a complété. Voyez Magog. II. Historia Gothrici et Rolfonis, Westrogothiæ regum, en langue gothique, avec une Traduction suédoise et des notes en latin, Upsal, 1664, in-4.º Ce célèbre commentateur a expliqué avec beaucoup d'érudition dans ces notes tout ce qui regarde la religion des anciens peuples du Nord. III. Historia Hervaræ, en langue gothique, avec une Version latine et de longues notes, Upsal, 1671, in-fol. IV. Supplément à l'Histoire précédente, Upsal, 1674, in-fol., etc.

VÉRELST, (Mile) née à Anvers vers l'année 1680, reçut une éducation brillante. Elle parloit avec facilité plusieurs langues et jouoit de divers instrumens; mais ce fut sur-tout la peinture qu'elle cultiva avec plus de succès. Etablie à Londres, elle a orné cette ville de ses ouvrages. Elle peignoit également bien le portrait et l'histoire, et dessinoit sur-tout avec beaucoup de correction les figures. La pureté de ses mœurs égala la beauté de son talent.

VERGECE, (Ange) écrivoit si supérieurement le grec que François Is l'appela en France pour lui copier plusieurs livres et lui écrire sur-tout un catalogue par ordre alphabétique de 540 volumes grecs. Henri II employa le talent de Vergèce à écrire le Cynegeticon ou poëme de la Chasse par Oppien, dont il fit présent à Diane de Poitiers. Ce beau manuscrit se trouve à la bibliothèque nationale. On dit

que Robert-Ettenne en fit imiter les caractères pour les superbes éditions qu'il publia.

\* VERGENNES, (Charles Gravier comte de) commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, chef du conseil royal des finances, ministre des affaires étrangères, mort à Versailles le 13 février 1787, à 68 ans, étoit d'une famille noble de Bourgogne. Sans avoir montré des talens éminens il passoit pour honnête et grand travailleur. Son esprit actif et conciliant l'ayant fait connoître à la cour, il fut nommé en 1755 ambassadeur à Constantinople. II trouva dans cette place importante de nombreuses difficultés à vaincre; mais il eut la gloire de les surmonter, et se concilial'estime et la bienveillance nonseulement du roi et du grand Seigneur, mais encore des deux impératrices Marie-Thérèse et Catherine II. Il avoit le coup d'œil si juste que lorsque le duc de Choiseul lui écrivit pour le presser de faire déclarer la Porte contre la Russie, il lui répondit: Je ferai armer les Turcs quand vous voudrez; mais je vous préviens qu'ils seront battus, et cette guerre aura une issue contraire à vos intentions, puisqu'elle rendra la Russie plus glorieuse et plus puissante. Revenu à Paris, il fut envoyé en 1771 anıbassadeur en Suède, et eut beaucoup de part à la révolution dont les monarques Suédois ont recueilli les fruits. Dès que Louis XVI fut sur le trône, il s'empressa de l'appeler auprès de lui en le plaçant en 1774 à la tête du département des affaires étrangères. et en lui accordant la plus grande confiance pour le gouvernement intérieur du royaume. Sous sou

ministère, la France reprit dans les pays étrangers une considération politique d'antant plus solide, qu'elle étoit fondée sur les vertus et l'esprit de bienfaisance du comte de Vergennes. Son desir le plus vif et son zèle le plus ardent furent toujours de prévenir l'effusion du sang humain et d'accommoder les différends qui auroient pu amener la guerre. C'est à ce pacificateur des nations que l'Europe dut la paix de Teschen, celle de 1783 et l'accommodement des disputes entre l'empereur et la Hollande. C'est à lui que la France fut redevable du traité de commerce avec la Russie, fruit d'une sage politique. Colui qu'il avoit fait avec l'Angleterre et qui paroissoit d'abord si avantageux, n'a pas en des suites aussi heureuses. Considéré comme ministre de l'intérieur du royaume, le comte de Vergennes joignit toujours à la sévérité pour lui-même de l'indulgence pour les autres ; à l'opiniatreté d'un travail souvent sec et fatigant, l'attention d'écrire de sa main des lettres pour consoler des amis ou secourir des malheureux. Donnant un accès libre et facile à tout le monde, il écoutoit favorablement tous ceux qui cherchoient à l'approcher. Il se montra toujours père tendre, bon époux, fidelle ami; et il ne chercha à se délasser de ses pénibles travaux qu'an sein d'une famille chérie ou avec des amis vertueux. Si sa vie fut à certains égards un modèle pour les hommes publics, sa mort leur offrit encore des leçons. Lorsqu'il eut reçu le Viatique, un de ses confrères s'étant approché de son lit, il lui dit : Je viens de remplir un devoir que nous devons tous remplir, mais que nous devrions ré-

peter plus souvent. Plein du véritable esprit du christianisme, il avoit eu malgré ses talens la vertu qu'on appelle modestie dans le monde, et que la religion nomme humilité. Aussi avoit-il demandé, pour la pratiquer même après sa mort, d'être inhumé dans le cimetière de la paroisse sur laquelle il mourroit. Ses obsèques ne furent pas aussi modestes qu'il auroit voulu; une partie des ministres et des grands seigneurs de la cour assistèrent à son convoi les larmes aux yeux. Les divertissemens furent défendus à Versailles, et le roi le pleura.La France auroit partagé ses regrets. si le comte de Vergennes président du conseil des finances avoit mis plus d'ordre dans ce département. Mais les affaires étrangères et celles de l'intérieur du royaume, ne lui permirent pas de donner comme il le devoit toute son attention au trésor public, sans lequel cependant il n'y a point de bonne administration. On lui a reproché encore d'avoir fait une fortune qui prouveroit que le service du roi ne lui fut point inutile; mais ses richesses ont été un peu exagérées ; et elles n'egaloient pas à beaucoup près celles de certains publicains qui en paroissant servir l'état n'ont contribué qu'à le dépouiller. On a publié l'an 10 un Mémoire històrique et politique sur la Louisiane, un vol. in-8°, attribué à M. de Vergennes. Il a cherché à y prouveraux Espagnols que leur intérêt bien entendu exigeoit qu'ils rendissent cette colonie à la France son ancienne métropole. Cet ouvrage est divisé en trois parties; et on a mis quelque doute que la dernière fût de ce ministre. Ce mémoire sur la Louisiane est

suivi de quatre autres moins considérables sur la Corse, la Guyane, Saint-Domingue et l'Indostan.

VERGERA, (Jean) savant professeur Espagnol en langue hébraïque, fut employé par le cardinal Ximenès à la composition de la Polyglotte qui porte son nom. Il se rendit à Alcala où elle s'imprimoit, et travailla à cet immense ouvrage pendant quinze ans. Il traduisit plusieurs livres dans lesquels il restitua beaucoup d'endroits du texte qui étoient entièrement inintelligibles dans la Vulgate.

III. VERGI, (N. de) né à Aix, a publié diverses traductions de l'italien, entr'autres celles d'une Lettre de Vallisnieri sur la génération des vers, 1727, in-12; des Réflexions militaires de Santa Cruce, 1735, 12 vol. in-12; du Traité de Muratori sur la charité, 1745, deux vol. in-12. On lui doit encore les Aventures de Lancastel, 1728, in-12; et une nouvelle édition du Dictionnaire etymologique de Ménage. Vergi est mort en 1752.

II. VERGNE, (Louis-Elizabeth de la ) comte de Tressan, lieutenant général des armées de France et membre de l'académie Françoise, naquit au Mans le 4 novembre 1705 d'une famille illustre, originaire de Languedoc. Venu jeune à Paris, il y connut Fontenelle, Voltaire, s'attacha à leur société et y acquit le goût des lettres. Ce goût ne lui fit pas négliger les fonctions auxquelles sa naissance l'appeloit. En 1741, il fit toutes les campagnes de Flandre avec Louis XV dont il fut aide de camp à la bataille de Fontenoy. Il passa en-

suite à la petite cour du roi de Pologne Stanislas établie à Luneville, et en fit le charme par les agrémens de son esprit. Les jésuite Menou confesseur de ce dernier, redoutant l'influence de Tressan, l'accusoit souvent d'afficher des sentimens trop philosophiques, et le roi lui en ht des reproches. « Sire, répondit le réprimandé, je vous supplie devous ressouvenir qu'il y avoit trois mille moines à la procession de la Ligue et pas un philosophe. » Ce mot, comme ou le pense, plut à Voltaire qui ne cessa plus de louer Tressan. Celui-ci, dans sa jeunesse fit desvers et sur-tout des épigrammes mordantes et très-bien tournées qui lui attirèrent quelques ennemis. A la mort du roi Stanislas , il se retira dans la solitude et employa les dernières années de sa vie à la composition de divers ouvrages et de plusieurs romans qui ont eu du succès. Attaqué de la goutte depuis long - temps, cette maladie l'emporta le 31 octobre 1782, à l'âge de 77 ans. Il conserva jusqu'à ses derniers instans le goût des arts et de la poésie. On peut en juger par une jolie pièce de vers insérée par la Harpe dans sa Correspondance Litteraire, tome 3, où Tressan célèbre sa retraite de Franconville dans la vallée de Montmorenci, et qui offre autant de facilité que de douceur, et par celle-ci adressée à ses enfans:

Les fleurs nouvellement écloses Ont encor pour moi des appas. Éloignez ces cyprès, approchez-mos ces roses,

Disoit le vieillard Philiteas. Chers enfans, conduisez mes pas Aux treilles de Bacchus, aux rives de Permesse,

## VER

Quelquefois même aux bosquets de Paphos.

La vieillesse est un doux repos; Mais il faut l'animer : les jeux de la jeunesse,

Ses plaisirs, ses rigns propos, Émousseront pour moi le ciseau d'Atropos.

Je jouirai d'un jour de fête; Des litas de Tempé, des pampres de Naxos.

On y couronnera ma tête. Vicittards, fuyez les tranquilles

pavots; Chantez Bacchus, l'Amour, et le dieu

de Délos. Songez que sur le temps et sa faux qui

s'apprête, Un jour heureux de plus est un jour

de conquête,

Et le prix des plus longs travaux.

Ses écrits sont : L. Discours sur la statue de Louis XV érigée à Nancy, 1755, in - 4.º II. Mémoire sur un nain, envoyé à l'académie des Sciences, 1760. III. Eloge de Maupertuis, in-8.º IV. Portrait du roi Stanislas, 1767, in-8.0 V. Œuvres diverses, 1770, in-8.º VI. Eloge du Maréchal du Muy, 1778, in-8.º VII. Réflexions sur l'Esprit. in-8.º L'auteur consacra cet ouvrage à l'instruction de ses enfans. VIII. Amadis de Gaule, 1779, deux vol. in-12. G'est un abrégé agréable et bien écrit de l'ancien roman de ce nom. IX. Histoire du Chevalier du Soleil, 1780, deux vol. in-12. C'est aussi un abrégé d'un ancien roman Espagnol. X. Traduction du Roland Furieux de l'Arioste , cinq yol. in-12. L'auteur la publia à l'age de 75 ans. On n'y retronve point l'aisance et l'agrément de son abrégé d'Amadis; le style en est foible, embarrassé ettrop souvent incorrect. XI. Holand Amoureux, 1780, in-8.0 XII. Discours de réception à l'académie Françoise, 1781, in-4.º L'auteur y fut reçu à l'âge de 75 ans, et parut infiniment sensible à cette distinction littéraire dont il ne devoit pas jouir long-temps. XIII. Corps d'extraits de Romans de Chevalerie, 1782, quatre vol. in-12. On y distingue l'Histoire du petit Jehan de Saintré, roman agréablement rajeuni et dont les peintures sont anssi naïves que tendres. XIV. Eloge de Fontenelle. Dans la préface de cet opuscule, Tressan prévoyant sa fin prochaine se hâte de rendre un dernier hommage à la mémoire de celui qui fut son guide et son appui dans ses jeunes ans. XV. On a publié après la mort de l'anteur un Essai sur le sluide électrique considéré comme agent universel, deux vol. in -80; et l'Histoire du Chevalier Robert, surnommé le Brave, in-8.º Toutes les œuvres de Tressan ont été réunies en 1791, et forment douze vol. in-8.0

VERGNIAUD , (Pierre-Victorin) né à Limoges en 1759, se fit avocat à Bordeaux, et fut député du département de la Gironde à la Législature et à la Convention. Sa hardiesse et ses talens le firent bientôt regarder comme le chef de cette députation qui crut, après avoir écarté les modérés et les indifférens, s'emparer du pouvoir et le conserver. Vergniaud fut un des premiers qui provoquèrent des voies de rigueur contre les émigrés et la guerre contre l'Autriche. Défenseur des massacres d'Avignon, il contribua ainsi que tous les Girondins à ces lois dites révolutionnaires qui amenèrent le

régime de la terreur et dont ils devinrent ensuite les victimes. Vergniaud après la journée du 10 août, proposa la suspension du pouvoir monarchique et l'appel de la Convention. Lorsque cette dernière assemblée fut formée, il s'y montra plus modéré que dans la précédente, soit en s'opposant à la déportation générale des prêtres, soit en dénoncant la commune de Paris comme ayant favorisé les massacres des prisons, soit en demahdant qu'on poursuivit Marat pour ses écrits incendiaires, soit enfin en luttant avec énergie contre l'érection du tribunal révolutionnaire. « Pourquoi, s'écria-t-il avec noblesse, présenter sans cesse la liberté et l'égalité sous la forme de deux tigres qui se dévorent, tandis qu'on devroit les offrir sous celle de deux frères qui s'embrassent? Si l'on repousse la liberté, c'est qu'on ne l'apperçoit que sous un voile ensanglanté. Quand pour la première fois les peuples se prosternèrent devant le soleil qu'ils appelèrent le père de la nature, croyezvous qu'il s'enveloppa des nuages qui portent la tempête. » Vergniaud se trompa, ainsi que ses collégues de la Gironde , dans l'espérance qu'ils avoient de dominer. En se séparant de Robespierre et de ses adhérens, le champ de bataille devoit rester à ceux qui avoient le plus d'artifice et d'audace, et Robespierre l'emporta. Accusé le 31 mai et ensuite le 2 juin 1793, Vergniaud ne chercha point à reponsser le décret d'arrestation qui fut rendu contre lui. Traduit devant le tribunal révolutionnaire, il y fut condamné à mort le 30 octobre de la même année, et décapité le lendemain à l'àge de 35 ans.

Mad. Roland passionnée pour le parti de la Gironde, dit que Vergniaud fut l'orateur le plus éloquent des deux Législatures , mais elle ajoute qu'elle ne l'aime point parce qu'il nourrit dans son cœur le plus prosond mépris pour l'espèce humaine. Porté naturellement à la paresse, insouciant et égoïste, il abandonnoit ses idées plus qu'il ne les mûrissoit, et son sort à la destinée plutôt que d'en triompher. Après avoir entendu sa condamnation, il jeta le poison qu'il avoit toujours conservé sur lui, et préféra mourir de la main d'un autre. Il improvisoit avec peu de succès, mais ses discours préparés avec soin et prononcés avec une séduisante flexibilité d'organe et une grande énergie, produisirent presque toujours un grand effet. Son eloquence fut plus en images qu'en raisonnemens, toujours moins dirigée à convaincre qu'à émouvoir : aussi cessant quelquefois d'être concis et pur dans son style, ce député devint-il trop souvent emphatique et déclamateur. Il faisoit assez agréablement les vers, et l'on trouve dans un Mercure de septembre 1782 une jolie Epître de lui, adressée aux astronomes.

\* VERKOLIE, (Jean) peintre et graveur Hollandois, fils d'un serrurier, né à Amsterdam en 1550, mort à Delft en 1693, dut en grande partie ses talens à un accident qui lui survint dans sa jeunesse. Une aiguille l'ayant piqué au tendon d'Achille, cette blessure légère faillit à lui faire perdre la vie, et il fut forcé de rester pendant trois ans au lit. Dans ce long intervalle, il ne trouva moyen de charmer son ennui qu'en copiant des estampes

et en apprenant sans maître le dessin. Verkolie aimoit à peindre des assemblées, des festins, des sujets galans. On lui doit plueieurs tableaux renommés en Hollande, entr'autres Vénus et Adonis, une Tempête, une Pénitente à genoux, éclairée par une lampe. Lui-même les a gravés. Il a été sur-tout très-célèbre pour ses morceaux en manière noire. Il fut heureux, parce qu'il fut sage et qu'il sut profiter d'un grand talent. Son fils Nicolas hérita de ses talens et les surpassa.

\* VERMANDER, (Charles) peintre et poëte, né à Meulebeck en Flandre près de Courtrai l'an 1548, mort en 1607, a fait beaucoup de tableaux dont les sujets sont la plupart tirés de l'Histoire-Sainte. Il a peint aussi à fresque et à l'huile des Paysages et des Grotesques. On lui a même attribué l'invention de ce dernier genre. Les guerres des Pays-Bas lui ravirent toute sa fortune; il n'en travailla qu'avec plus d'ardeur à réparer ses pertes qu'il célébra dans de beaux vers. C'est lui qu'on chargea à Vienne de faire les arcs de triomphe pour l'entrée de l'empereur Rodolphe. Ce peintre a composé un poëme sur la Peinture, auquel on a joint du même auteur , I. Explication des Métamorphoses d'Ovide. II. - des Figures de l'antiquité. III. Les Vies des plus célèbres Peintres de l'antiquité. IV. - des Peintres modernes. Amsterdam, 1618, in-4.º Il a encore donné des traductions de quelques poëtes anciens. Tous ces ouvrages sont en flamand. On hui reproche le défaut d'exactitude. Un de ses fils nommé aussi Charles a hérité de l'habileté de son père dans la peinture qu'il alla pratiquer à Copenhague.

VERMEULEN, (Corneille) habile graveur d'Anvers, mort sur la fin du 17° siècle, a gravé d'après le Guide, Rubens, et a excellé dans les portraits. On distingue ceux de Mezzetin, de Marie de Tassis, du maréchal de Luxembourg et de la duchesse de Montpensier. On admire encore de lui quelques estampes dans le genre de l'histoire, Marie de Médicis fuyant de la ville de Blois, Erigone, etc.

VER

VERNAGE, (Michel-Louis) né à Paris en 1697, et mort dans cette ville le 11 avril 1773, se fit médecin, et a publié sur son art un recueil de Dissertations latines et des Observations sur la petite vérole naturelle et artificielle, 1763, in-12.

VERNANSAL, (N.) peintre, ne à Fontainebleau, mort en 1729, eut de l'invention et du génie.

VERNASSAL, (François de) né près de Cahors, est auteur d'un roman de chevalerie qui out de la célébrité dans le 16° siècle, et qui est tombé dans l'oubli. Cet ouvrage est intitulé: Histoire de Primaléon de Grèce, 1550, in-folio. Il a été réimprimé en 1600, en quatre vol. in-12.

VERNERIN, (N\*\*) fille d'un peintre, née à Dentzig, et morte au milieu du siècle qui vient de finir, a été renommés par la beauté de ses dessins et de ses tableaux au pastel. On croit qu'elle fut la première qui employa cette manière de peindre dans de grandes compositions et dans les paysages.

VERNES, (Jacob) né en Languedoc en 1728, devint ministre à Genève où il est mort en 1788. Unissant les lumières aux vertus, il mérita comme écrivain l'estime publique, et comme pasteur le respect de ceux qu'il dirigea dans l'exercice du bien. Après la mort de son épouse, il consacra à sa mémoire le chef-d'œuvre des romances, qui commence par ce vers :

N'est-il, Amour, sous ton empire, etc.

On lui doit : I. Lettres sur le Christianisme de J. J. Rousseau, 1763, in-8.º II. Catéchisme à l'usage des jeunes gens, 1774, in-8.º C'est le même pour le fonds que celni d'Osterwald. III. La Confidence Philosophique, 1776, deux vol. in - 8.º Elle a obtenu d'autres éditions. IV. Choix littéraire, vingt-quatre vol. in-8.º On v trouve des morceaux intéressans. Vernes avoit commencé à travailler à une Histoire de Genève lorsque la mort interrompit ce travail. On a mis au bas de son buste ces dux vers:

Ses vertus, ses talens, et leur sublime usage

Prouvent que l'éternel fit l'homme à son image.

On a imprimé en 1797 à Paris, des Mémoires historiques sur la Vie et les Ouvrages de Vernes.

— Il a laissé un fils qui suit avec succès la carrière des lettres.

, VERNET, (Joseph) peintre célèbre, né à Avignon en 1712 d'un charron, fit connoître son talent en peignant des chaises à porteur. La province n'étoit pas digne de le posséder, il vint à Paris, et fut bientôt connu pour le premier peintre de marine de l'Europe. Il peignit les différens ports de mer de France; et c'est une des plus belles suites de tableaux qui existent. Personne n'a représenté avec plus de cha-

leur et de vérité le calme et le tempête, les agitations de la mer et les reflets de la lumière sur une onde tranquille. Peu, de peintres ent mis plus de fraicheur dans leurs teintes et exprimé avec plus d'art les différentes heures du jour. Un habitant der la campagne à qui l'on montroit un lever du soleil, et un paysage éclaire par cet astre à son coucher, tels que Vernet les réalisoit avec le pinceau, dit sans surprise et par le pur instinct du sentiment : Eh! c'est ee que nous voyons tous les jours dans nos campagnes. Vernet avoit aidé ses. talens superieurs par une étude constante de la nature. Pendant son séjour à Rome, il examina tous les sites de l'Italie, et s'attacha sur-tout à saisir les différens effets de lumière et de clairobscur que les vapeurs de l'atmos. phère et les accidens des nuages occasionment dans les différentes parties du jour et de la nuit. Il s'étoit exposé dans sa jeunesse aux plus grands dangers pour observer la nature. Dans un voyage de mer, il se fit attacher au mât du vaisseau pour contempler le ciel fulminant, la mer mugissante. les mats brisés, et l'épouvante de l'équipage. Dans son enthousiasme, il s'écria : « Quel sublime spectacle ! Laissez - moi peindre promptement, et avant que je meure, ces effets superbes. » Ses tableaux faisoient chaque année le plus précieux ornement de l'exposition du sallon du Louvre. La reine de France étant allée voir cette exposition , lui dit : M. Vernet, je vois bien que c'est toujours vous qui faites ici la pluie et le beau temps. Cet habile artiste mournt à Paris en décembre 1789. On a dit avec raison de lui que son génie n'avoit

point eu d'enfance ni de vieillesse. Il a laissé un fils qui se distingue aussi dans la peinture.

VER

I. VERNEY, (André et Claude) procureurs à Lyon leur patrie, y publièrent en 1656 un livre de jurisprudence, intitulé: Style ordinaire de la Sénéchaussée et Conservation.

VÉRON DE FORBONNAIS, Voyez FORBONNAIS.

III. VÉRONÈSE, (Carlo) né à Venise, acteur et auteur, débnta à Paris au théâtre Italien en 1744 dans le rôle de Pantalon, et y obtint beaucoup de succès. Il a donné à ce théâtre un grand nombre de Canevas qui firent long - temps les plaisirs de ce spectacle. Ceux qu'on ne se lasse pas de voir, furent : Coraline esprit Follet, La Prison desirée et les vingt-six infortunes d'Arlequin. Il mourut à Paris en 1760. à 58 ans. - Sa fille Anna VÉnonèse enchanta le public par ses graces, sa gaieté et son jeu naif dans les rôles de Coraline on de Soubrette. Elle fut encore une très-bonne danseuse. Panard mit ces vers au bas de son portrait, gravé par Vicepré :

Cet objet enchanteur qu'on doit à l'Isalie, De trois Divinités réunit les attraits; Coraline offre sous ses traits Hébé, Terpsichore et Thalie.

VERRIER DE LA CONTERIE, (N.) né en Normandie, publia l'Ecole de la Chasse aux chiens courans, 1763, in-8.º Cet écrit est précédé d'une Bibliothèque historique des Theuroticographes, on Auteurs qui ont traité de la Chasse. Elle est savante et curiense.

VERRIÈRE, (Jules - Claude Grandvoinet de ) originaire de Franche-Comté, né à Paris en 1610, mourut dans cette ville en 1745, âgé de 36 ans. Il avoit fait une tragédie de Démétrius qu'il n'eut pas le temps de faire représenter et qui s'est perdue; et l'Amour et l'Innocence, ballet mété de scènes, joué sur le théâtre de l'Opéra-Comique l'année de la mort de l'auteur.

VERRUE, (N. Mad. de) née à Paris, morte au commencement du 18e siècle, rassembla chez elle la meilleure compagnia de son temps, et y brilla par ses graces et son esprit. Amie intime du poëte la Faye dont Voltaire a dit qu'il réunissoit le mérite d'Horace à celui de Pollion, elle le conseilla dans ses productions et répandit beaucoup de charmes sur ses jours. Son goût pour les arts et les plaisirs la fit surnommer Dame de Volupté, et elle se sit ellemême cette épitaphe :

Ci-git dans une paix profonde

Cette Dame de volupté,

Qui pour plus grande sûreté,

Fit son paradis dans ce monde.

avocat de Paris, dont le vrai nom étoit le Tourneur, plaida en 1565 pour les Jésuites contre l'Université qui vouloit leur défendre l'enseignement : il gagna sa cause. Il mourut en 1588. Son plaidoyer qui est imprimé ne donne pas une grande idée de son éloquence.

I. VERT, (N.le) a donné au commencement du siècle passé deux mauvaises tragédies et une comédie. Les premières sont : Aricidie ou le Mariage de Titus et Aristotime. La dernière a pour titre : Le Docteur amoureux.

VERTUE, (George) graveur' habile de Londres, né en 1684, mort en 1757, laissa l'Histoire de la Peinture et des Peintres en Angleterre, publiée par Horace Walpole son ami, 1762, 4 vol. in-4°, et 1782, 5 vol. in-8.°

VESLINGIUS, (Jean) médecin né à Minden, mort à Padoue en 1649, a donné divers ouvrages d'anatomie et de botanique.

VETILLARD, (Michel) Noël-Patrice) médecin, né au Mans, mort dans cette ville en 1783, a publié quelques écrits relatifs à sa profession, tels que la Description d'une chenille rejetée vivante par un vomissement; des Mémoires sur le seigle ergoté, et les funestes effets de la vapeur du charbon; une Histoire des maladies dissentériques qui ont affligé le Maine en 1779.

VIALLIER, (N.) de Lyon, curé de Saint-Étienne en Bresse, publia au milieu du siècle qui vient de sinir, un Recueil d'oraisons funèbres.

I. VIC, (Henri de) le plus babile mécanicien du 14° siècle, étoit d'Allemagne. Charles V le fit venir à Paris, où il plaça sur la tour du palais une grosse horloge qui sonnoit les heures. C'est le premier ouvrage d'horlogerie qu'on ait vu en France, quoique Gerbert, dès le dixième siècle, eût commencé à décrire les horloges à roues. De Vie mourut vers l'an 1369.

VICHEM, nom de plusieurs graveurs en bois qui ont perfectionné leur art dès son origine. Christophe Vichem commença à se distinguer au commencement du r6° siècle: son fils a gravé la suite des portraits des Hommes Illustres dessinés par Tobie Stimer, dans un ouvrage latin publié à Basle en 1591, l'un des
plus précieux monumens de la
gravure en bois. C. S. Vichem
fils de ce dernier, a vécu plus
d'un siècle, et fut aussi l'un des
plus habiles graveurs en bois de
son temps. Il a beaucoup gravé
d'après Goltzius et Matham.

VICQ-ďAZIR , (Félix) mé⊶ decin, naquit à Valone le 28 avril 1748: fils d'un médecin renommé, il suivit avec ardeur la profession de son père. La foiblesse de sa poitrine et de sa santé ne l'arrêta point dans ses études. Plein d'ambition, agité par le desir de se faire un nom et de percer dans le monde, il vint à Paris à l'âge de 17 ans, et s'y distingua bientôt par ses écrits sur l'anatomie et la physiologie, par son esprit méthodique et la pureté de son style.. En 1775, il fut envoyé par le ministre Turgot en Languedoc, pour y arrêter les ravages d'une épizootie meurtrière, et y remplit sa mission avec succès. Bientôt après, il devint l'un des principaux fondateurs de la Société de médecine. dont les travaux pouvoient faire obtenir à la France la même prééminence en médecine qu'elle avoit en chirurgie. Vicq-d'Azir y prononça les éloges de Haller, Linnee, Bucquet, Lieutaud, Duhamel, Pringle, Hunter, Sanchez, Lorry, Macquer, Bergman, Serrao, Scheele. Ces éloges lui firent une si grande réputation qu'en 1788 l'académie Francoise l'appela dans son sein à la place de Buffon. Auparavant il étoit membre de l'académie des Sciences. Des travaux continus et l'impression douloureuse que

faisoient

**Misoient sur son cœur les victimes** de la révolution, altérèrent sa santé; et dans l'ardeur de la fièvre qui termina ses jours, il parla sans cesse du tribunal révolutionnaire. Il succomba le 20 juin 1794. Vicq-d'Azir avoit ane taille avantageuse, une physienomie spirituelle, un langage agréable et la mémoire la plus heureuse. Son extrême ambition usa ses jours; et pour parvenir à son avancement, il employa non-seulement son mérite, mais beaucoup d'adresse pour se faire des partisans et des protecteurs. Outre les éloges cités, on lui doit: L Ceux de Vergennes, Francklin et Buffon. II. Plusieurs Mémoires sur l'anatomie des oiseaux. III. Des Observations anatomiques sur trois singes, et sur plusieurs points d'anatomie comparée. Il y prouve que l'homme étant le seul être qui ait la faculté de joindre le pouce avec l'index, c'est à cet avantage si petit en apparence, que l'on doit en grande partie les prodiges de tous les arts. IV. Description des nerfs de la deuxième et troisième paires. V. Mémoire sur la voix. VI. Autré sur la structure et la position des testicules. VII. Quatre Mémoires sur la structure du serveau, du cervelet et de la moëlle alongée. VIII. Observations sur la clavicule et sur les s claviculaires.

\* II. VICTOR 1, (Saint)
Africain, monta sur la chaire de
Saint-Pierre après le pape Eleuthère, le rer juin 193. Il y ent
de son temps un grand différend
dans l'eglise pour la célébration
de la fête de Pâques. Il décida
qu'on devoit toujours la célébrer
le dimanche après le quatorzième
jour de la lune de mars. On ne

regarda point comme hérétiques ni schismatiques ceux qui observoient une pratique contraire, jusqu'à ce que le question eus été décidée par le concile de Nicée. Les Montanistes essayèrent de se mettre bien dans l'esprit de ce pape, et ils lui envoyèrent des présens accompagnés de dé
« clarations catholiques en apparence. Trompé par l'extérieur de leurs vertus et la sévérité de leur morale, il avoit dressé des lettres de communion ; mais Praxeas qui dans la suite fut hérésiarque lui-même, ne l'eut pas plutôt informé du véritable état des choses, qu'il refusa leurs présens et révoqua ses lettres de paix. Ce fait est attesté par Tertullien. (Lib. contra Praxeam) qui étoit lui-même Montaniste. Il ne nomme point le pape. Cave et quelques autres écrivains pensent que ce pape étoit Eleuthère : mais d'autres critiques soutiennent que c'est Victor I. (Voyes TILLEMONT et CELLIER sur Victor. Ce saint pontife scella de son sang la Foi de Jésus-Christ. sous l'empire de Sévère, le vingthuit juillet 202. Nous avons de lui quelques Epitres; et St. Jérôme le compte le premier parmi les auteurs ecclésiastiques qui ont écrit en latin.

\* V. VICTOR DE VITE ou D'UTIQUE, étoit évêque de Vite en Afrique. Le roi Hunnerio prince Arien, alluma une persécution contre les Catholiques, pendant laquelle Victor eut beaucoup à souffrir. Le saint évêque écrivit vers l'an 487, l'Histoire de cette persécution avec plus d'exactitude que d'élégance. Son ouvrage (donné au public par le P. Chifflet, Dijon, 1665, in-4°, et par Dom Ruinart

Paris, 1694, in-4°) peut servir non - seulement pour l'Histoire de l'Eglise, mais même pour celle des Vandales. L'auteur raconte que ce tyran avoit fait couper la langue jusqu'à la racine à plusieurs Catholiques qui parlèrent encore après l'exécution. « Si quelqu'un en doute, dit le saint évêque, qu'il aille à Constantinople, et il y trouvera entr'autres un sous-discre nommé Reparat qui parle nettement, sans aucune peine, et qui par cette raison est singulièrement honoré dans le palais de l'empereur Zénon et principalement de l'impératrice. » Il n'y a pas de fait mieux prouvé dans l'histoire. Enée de Gaze, l'empereur Justinien, l'historien Procope, le comte Mareelin l'attestent également sur le témoignage de leurs yeux. Victor est honoré comme confesseur le 33 d'août.

\* VIII. VICTOR-AMÉ-DÉE II, duc de Savoie et premier roi de Sardaigne, naquit le 14 mai 1666, et succeda à son père Charles-Emmanuel, à l'âge de 11 ans, en 1675. Son mariage avec la fille puînée de Monsieur frère de Louis XIV, lui assura les armes de la France. Ce fut en partie par le secours du roi qu'il chassa entièrement les Vaudois des vallées de Luzerne et d'Angrone. Mais à peine jouissoit-il de la paix que Louis XIV lui avoit procurée, qu'il se ligna contre ce monarque. Catinat le battit le 19 août 1690 à Staffarde, et lui enleva toute la Savoie. Victor se jeta sur le Dauphiné deux ans après et se rendit maître de Gap et d'Embrun; mais on le força d'abandonner cette province. Cutinat le défit encore dans la plaine de la Marsaille en 1693: (l'oyes

CHAULIEU.) Obligé de faire la paix en 1696, il entra dans la guerre de 1701, malgré ses traités avec la France; et il lui en conta la Savoie et Nice. Il étoit étonnant que ce prince, beau-père de Philippe V, beau-père du duc de Bourgogne et petit-fils d'une sœur de Louis XIII , abandonnát ses deux gendres, et même à ce qu'on croyoit ses véritables intérêts. Mais l'empereur lui promettoit tout ce que ses gendres lui avoient refusé, le Montferrat-Mantonan, Alexandrie, les pays entre le Pô et le Tanaro, et plus d'argent que la France ne lui en donnoit. S'il manquoit aux lois de l'équité, il ne croyoit pas manquer aux lois de la politique. Mais il y avoit un point essentiel qu'il oublia; ce fut de retirer ses troupes qu'il laissa à la merci des François, tandis qu'il traitoit avec l'empereur. Le duc de Vendôme les fit désarmer; elles n'étoient à la vérité que de cinq mille hommes; mais ce n'étoit pas un petit objet pour le duc de Savoie. Les François occuperent une partie de ses états, et le duc de la Feuillade fut envoyé en 1706 pour faire le siège de Turin. Houreusement le prince Eugène vint dégager cette place le 7 septembre. Victor étant rentré dans ses états, alla mettre le siège devant Toulon, qu'il fut obligé de lever. Par la paix de 1713, le roi d'Espagne lui donna le royaume de Sicile. Le duc de Savoie s'en démit depuis en faveur de l'empereur qui le déclara roi de Sardaigne. Victor-Amédée après avoir régné 55 ans, lassé des affaires et de lui-même, abdiqua par un caprice en 1730, à l'age de 64 ans, la couronne qu'il avoit portée le premier de sa famille, et il s'en repentit par un autre ca-

price. Un an après il voulut remonter sur le trône que son inquiétude lui avoit fait quitter. Son fils le lai auroit, dit-on, remis, si son père seul l'avoit redemandé, et si la conjoncture des temps l'eût permis; mais c'étoit une maîtresse ambitieuse qui vonloit régner, et tout le conseil fut forcé d'en prévenir les suites funestes et de faire arrêter celui qui avoit été son souversin. Ce prince mourut au château de Rivoli près de Turin, le 31 octobre 1732, âgé de 67 ans. C'étoit un habile politique et un guerrier plein de courage, conduisant lui-même ses armées s'exposant en soldat: entendant aussi bien que personne cette guerre de chicane qui se fait sur des terrains coupes et montagneux, tels que son pays; actif, vigilant, aimant l'ordre; mais faisant des fautes et comme prince et comme général. Condorcet tache de justifier ce prince dans une note sur le Siècle de Louis XV. Il prétend que Victor n'eut point le projet de remonter sur le trône; que cette idée ambitieuse lui fut imputée par d'Orméa qui vouloit s'emparer de l'esprit du fils, et se rendre maître de toutes les affaires sous ce nouveau roi. Il attribue à ce même ministre, la prison de Victor-Amédée et les rigneurs qu'on exerça contre lui et son épouse, la marquise de Saint-Sébastien, femme vertueuse, âgée alors de 45 ans, et qui ne pensoit qu'à couler des jours tranquilles dans la retraite de son époux et loin des orages de la cour. Voyez Ormea.

VICTORIA, (Vincent) peintre du grand duc de Tossane et antiquaire du pape, fut élève de Carle Marate et trèsrecherché pour ses portraits. Il gravoit aussi et assez bien. Il étoit né à Valence en Espagne; mais il vécut et mourut à Rome.

## VICTORIA COLONNA, Voyez Colonna.

I. VICTORIUS, mathématicien de Bordeaux dans le cinquième siècle, inventa le Cycle Pascal, appelé de son nom Période Victorienne. On s'en servoit avant la réformation du calendrier par Grégoire XIII. L'ouvrage de Victorius, intitulé : Canon Paschalis, a été imprimé à Anyers en 1644, in-fol.

\*IH. VICTORIUS ou DE VICATORIUS, (Léonelle) né à Faensa, fut professeur de médecine à Bologne, où il mourut en 1530. On a de lui: I. Un Traité des maladies des Enfans. Venise, 1557, in-8.º II. Une Pratique de la Médecine, Ingolstadt, 1545, in-4°; et Lyon 1546, in-8.º On n'y trouve que la pure docatrine des Arabes.

IV. VICTORIUS ou DE VICrorus, (Benoît) médecin de Faenza, né vers l'an 1481, posseda la connoissance théorique de son art, excella dans la pratique, et fut professeur de médecine à Bologne. Il vivoit encore en 1551. Ses ouvrages sonta 1. Médecine Empyrique, in-8. II. La Grande Pratique, Venise, 1562, deux vol. in-fol. III. Des Conseils de Médecine sur différentes maladies, in-4° et in-8. IV. De Morbo Gallico Liber . 1551, in-8.º Il étoit neveu du précédent. L'un et l'autre tachèrent d'éclairer la théorie incertaine par le slambeau lumie neux de la pratique.

I. VIDAL, (Pierre et Raymond) furent l'un et l'autre de célèbres troubadours Provençaux qui fleurirent dans le 13e siècle. Il nous est reste quatre Contes d'eux qui annoncent de l'esprit et beaucoup de philosophie pour le temps. Dans l'un Pierre donna des instructions à un jongleur. \* N'imitez pas , lui dit-il , ces insipides jongleurs qui affadissent tout le monde par leurs chants amoureux et plaintifs. Variez vos chansons selon le temps, les lieux et les personnes : changez à mesure que le siècle change; proportionnez-vous à la tristesse et à la gaieté des auditeurs; évitez sur-tout de vous rendre méprisable par des récits bas et ignobles. »

II. VIDAL, (Arnaud) né à Castelnaudary, fut le premier qui remporta le prix de la gaie Société de Toulouse en 1324. Ce prix fut une violette d'or. C'est vraisemblablement le même Vidal qui devint chef de la classe des Galliadours ou des médisans du beau sexe. Il porta la peine de ses railleries : un chevalier lui fendit la langue pour avoir médit d'une dame. Dans sa vieillesse, Vidal repentant fit un ouvrage our l'Art de retenir sa langue.

VIDUS-VIDIUS, Florentin, établit son séjour en France et y devint médecin de François I. Après la mort de ce prince, Cosme de Médicis le rappela dans sa patrie où il mourut en 1567. Ses ouvrages sur la médecine et l'anatomie ont été recueillis par son neveu en 3 vol. in-fol.

VIEIL, (Pierre) peintre François, né en 1708, et mort en 1772, a publié l'Art de la Peinture sur verre et de la viterie, 1774, in-fol.

VIENGET, (N.) auteur draimatique, a donné au théâtre les Aventures de Policandre et de Bassalie, tragédie imprimée à Paris chez Billaine en 1633.

VIGEON, (Bernard du) peintre en miniature, mort à Paris en 1760, à 77 ans, a donné en 1738 la Partie de Campa-gne, comédie très-médiocre en prose.

III. VIGIER, (Philibert) sculpteur, mort à Moulins sa patrie en 1719, à 83 ans.

VIGNANCOURT, (Adrien de la Vieuville d'Orville de) grandcroix de l'ordre de Malte et grand prieur de Champagne, mort en 1774, étoit un bel esprit et un homme de bonne compagnie. On a de lui divers romans qui eurent du succès. Les principaux sont:
La Comtesse de Vergi, in-12;
Edèle de Ponthieu, in-12; Mémoires de Saldaigne, in-12; Lideric, in-12; Amusemens de la Campagne, in-12.

VIGNAI, (Jean de) religieux hospitalier de Saint-Jacques, fut l'un des premiers en France qui cultiva les lettres dans un temps de barbarie. Il présenta au roi Jean père de Charles V, une traduction du livre de la Moralité du Jeu des Ethecs.

II. VIGNE, (Jacques) d'abord avocat à Bordeaux, se retira ensuite à Saintes, où il devint l'oracle de son pays par ses conseils. Il avoit laissé manuscrit un Commentaire latin sur la coutume de Saint-Jean d'Angély, que son fils publia en 1637, in-4.°

II. VIGNIER, (Antoine) jéssuite, né à Figeac et mort à Poitiers en 1622, à l'âge de 40 ans, a publié quelques Eorits ascétiques et un Panégyrique de Louis XIII, 1620, in-4.º

VIGNON, (Claude) peintre, mé à Tours en 1590, mort en 1670, suivit la manière de Michel-Ange de Caravagio; mais l'imitateur étoit assez loin de son modèle.

VILATE, (Joschim) prêtre apostat, né à Allun dans le département de la Creuse, et terroriste sanguinaire pendant la révolution, prit le surnom de Sempronius Gracchus, et devint un des jurés du tribunal révolutionnaire de Paris qui envoya tant de victimes à l'echafaud. A la chute de Robespierre il crut en dévoilant quelques-uns des crimes projetés par les scélérats dont il étoit le complice, échapper à la mort; mais il n'y fut pas moins condamné avec Fouquier-Tinville, le 6 mai 1795, à l'âge de 26 ans. Vilate a publié quelques écrits curieux par les anecdotes et les principes qu'ils renferment. Tels sont : Causes secrètes de la révolution du 9 thermidor, 1795, in-8°; Mystères de la mère de Dieu dévoilés, in-8.º

VILLAIN, (Étienne-François) mort à Paris en 1784, embrassa l'état ecclésiastique et a publié une Histoire de la paroisse de St-Jacques de la Boucherie, 1758, in-12; et une autre de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femine, 1761, in-12.

\*I. VILLALPANDE, (Jean-Baptiste) jésuite de Cordoue, habile dans l'intelligence de l'Ecriture-sainte, mourut le 22 mai 1608, après avoir publié un Commentaire aussi savant que diffus, sur Ezéchiel, en 3 tomes in-fol.

Rome, 1596. La Description de la ville et du Temple de Jérusalem, est ce qu'il y a de mieux dans cet ouvrage, quoiqu'à cet égard il y ait bien des conjectures hasardées. L'auteur a épuisé sa matière : mais il est très-difficile d'être aussi patient à le lire qu'il fut constant à le composer. « De fort habiles gens, dit Calmet, croient que ce savant homme, tout rempli des idées qu'il avoit de l'architecture Grecque et Romaine, et trop prévenu en faveur d'un temple dont Dieu même avoit donné le modèle à David, s'étoit imaginé qu'il ne pouvoit le peindre ni trop grand, ni trop beau, ni trop superbe. Il y a mis plusieurs embellissemens qui ne sont pas décrits dans le texte sacré, mais qui devoient y être selon les règles de l'architecture que l'on a supposé être parfaitement connues de Salomon : comme si ces règles étoient les mêmes chez tous les peuples et dans tous les siècles, et comme si ce prince vivant long - temps avant les premiers architectes d'Athènes et de Rome, avoit du suivre les préceptes qu'ils donnèrent depuis. De plus, Villalpande a multiplié contre l'autorité formelle de la Bible, les cours, les portiques, les pavés de porphyre, les murailles de marbre de Paros. » La figure du Temple ne se trouve pas dans tous les exemplaires du Commentaire de Villalpande. Au reste, ce Jésuite étoit habile architecte. et il étoit plus propre qu'un autre à donner la description d'un temple que la plupart des interprètes, presque tous fort ignorans en. architecture; mais il a été entraîné au-delà du vrai par sone imagination. Voy. PRADO. L'auteur publia encore à Rome ex 1598, in-fol.: Explanatio Epist larum Sancti Pauli, sous le nom de Rémi de Rheims à qui l'éditeur l'avoit vu attribué dans un manuscrit daté de 1067; mais on convient aujourd'hui que ce Commentaire est d'un autre Rémi moine de St-Germain d'Auxerre au 10° siècle. Voyez l'Histoire littéraire de la France, tome 3, et la Bibliothèque latine de Fabricius.

III. VILLARS, (Honorat de Savoie, marquis de) maréchal de France en 1571, et amiral en 1572, étoit fils de Réné bàtard de Philippe II duc de Savoie. Il secourut Corbie et se signala aux batailles de Saint-Denis et de Montcontour. Il mourut à Paris en 1580, ne laissant qu'une fille mariée en premières noces au maréchal de Montpesat, et en secondes au duc de Maïenne.

· IV. VILLE, (André-Nicolas de) né en 1662, s'attacha au maréchal de Vauban, et devint un ingénieur célèbre. Il fortifia Mont - Dauphin , Embrun et Queyras. Fixé à Lyon, il y ouvrit près de cette ville le chemin de la montagne de Tarare jusqu'alors impraticable. On lui doit les casernes de Montbrison et le rétablissement du pont de la Guillotière à Lyon, où il mourut en 1741. - L'un de ses ancêtres fut le premier qui parvint le 26 juin 1492, sur le sommet du Mont-Aiguille en Dauphiné, appelé jusqu'alors la montagne inaccessible. Ce dernier étoit gouverneur de Montélimar, et suivit Charles VIII dans son expédition d'Italie.

VILLEDIEU, (Alexandre de) religieux Franciscain du 13° siècle, fut auteur du Doctrinale puerorum, ouvrage de grammaire élémentaire qu'Aide Manuce imprima à Venise des 1476.

VILLEMOT, (Philippe) né à Chàlons-sur-Saône en 1651, devint curé de la Guillotière de Lyon, et se fit connoître par son savoir en astronomie. Son Explication du mouvement des Planètes, imprimé en 1707, in-12, eut beaucoup de succès. Malezieu l'attaqua. Le médecin Rey le défendit, et il fut traduit en latin par Camille Falconet. Villemot avoit un goût si prononcé pour les mathématiques que son expression favorite à la lecture d'un morceau éloquent de prose ou de poésie étoit : Cela est beau comme une équation. Il mourut le 11 octobre 1713.

I. VILLENEUVE, (Huon de) tronbadour célèbre, fut auteur de beaucoup de romans qui firent les délices de nos aïeux. On lui attribue ceux de Renaud de Montauban, de Doon de Nanteuil, d'Aïe d'Avignon. Il écritoit sous le règne de Philippe-Auguste.

III. VILLENEUVE, (Humbert de ) baron de Joux près Tarare en Lyonnois, se distingua par son savoir. Il passa successivement de la place de conseiller au grand conseil, à celle de second président au parlement de Toulouse et à celle de premier président au parlement de Bourgogne. Louis XII lui confia diverses négociations importantes auprès des Suisses et de la république de Venise, et l'envoya à l'assemblée d'O: léans pour s'opposer aux entreprises de Jules II. Les Suisses l'ayant fait prisonnier, le duché de Bourgogne le racheta de ses propres deniers. Il

mourut le 18 juillet 1515. A sa mort, le parlement de Dijon assista à ses obsèques.

IV. VILLENEUVE, (N.) maître de musique de la cathédrale d'Aix, est auteur de celle de la Princesse ELIDE, opéra de l'abbé Pellegrin, représenté en 1738.

VILLERMOZ, médecin à Lyon, mort en 1794, exerça sa profession avec autant de succès que de bienfaisance. Habile chimiste, membre de l'académie de sa patrie, il a publié des Ecrits sur les cimetières et sur les moyens de procurer la meilleure eau à la ville de Lyon, 1784, in-8°, etc.

I. VILLETTE, (François de) né à Lyon en 1621, y construisit deux miroirs ardens remarquables par leur grandeur. L'un flut acheté par le roi et placé à l'Observatoire: l'autre à été acquis par le landgrave de Hesse-Cassel. Le portrait de cet artiste a été grave par des Bochers.

II. VILLETTE, (Charles, marquis de) né à Paris, épousa la nièce de Voltaire qu'il avoit encensé toute sa vie et qu'il requit chez lui à Paris lorsque ce dernier vint y mourir. Après l'avoir fait enbaumer, il fit enfermer son cœur dans un vase de marbre, avec cette inscription:

Son esprit est par-tout et son tosur est ici.

Villette avoit de l'esprit naturel; mais trop d'affectation et une grande immoralité dont il se vantoit, finirent par lui obtenir plus de mépris que d'éloges. Nommé député à la Convention nationale, il mourut bientôt après, le 10 juillet 1793, et l'assemblée

assista par députation à ses funérailles. On lui doit les Eloges de Charles V et de Henri IV; des Lettres et quelques Poésies. Ses œuvres ont été recueillies en 1784, in-8°, imprimée avec luxe en 1786; il publia un supplément à ce recueil en un volume in-16, imprimé sur du papier fait avec de l'écorce de tilleul à la manufacture de Buges. A la fin du volume, on trouve plusieurs échantillons de papiers fait avec des orties, du fusain, du chiendent, des roseaux et de la monsse. On lui doit encore depuis cet écrit des Lettres choisies sur les principaux événemens de la révolution, 1792, in-8.º

III. VILLIERS, (N.) comédien de l'Hôtel de Bourgogne, mort vers l'an 1680, a donné au théâtre un assez grand nombre, de comédies dont aucune n'est restée après lui. En voici les titres: Le Festin de Pierre, les Trois Visages, l'Apothicaire devalisé, les Ramoneurs, la Vengeance des Marquis, les Côteaux. Elles furent imprimées dans la temps.

VI. VILLIERS, (Marc-A'=bert de) avocat, a publié une Apologie du célibat Chrétien, 1761, in-12; une Vie de Louis IX, 1769, in-12; un autre ouvrage, intitulé: Dignité de la Nature humaine, considérée en vrai philosophe et en Chrétien, 1778, in-12. On lui doit encore: Instructions de St. Louis roi de France, à sa famille, aux personnes de la Cour et autres, 1766, in-12. Cet auteur est mort le 30 juin 1778.

\*V. VINCENT DE PAULE \* (Saint) né à Poy au diocèse d'Acqs le 24 avril 1576, de parens obsours, fut d'abord employé à la garde de leur petittroupeau; mais la pénétration et l'intelligence qu'on remarqua en lui, engagèrent ses parens à Fenvoyer à Toulouse. Après avoir fini ses études, il fut élevé au sacerdoce en 1600. Un modique héritage l'ayant appelé à Marseille, le bâtiment sur lequel il s'en revenoit à Narbonne, tomba entre les mains des Turcs. Il fut esclave à Tunis sous trois maîtres différens, dont il convertit le dernier qui étoit renégat et Savoyard. S'étant sauvés tous les deux sur un esquif, ils aborderent heureusement à Aigues-Mortes en 1607. Le Vice-Légat d'Avignon, Pierre Montorio, instruit de son mérite, l'emmena à Rome. L'estime avec laquelle il parloit du jeune prêtre François, l'ayant fait connoître à un ministre d'Henri IV, il fut chargé d'une affaire importante auprès de ce prince en 1608. Louis XIII récompensa dans la suite ce service par l'abbaye de Saint-Léomardde Chaulme. Après avoir été quelque temps aumônier de la reine Marguerite de Valois, il se retira auprès de Bérulle son directeur qui le fit entrer en qualité de précepteur dans la maison d'Emmanuel de Gondy, général des galères, Mad. de Gondy mère de ses élèves avoit beaucoup de piété. Ce fut elle qui lui inspira le dessein de fonder une Congrégation de Prêtres qui iroient faire des Missions à la campagne. Vincent, connu à la cour pour ce qu'il étoit, obtint par son seul mérite la place d'aumônier général des galères en 1619. Le ministère de zèle et de charité qu'il y exerça, fut long-temps célèbre Marseille, où il étoit déjà connu par de belles actions. Ayant vu

un jour un malheureux forçatinconsolable d'avoir laissé femme et ses enfans dans la plus extrême misère, Vincent de Paule avoit offert de se mettre à sa place; ce qu'on aura peine sans doute à concevoir, et ce qui est peu vraisemblable, l'échange fut accepté. Cet homme vertueux fut enchaîné dans la chiourme des galériens, et ses pieds restèrent enflés pendant le reste de sa vie du poids des fers honorables qu'il avoit portés. St. François de Sales qui ne connoissoit pas dans l'Eglise an plus digne prêtre que lui, le chargea en 1620 de la supériorité des filles de la Visitation. Après la mort de Mad. de Gondy, il se retira au collége des Bons-Enfans dont il étoit principal, et d'où il ne sortoit que pour faire des Missions aves quelques prêtres qu'il avoit associés à ce travail. Quelques années après, il accepta la maison de Saint-Lazare qui devint le cheflieu de sa Congrégation. « Sa vie ne fut plus qu'un tissu de bonnes œnvres, dit l'abbé Ladvocat. Missions dans toutes les parties du royaume, aussi bien qu'en Italie, en Ecosse, en Barbarie, à Madagascar, etc.: Conférences Ecclésiastiques où se trouvoient les plus grands évêques du royaume : Retraites spirituelles , et en même temps gratuites : Etablissemens pour les Enfans-Trouvés, à qui par un discours de six lignes il procura 40,000 liv. de rente: Fondation des Filles de la Charité pour le service des pauvres malades. Ce n'est ha qu'une esquisse des services qu'il a rendus à l'Eglise et à l'Etat. Les Hopitaux de Bicetre, de la Satpétrière, de la Pitié; ceux de Marseille pour les forçats, de Sainte-Reine pour les pélerins,

in Snint Nom de Jésus pour les vieillards , lui doivent la plus grande partie de ce qu'ils sont. Il envoya en Lorraine, dans les temps les plus facheux, jusqu'à deux millions en argent et en effets. » Avant l'établissement pour les Enfans - Trouvés, on vendoit ces innocentes créatures dans la rue Saint-Landri 20 sous la pièce, et on les donnoit par charité, disoit-on, aux femmes malades qui en avoient besoin pour leur faire sucer un lait corrompu. Vincent de Paule fournit d'abord des fonds pour nourrir douze de ces enfans : bientôt sa charité soulagea tous ceux qu'on trouvoit exposés aux portes des Eglises; mais les secours lui ayant manqué, il convoqua une assemblée extraordinaire de dames charitables. Il fit placer dans l'église un grand nombre de ces malheureux enfans; et ce spectacle, joint à une exhortation aussi courte que pathétique, arracha des larmes; et le même jour, dans la même église, au même instant, l'hôpital des Enfans-Trouvés fut fondé et doté. Pendant dix années qu'il fut à la tête du conseil de conscience sous Anne d'Autriche, il ne fit nommer aux bénéfices que ceux qui en étoient les plus dignes. ( Voy. III. HARLAY. ) L'attention qu'il ent d'écarter les partisans de Jansénius, l'a fait peindre par les historiens de Port-Royal comme un homme d'un génie borné; mais ils n'ont pu lui refuser une vertu peu commune. Il travailla efficacement à la Réforme de Grammont, de Prémontré, de l'abbaye de Sainte - Geneviève aussi bien qu'à l'Etablissement des grands Séminaires. Vincent accablé d'années, de travaux, de mertifications, finit sa sainte

carrière le 27 septembre 1660 ;âgé de près de 85 ans. Benoît XIII. le mit au nombre des bienheureux le 13 août 1729, et Clément XII au nombre des Saints le 16 juin 1737. Ceux qui voudront connoître plus particulièrement St. Vincent de Paule, peuvent lire la Vie que Collet en a donnée en 2 vol. in-4.º On ne peut qu'estimer Vincent en lisant cet ouvrage; et quoique ce soit le portrait d'un père fait par un enfant, il n'est que très-peu flatté. Sa Congrégation possédoit environ 84 maisons, divisées en neuf provinces. Elle ne s'est pas illustrée comme d'autres dans, lalittérature : ce n'étoit pas le but de son fondateur, homme plus pieux que savant; mais elle a servi utilement l'Eglise dans les Séminaires et dans les Missions. L'éditeur de Ladvocat cite à la suite de l'article de Vincent de Paule , l'Avocat du Diable , 3 vol. in-12; mais il auroit dû avertir que ce livre est un libelle, où le fondateur des Lazaristes est traité d'infame délateur et d'exécrable boute-seu. Il y a tant d'emportement dans cet ouvrage, que l'auteur paroît réellement avoir été inspiré par celui dont il se dit l'avocat. M. le cardinal Maury a publié un panégyrique de ce Saint plein de feu et d'éloquence, et d'après son discours Louis XVI ordonna qu'on érigeât une statue à St. Vincent de Paule comme à l'un des plus illustres bienfaicteurs de l'humanité.

VI. VINCENT, (Jacques) né au Mans, se fit imprimeur à Paris et y mourut en 1760, après avoir publié plusieurs éditions importantes qui lui ont mérité de la réputation parmi les typographes. On distingue parmi elles le

St. Cyrille en grec et en latin, 1720, in-folio; les Œuvres d'O-rigène, grec et latin, 4 vol. infolio; l'Histoire du Languedoc par Vaissette, 5 vol. in-folio; le Dictionnaire italien d'Anto-nini; une jolie Bible en 7 vol. in-24, remarquable par la netteté des caractères.

VINDING, (Erasme) savant Danois, célèbre par sa profonde connoissance de la langue grecque, vivoit à la fin du dernier siècle. On lui doit plusieurs éditions, et entr'autres celle de la paraphrase du sophiste Grec Eutecnius sur un poëme d'Oppien, intitulé : La Chasse aux Oiseaux qui s'est perdu. Cette paraphrase a été imprimée sur le manuscrit du Vatican, revu par Holsten à Copenhague en 1702, in-8.º Il renferme une savante préface sur les termes de chasse usités chez les Grecs.

VIOLENTE, (N.) célèbre danseuse de corde, étoit d'Italie. Elle débuta à la Foire Saint-Laurent à Paris en 1717, et on la vit danser les Folies d'Espagne sur une planche en équilibre de huit pouces de largeur, avec autant de graces que de justesse.

VIOT, (Marie-Anne-Henriette Payan de l'Estang) née à Dresde en 1746, se fit d'abord connoître sous le nom d'Antremont, ensuite sous celui de Bourdic, et les rendit tous les trois célèbres. Douée d'une imagination active qui n'excluoit pas le goût, elle apprit l'allemand, l'anglois, le latin et l'italien. Mariée à douze ans, elle devint à seize veuve de son premier époux. La poésie, la musique, la culture de tous les arts agréables contribuèrent à la consoler de cette

perte; et quelque temps après elle contracta un nouvel hymen avec M. de Bourdie major de la ville de Nîmes, officier aussi estimé pour son esprit que pour sa probité. Recue à l'académie de cette ville, elle composa pour son discours de réception un Eloge de Montaigne son auteur favori, qu'elle lisoit sans cesse et que dans son écrit elle a su bien apprécier; mais c'est principalement par ses Poésies légères que Mad. Viot s'est, distinguée. On y trouve la saillie de l'esprit, souvent les graces du sentiment. Son expression est facile et toujours bien choisie. On peut citer d'elle une Ode au Silence, l'Eté, la Romance de la Fauvette, l'Epitre à M. de la Tremblave sur son voyage en Grèce. On lui deit encore un opéra reçu, mais non représenté, intitulé : La Foret de Brama. Bonne, modeste, enjouée. Mad. Viot fit les délices des sociétés où elle se trouva. Elle aimoit beaucoup la parure et les jeux de son enfance. Aveo une taille élégante, elle n'étoit pas jolie; aussi disoit-elle qu'en elle la nature avoit manqué la façade. Une femme fatiguée de la voir se regarder souvent dans une glace, lui en fit le reproche. « Je veux savoir par expérience, lui repondit Mad. Viot, si on peut s'accoutumer à la laideur. » Son penchant à la coquetterie et au bel'esprit ne fut point un ridicule, parce qu'elle plaisoit sans effort et amusoit par son esprit. Elle faisoit les honneurs de sa maison avec aisance, et y recevoit plusieurs hommes de lettres distingués. Son ton étoit naturel, et si elle prenoit quelquefois un pen d'emphase, c'étoit par l'enthousiasme que lui inspiroient les talens ou quelques objets ra-

rs. Tel est le portrait qu'elle a trace d'elle - même à une amie. w J'ai le front étroit, de trèspetits yeux, assez expressifs lorsque quelque sentiment agréable agite mon ame; vous les trouverez donc tels quend ils se fixeront sur les vôtres; la face aplatie, les jones arrondies, la bouche assez gracieuse, le teint blanc, mais marqué de petite vérole; ma taille a été belle, elle se gâte depuis que je prends de l'embonpoint. Sous cette enveloppe la nature a place un cœur droit et sensible, et cette sensibilité a été long temps voilée par un vernis de légèreté qui ne m'a pas nui aux yeux de mes amis, mais qui m'a dérobée à ceux du public. L'étourderie tient à la franchise; j'en ai eu infiniment et il m'en reste encore : minutiense à l'excès sur tout ce qui est sentiment, je passe légèrement sur tout ce qui est étiquette. J'ai beaucoup d'égalité dans l'humeur, mais beaucoup de variété dans tout ce qui s'appelle goût. Avec la candeur d'un enfant j'ai rarement de l'esprit, quelquefois de l'imagination... » Mad. Viot fut l'amie de Mad. du Boenge, et contribua à lui faire obtenir une pension du gouvernement. Elles se suivirent de près au tombeau. Mad. Viol est morte le 19 thermidor an 10, d'une fièvre inflammatoire, dans une maison de campagne près de Bagnols dans le département du Gard.

VIRÍNGUS ou VAN VIERIN-GEN, (Jean Wautier) né à Louvain en 1539, reçut le bonnet de docteur dans sa patrie en 1571, et obtint ensuite la première chaire de médecine qu'il remplit avec la plus grande exactitude pendant 22 ans. Devenu veuf en 1578, il embrassa l'état ecclésinstique, mais il ne reçut l'ordre de prêtrise qu'en 1593; il devint ensuite chanoine d'Arras. Sa piété, son zèle pour les anciens usages de l'Eglise et ses talens lui méritèrent la confiance et l'estime des archiducs Albert et Isabelle, dont il fut chapelain. On a de lui : I. Un Abrègé du Théatre Anatomique de Vesal, en flamand, Bruges, 1569, in-4. II. De jejunio et abstinentid medico-ecclesiastici libri quinque, Arras, 1597, in-;0, avec cette double épigraphe : Qui abstinens est, adjiciet vitam, Eccl. 37; Non satiari cibis saluberrimum, Hippocr.

VIRLOIS, (Charles François Roland de) architecte de Paris, mort en 1772, fit élever en 1751 le théatre de Metz dont il publia le plan. On lui doit quelques ouvrages: L. Traduction des Elémens de Physique de s'Gravesande, 1747, 2 vol. in-8.º II. Dictionnaire d'architecture, 1770, 3 vol. in-4.º III. Une nouvelle édition de Vitruve avec une Dissertation sur les divers commentateurs de cet écrivain.

VIRUES, (Alphonse) fut l'un des premiers poëtes Espagnols qui fit sortir la tragédie de la barbarie où elle avoit jusqu'alors été plongée dans son pays. Il a précèdé Lopez de Vega et a vécu au commencement du 16° siècle.

VITET, (Aymar) descendant d'Edouard VITET chirurgien du prince de Galles en 1356, et qui resta en France après la bataille de Poitiers, a publié deux Traités; l'un sur les hernies, et l'autre sur la génération et les accouchemens. Il ne quitta point

Lyon sa patrie, où il a laissé plusieurs descendans qui ont suivi avec succès ses traces et se sont perpétués dans la profession du même art.

VIVENS, (François de) mort à Clairac en 1780, à l'âge de So ans, s'attacha à la physique, à l'histoire naturelle, et a publié les écrits suivans : I. Mémoires sur le vol des Oiseaux, in-12. II. Observations sur divers moyens de soutenir l'Agriculture dans la Guienne, 1744, 2 vol. in-12. III. Nouvelle Théorie du Mouvement, 1746, in-8.º IV. Essais sur les principes de la Physique, 1749, in-12. Viveus entretenoit une correspondance active avec les savans de la capitale et des pays étrangers, et réunissoit au goût des sciences la modestie et la bienfaisance.

VIVENTIOLE, grammairien de Lyon, eut une longue dispute avec St. Avitus, qui dans un poëme avoit fait longue la pénulcième syllabe du mot potitur. Vivanitole eita Virgile qui la fait brève: Avitus sontint que Virgile s'étoit permis sur ce mot une licence poétique. — Il ne faut pas confondre le rhéteur Viventiole avec l'évêque de Lyon du même nom, qui vivoit en 517 et dont les écrits se sont perdus.

VIVIER, (N\*\*) auteur dramatique, a donné en 1714 au théatre de l'Opéra comique une pièce en trois actes intitulée: Arlequin favori de la Fortune.

VLITIUS, savant Hollandeis, fut professeur de grammaire à Breda. On lui doit une édition des Poëmes de Nêmésien et de Gratius, imprimée à Leyde chez les Elsevir, en 1645 et 1653, Il y maltraite fort dans ses notes lesremarques antérieures de Barthius; mais il donna bientôt après un exemple de justice et de modération rare parmi les auteurs. Dans une édition suivante, faite à Leipzig en 1659, in-4°, il avoue s'être trompé sur Barthius et reconnoît qu'il s'est trompé dans ses jugemens.

II. VOET, (Paul) fils de Gisbert, né à Heusden en 1619, professeur en droit à Utrecht en 1654, mort en 1667 à la fleur de son âge, s'est fait connoître par les ouvrages suivans : I. De Duellis licitis et illicitis , Utrecht, 1644, in-12, où parmi quelques assertions vraies il y en a un grand nombre de fausses. II. De usu juris civilis et canonici in Belgio unito, 1658, in-12. III. De jure militari, 1666, in-8.º IV. Commentarius in Institutiones imperiales, Gorcum, 1668, 2 vol. in-4.0 V. De mobilium et immobilium naturd, Utrecht, 1666, in-8.0

III. VOET, (Jean) fils du précédent, professeur en droit à Leyde et ensuite à Herborn, mort en 1714, a laissé: I. Un excellent Commentaire sur les Pandectes, la Haye, 1698-1704, deux volum. in-folio. Il y a peu de livres de droit qui jouissent d'une estime plus générale et mieux méritée. II. De erciscunda familia liber, Bruxelles, 1717, in-12.

VOETS, (Melchior) jurisconsulte Allemand du 17<sup>e</sup> siècle, conseiller de l'électeur Palatin Jean-Guillaume, garde des archives du duché de Juliers, a publié: I. Historia juris civilis Juliacensium et Montesium, Cologne, 1667, in-folio; et Dusse Eldorp, 1694 et 1729. IL Tractatus ad Observationes feudales, Dusseldorp, 1720, in-folio, et plusieurs livres de droit en allemand.

\* VOISENON, (Claude-Henri de Fusée de ) abbé de l'abbaye du Jard, membre de l'académie Françoise, né an château de Voisenon près de Melun, le 8 janviér 1708, mort dans le même château le 22 novembre 1775, avoit le titre de ministre plénipotentiaire de l'évêque de Spire. C'étoit un de ces esprits délicats et faciles, qui malgré quelques petits ridicules, sont les ornemens des meilleures sociétés. Il avoit commencé par être grand vicaire de l'évêché de Boulogne. Mais il abandonna bientôt les dignités ecclésiastiques, se connoissant peu propre à les bien remplir. Il étoit né plutôt pour l'état militaire, dit la Place, puisqu'ayant plaisanté un officier qui le trouva mauvais, il se battit avec lui, le blessa et le désarma. Depuis cette époque singulière dans l'histoire d'un ecclésiastique. il se livra entièrement au monde et au théâtre. Il fut souvent l'objet de la satire, et il la dédaigna. Un poëte lui porta un jour une épigramme contre lui, et fut assez impudent pour lui en demander son avis. On ne nommoit point l'auteur contre qui la pièce étoit dirigée. L'abbé de Voisenon écrivit au baut, Contre l'abbé de Voisenon; ensuite la rendant au satirique, il lui dit: Vous pouvez à présent faire courir votre épigramme; les petits changemens que j'y ai faits la rendront plus piquante. Ce trait de modération déconcerta l'homme à l'épigramme qui la déchira en mille pieces, après avoir demandé

beaucoup de pardons à l'abbé de Voisenon. Quoique tout entier au monde, il n'étoit pas sans religion. Il disoit son bréviaire exactement et en marquoit les renvois avec des couplets de chanson. Etant tombé malade assez sérieusement pour penser à se confesser, il envoya chercher le célèbre Pere de Neuville : « Mon père, lui dit il en le voyant près de son lit, je ne veux point aller en enfer; c'est un logement trop incommode. — Vous avez raison , mon cher abbé ; mais si vous persistez à faire vos opéra comiques, cela pourroit bien vous arriver. Ce n'est pas le tout encore d'aller en enfer. Mon cher ami, vous y seriez hué.» Cet écrivain qui avoit reçu de la nature beaucoup d'esprit et même du talent, ne fut point tout ce qu'il pouvoit être, parce que les applaudissemens précoces qu'il reçut dans des sociétés brillantes par ses gentillesses, ses saillies, son ton badin, lui persuaderent qu'il pouvoit s'épargner la peine de travailler ses ouvrages. Aussi la littérature n'ayant été pour lui qu'un amusement, « sa réputation littéraire ne fut pas moins fluette, dit Palissot, que sa complexion, et ressembla parfaitement à sa petite santé.» Desmahis l'a trop loué lorsqu'il a dit de lui :

Arbitre des talens qu'il cultive et possède,

Son esprit est toujours d'accord avec lè goût.

Toujours nouveau, saus cesse à luimême il succède;

Et sans prétendre à rien il a des droits sur tout.

L'abbé de Voisenon donna au public divers romans, en quatre petits vol. in-12, dont le plus

connu est une espèce de conte moral, intitulé: L'Histoire de la Félicité. Le cadre est peu de chose: mais l'auteur conte ioliment et il mêle à son récit de petites réflexions morales, finement exprimées. L'abbé de Voisenon travailla aussi pour le théàtre. Ses comédies des Mariages assortis, publiée en 1744, et de la Coquette fixée, en 1746, sont du bon genre; c'est-à-dire de celui que Molière n'eût point désapprouvé. Le tour de ses vers est beureux. Il est fertile en tirades et en maximes, mais il a l'art de les placer et de leur donner de la saillie. La Coquette fixée prouve qu'il savoit former un plan peindre les mœurs et tracer des caractères. On a de lui beaucoup d'autres Pièces applandies dans leur nouveauté, et aujourd'hui peu lues et point du tout représentées. L'abbé de Voisenon se distingua encore par un grand nombre de Poésies fugitives; productions faciles d'un homme répandu dans le grand monde dont la muse est aussi légère que piquante. Son seul défaut est de tomber quelquefois dans l'affectation, les pointes, les équivoques, en cherchant trop la finesse et la gaieté qu'on ne doit pas paroître chercher. Parmi ses pièces, quelques-unes sont chantantes : telles que le poëme lyrique des Israélites à la montagne d'Oreb, qui fut mis en musique en 1758 et applaudi. Ses Œuvres ont été recueillies en 1782, en cinq vol. in-8° par Mad. de Turpin son amie; il y en a quatre de trop. Il falloit se borner aux Comédies que nous avons citées, à deux ou trois Oratorio, à une demidouzaine de Pièces fugitives et à l'Histoire de la Félicité; au lieu qu'on y a fait tout entrer jusqu'à

des Anecdotes Littéraires et à des Fragmens Historiques qui ne font qu'un recueil de pointes et de calembourgs. Le duc de Choiseul lui avoit fait donner six mille livres de pension pour s'occuper de l'Histoire de France: et ces Fragmens Historiques furent le fruit de son travail. « Presque toutes les bagatelles de l'auteur, dit la Harpe, plus ou moins médiocres, avoient paru séparément pendant la vie de l'abbé sans beaucoup d'inconvénient ; mais cinq gros tomes de futilités mettoient trop en évidence son esprit; et il ressemble sous cette forme à un papillon écrasé sous un in-folio. Tout ce qui pouvoit se lire sans ennui pouvoit fournir un petit vol. in-18, emblême de l'écrivain, de l'homme et de l'abbé..... Voisenon, 'ajoute-t-il ailleurs qui n'a jamais été ni un homme de lettres, ni un bon écrivain, a été fort long-temps ce qu'on appelle un homme à la mode. Né de condition et reçu à ce titre dans la meilleure société, il l'auroit été encore à titre d'homme aimable. Il y portoit cet extrême enjouement qui trouve à rire et à faire rire de tout, un ton de galanterie badine plus en vogue alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'insouciance et de gaieté qui en étoit la suite, et le talent des quolibets plutôt que celui des bons mots. Avec la figure d'un singe, il sembloit en avoir la légèreté et la malice, et les femmes s'en amusoient comme d'un homme sans conséquence. On n'examinoit pas si sa manière d'être dans la société, n'appartenoit, pas à la frivolité d'esprit et à la foiblesse de caractère : il semble que dans le monde on ait besoin d'agrémens plus que de vertus. Les vertus servent une fois l'année, et les

grémens tous les jours. Ceux de l'abbé de Voisenon lui tinrentlieu de tout. » Voltaire lui fit cette jelie épitaphe :

Ici glt ou plutôt frétille Voisenon, frère de Chaulieu, A sa muse vive et gentille Je ne prétend point dire adieu; Car je m'en vais au même lieu, Comme cader de la famille.

\* VOITURE, (Vincent) né à Amiens en 1598, reçu à l'académie Françoise en 1634, dut le jour à un marchand de vin; et comme il avoit la petitesse de rougir de sa naissance et d'être sensible aux plaisanteries que sa vanité occasionnoit, on le badinoit souvent. Mad. Desloges lui dit un jour en jouant aux proverbes: Celui-là ne vaut rien, percez-nous-en d'un autre. Un officier lui fit à table cet impromptu, le verre à la main:

Quoi! Voiture, su dégénère! Hors d'ici, maugrebi de toi; Tu ne vaudras jamais ton père; Tu ne vends du vin ni n'en boi.

Il étoit si sensible à ces plaisanteries, que Bassompierre disoit : Le vin qui fait revenir le cœur aux autres, le fait perdre à Voiture.... Les agrémens singuliers de l'esprit et du caractère de ce poëte lui donnèrent entrée à l'hôtel de Rambouillet, où il brilla beaucoup par ses saillies. Gaston d'Orléans frère de Louis XIV, voulut l'avoir en qualité d'introductour des ambassadeurs et de maître des cérémonies. H fut aussi interprète de la reinemère. Il fit dire un jour à un ambassadeur étranger de belles choses qui n'étoient point dans son discours. On le fit remarquer à Voiture qui reprit brusquement ; S'il na le dit pas , il

doit le dire. Ce bel'esprit fut envoyé en Espagne pour quelques affaires, d'où il passa en Afrique pour observer les mœurs de cette partie du monde. La conr. de Madrid lui donna plusieurs marques d'estime. Il y composa des vers espagnols que tout le monde crut être de Lopez de Vega, tant la diction étoit élégante. Voiture ne fut pas moins bien accueilli à Rome dans deux voyages qu'il y fit. De retour en France, il fut maître d'hôtel chez le roi, et obtint plusieurs pensions qui l'auroient du mettre dans l'opulence, mais qui ne servirent qu'à hâter sa mort, en fournissant des alimens à sa passion pour le jeu et pour les femmes. Il se vantoit d'avoir embrassé dans le choix de ses amours depuis le sceptre jusqu'à la houlette. Ce poëte mourut le 27 mai 1648, à 50 ans, et l'académie Françoise prit le deuil : honneur qui n'a été renouvelé depuis pour aucun de ses membres, quoiqu'un grand nombre aient eu beaucoup plus de titres pour le mériter. Le commerce des grands l'avoit rendu fort vain, et en lui donnant les agrémens d'un homme de cour, lui en avoit communiqué tous les vices. Il aimoit à railler; mais il n'aimoit pas les réponses qu'on opposoit quelquefois à ses railleries. Ayant offensé un seigneur de la cour par un trait piquant, celui-ci voulut lui faire mettre l'épée à la main. « La partie n'est pas égale , lui dit Voiture ; vous êtes grand, je suis petit; vous êtes brave, je suis poltron; vous voulez me tuer : hé bien ! je me tiens pour mort. » Il fit rire son ennemi et le désarma. Voiture avoit d'ailleurs le cœur généreux. Balzac lui envoya demander quatre

cents écus à emprunter : Voiture prêta galamment la somme; et prenant la promesse de Balzac que lui remit le valet qui faisoit la commission, il mit au bas de l'acte : « Je soussigné confesse devoir à M. Batzac la somme de huit cents écus, pour le plaisir qu'il m'a fait de m'en emprunter quatre cents. » Il donna ensuite cette promesse au valet, afin qu'il la portât à son maître. Il éprouva de ses amis la même générosité qu'il avoit pour eux. Ayant perdu mille quatre cents louis sur sa parole et n'ayant qu'un jour pour dégager son honneur, il écrivit à Costar avec lequel il étoit tendrement lié : « Envoyez-moi, je vous prie, promptement deux cents louis dont j'ai besoin pour achever la somme de 1,400 que je perdis hier au jeu. Vous savez que je ne joue pas moins sur votre parole que sur la mienne. Si vous ne les avez pas, empruntez-les: si vous ne trouvez personne qui veuille vous les prêter. wendez tout ce que vous avez, jusqu'à votre bon ami M. Paucquet; car absolument il me faut deux cents louis. Voyez avec quel empire parle mon amitié : c'est qu'elle est forte; la vôtre qui est encore foible, diroit: Je vous supplie de me prêter deux cents louis si vous le pouvez sans vous incommoder; je vous demande pardon si j'en use si librement....» Costar lui envoya les deux cents louis avec la réponse qui suit : « Je n'aurois jamais cru avoir tant de plaisir pour si peu d'argent. Puisque vous jouez sur ma parole, je garderai toujours un fonds pour la dégager. Je vous assure de plus qu'un de mes parens a toujours mille louis dont je puis disposer comme s'ils étoient dans votre cassette : je ne voudrois pourtant pas vous exposer par-là à quelque perte considérable. Un de mes amis me dit hier que feu son bien avoit été le meilleur ami qu'il eût au monde : je vous conseille de garder le vôtre. Je vous renvoie votre promesse. Je suis surpris que vous en tisiez ainsi avec moi, après ce que je vous vis faire l'autre jour pour M. de Balzac. » Voilà un billet qui fait plus d'honneur à Voiture que ses plus belles Lettres. Despréaux disoit qu'il ne faut pas toujours juger du caractère des auteurs par leurs écrits. « La société de Balzac . ajoutoit - il, loin d'être guindes et épineuse comme ses Lettres, étoit remplie de douceur et d'agrémens. » Voiture, au contraire. faisoit le petit Souverain avec ses égaux. Accoutumé à fréquenter des Altesses, il ne se contraignoit qu'avec les grands. La seule chose par où se ressembloient ces deux auteurs, c'est dans la composition de leurs Lettres. dont la plus courte leur coûtoit souvent quinze jours de travail. On a recueilli ses Ouvrages, à Paris, 1729, en 2 vol. in-124 On y trouve des Lettres en prose. dans lesquelles il y en a quelquesunes d'un caractère délicat et d'un goût très-fin; mais elles se réduisent à un très-petit nombré. La contrainte, l'affectation, les jeux de mots puérils, les plaisanteries froides, les allusions trop recherchées en déparent la plupart. Ne partant point du cœur, ne peignant ni les mœurs du temps ni les caractères des hommes, elles sont plus propres à former un bel esprit maniéré qu'un homme de goût. Ce qu'il 7 a de plus fàcheux, c'est que la petite et méprisable envie de montrer de l'esprit, lui fait dire

des choses dont la décence et Phonnêteté même peuvent être elarmées. On peut appliquer ce même jugement à ses Poésies françoises, italiennes et espagnoles; il y a de la légèreté de . temps en temps; quelques-unes. même sont d'une tournure piquante, et n'ont pas été inutiles à Voltaire qui en a mis en œuvre les pensées les plus délicates : mais on remarque dans le plus grand nombre, l'abus de l'esprit, la recherche des idées et l'inobservation des règles les plus communes. Ses poésies consistent en Epîtres-, Elégies , Sonnets, Bondeaux, Ballades et Chansons. Son Epttre au prince de Condé, est pleine de noblesse et de graces. « On y remarque sur-tout avec plaisir, dit Boileau, cette familiarité décente et noble qu'un homme de lettres peut, prendre, même avec les grands. » C'est en effet le premier, ajoute un critique moderne, qui a inventé l'art de familiariser le talent avec la grandeur, et d'assaisonner d'une gaieté vive et spirituelle les fades louanges dont on repaissoit avant lui la beauté. Il faut bien prendre garde de distinguer l'invention de la perfection; la première est le fruit du génie, la seconde est celui du temps. C'est une excellente observation de Fontenelle «que lorsqu'on juge deux hommes qui ont appartenu à des siècles différens, il faut d'abord estimer et comparer les lumières du temps oh ils ont vécu. Tel perfectionné par la culture générale de son siècle, a passé pour un homme de beaucoup d'esprit, qui ne seroit pas sorti de la foule dans un âge inculte. Celui qui composoit une stance correcte du temps de Malherbe, avoit peut

être plus de génie que celui qui aujourd'hui, graces aux modèles qui l'entourent, enfante des poëmes avec un agrément et une facilité qui ne lui coûtent rien-C'est qu'il y a plus de mérite à ouvrir de nouvelles routes qu'à courir dans des routes frayées et battues. Il faut donc remarquer qu'il s'est écoulé plus d'un siècle de perfection entre Voiture et nous; aussi cet écrivain inventif et original est demeuré obscurci par les défauts du langage qui n'étoit pas encore fixé. » Celui qui a rédigé en un volume les Lettres choisies de Voiture et ses meilleures Poésies, a rendu un double service, et au public délicat et paresseux, et à Voiture lui - même qui étoit déjà bien oublié. Voyez BENSERADE, LON-GUEVILLE et COSTAR.

\* VOLTAIRE, (Marie-4 François Arouet de) gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ancien chambellan du roi de Prusse, des académies de Paris Rome , Florence , Bologne Londres, etc. naquit à Chatenay, près de Paris le 20 février 1694, de François Arouet ancien notaire au Châtelet, trésorier de la Chambre des Comptes, et de Marie-Marguerite Daumart. A la naissance de cet homme célèbre qui a vécu 85 ans et quelques mois on desespéra de sa vie; et sa santé fut long-temps foible. Il annonça des ses premières années la facilité de son génie et l'activité de son imagination. Il a dit lui-même, qu'au sortir du berceau il bégayoit des vers. L'abbé de Chateauneuf son parrain lui faisoit réciter des l'âge de trois ans les Fables de la Fontaine, et lui apprit par cœur un petit Poëme assez médiocre, intitulé :

La Molsade, qui fut vraisem-Mablement la première source de son incrédulité. Il fit ses études au collège de Louis-le-Grand, sous le Père Porée; et elles furent brillantes. On a de lui quelques morceaux écrits à l'age de douze à quatorze ans, qui ne se sentent point de l'enance. La célèbre Ninon à qui Fon présenta cet enfant ingénieux , lui légua une somme de deux mille livres pour se former une petite bibliothèque. Ayant été envoyé aux écoles de Droit au sortir du collége, il fut si rebuté par la sécheresse de la jurisprudence qu'il se tourna entièrement du côté de la poésie. (Voyez JARRY.) Admis dans la société de l'abbé de Chaulieu, du merquis de la Fare, du duc de Sully, du grand prieur de Vendome, du marechal de Viltars, du chevalier de Bouillon. il y prisa ce goùt naturel et cette plaisanterie fine qui distinguoient la cour de Louis XIV. Mais son père le voyant livré à une société de beaux esprits et de seigneurs Epicuriens, et toujours obstiné à faire des vers, pria le marquis de Châteauneuf ambassadeur de France en Hollande, de l'emmener avec lui en qualité de page. Cette espèce d'exil ne fut pas de longue durée. Mad. du Noyer qui s'y étoit réfugiée, avoit deux filles dont la cadette inspira une passion vive an jeune poëte. La mère trouvant que le seul parti qu'elle pût tirer de cet amour étoit d'en faire du bruit, se plaignit à l'ambassadeur. Ce ministre défendit à son page de conserver des liaisons avec Mile du Noyer, et le renvoya dans sa famille pour n'avoir pas suivi ses ordres. Mad. du Nover ne manqua pas de faire imprimer cette petite aventure

aves les lettres de l'amant novice; à sa fille, espérant que le nome du jeune Arouet, dejà trèsconnu, feroit mieux vendre som livre; et elle eut soin de vanter. fort à propos sa sévérité maternelle et sa délicatesse. Arrivé à Paris, le jeune homme oubliabientôt son amour; mais il n'onblia point de travailler à enlever à une mère intrigante une fille aimable et née pour la vertu. Il employa pour réussir des Jésuites et des évêques, et fit valoir avec zèle le danger que couroit la foi de Mile du Noyer. Cependant son père mécontent de sa conduite en Hollande, et le voyant toujours entraîne par le démon des vers et point du tout par celut de la chicane, l'avoit exclu de sa maison. Les lettres les plus soumises et les plus tendres ne fouchèrent point son cœur. Son fils lui demandoit même de nasseren Amérique, pourvu qu'avant son départ il lui fût permis d'embrasser les genoux paternels. Il fallut se résoudre non à partir pour les isles, mais à entrer chez un procureur, de parchemins timbrés griffonneur mercenaire. L'élève d'Apollon n'y resta pas long - temps. M. de Caumartin ami d'Arouet père, fut touché des dégoûts qu'éprouvoit le fils loin des beaux arts et du grand monde. Il demanda la permission. de le mener à sa terre de Saint-Ange, où, éloigné des compagnies alarmantes pour la tendresse paternelle, il pourroit mieux réfléchir sur le choix d'un état. Arouet y trouva le vieux Caumartin, homme respectable. passionné pour Henri IV et pour Sully, et qui sut lui inspirer son enthousissme pour ces deux héros. La société douce et aimable de Saint-Ange ne le corriger

sas neahmoins du penchant à la latire qui s'étoit développé en lui de bonne heure : penchant qui lui causa bien des désagrémens , des disgraces et des chagrins. Les conteurs d'anecdotes disent que sétant plaint au duc d'Orléans régent d'un outrage et lui ayant demandé justice, le régent lui repondit : Elle est faite. Mais tette réponse si énergique est vraisemblablement un imprompla fait à loisir par les ennemis da seune Arouet. Quoi qu'il en soit, on l'accusa d'avoir fait une pièce intitulée : Les J'ai vu, et d'avoir dit des bons mots contre le gouvernement et les chefs du gouvernement. Il fut enfermé plus d'un an à la Bastille. Il avoit déjà composé sa tragédie d'Œdipe qui fut représentée en 1718 et qui ent le plus grand succès. Le duc d'*Orléans* ayant vu représenter. cette pièce, en sut si charmé qu'il permit au poëte exilé à Sullysur - Loire après la sortie de la Bastille, de revenir à Paris. Son premier empressement fut d'aller remercier le prince qui lui dit : Soyez sage et j'aurai soin de vous. -Je vous suis infiniment oblige, repondit le jeune homme; mais je supplie Votre Altesse de ne plus se charger de mon logement ni de ma nourriture. Le maréchal de Villars en sortant d'une des représentations, lui dit que la nation lui avoit bien de l'obligation de ce qu'il lui consacroit ses veilles. - Elle m'en auroit bien Lavantage, répondit vivement le feune poëte, si je savois écrire comme vous savez agir. Son père qui vouloit que son fils fût avoest et qui l'avoit même chasse de sa maison parce qu'il vouloit être poëte, vint à une des représentations de la nouvelle tragédie. It fut touche jusqu'aux' lurmer.

H embrassa son fils au milieur des félicitations des femmes de la cour; et il ne fut plus question de faire du jeune Arouet un jurisconsulte. Ce fut en 1722 qu'il fit un voyage à Bruxelles avec Mad. de Rupelmonde. 'L' malheureux et célèbre Rousseau étoit alors dans cette ville. Les deux poëtes se virent et concurent bientôt une assez forte aversion l'un pour l'autre. Voltaire dit un jour à Rousseau qui lui montroit une Ode à la posterite : Voilà une lettre qui ne parvi**end**ra point à son adresse 🗜 et une autre fois le célèbre lyrique lui avant lu une Satire qu'il trouva fort mauvaise, il lui conseilla de supprimer cet ouvrâge parce qu'il passeroit pour avoir perdu son talent et conservé son venin : De telles réponses ne devoient pas rapprocher deux cœur que la rivalité commençoit à éloigner. (Voy. II. Rousseau.) Voltaire de retour à Paris, donna en 1722 la tragédie de Martamne empoisonnée par Hérode. Lorsqu'elle but la coupe, un plaisant cria : La Reine boit ; c'étoit vers le temps des Rois, et ce mot fit tomber la pièce. Sa tragédie d'Artémire avoit déjà éprouve le même sort en 1720, quoiqu'elle eitt frappé les connoisseurs par des tirades brillantes et de beaux vers. En 1726 une nouvelle détention à la Bastifle ajouta aux désagrémens que lui procuroit quelquefois la littérature. Avant blesse le chevalier de Rohan par ce propos indiscret : Je ne traine pas un grand nom, mais je sais honorer celui que je porte; celuici le fit maltraiter en plein jout. Voltaire « au lieu de prendre la voie de la justice, disent les Mémoires de Villars, estima la vengeance plus noble par les armes,

On prétend qu'il chercha son adversaire avec soin, mais trop indiscrettement. Le cardinal de Rohan demanda à M. le duc de le faire mettre à la Bastille. L'ordre en fut donné et exécuté. Le malheureux poëte après avoir été battu fut encore emprisonné. Pour obtenir plus promptement l'ordre de cet emprisonnement arbitraire, on montra à M. le duc qui étoit borgne, ces vers que Voltaire avoit adressés, dit-on, à sa maîtresse la marquise de Prie:

Io, sans avoir l'art de feindre, D'Argus sut tromper tous les yeux; Nous n'en avons qu'un seul à craindre: Pourquoi ne nous pas rendre heureux?

Voltaire après six mois de détention, ne recouvra sa liberté qu'à condition qu'il sortiroit du royaume. Ces mortifications, jointes à celles que son génie indépendant et sa façon de penser sur la Religion lui occasionnoient, lui firent donner la préférence à l'Angleterre où il fit imprimer la Henriade. Le roi George Ic, et sur-tout la princesse de Galles qui depuis fut reine, lui accordèrent des gratifications et lui procurèrent beaucoup de souscripteurs. Ce fut le commencement de sa fortune augmentée depuis considérablement par les rétributions de ses Ouvrages, par la faveur des princes, par le commerce, par une économie qu'on traitoit d'avarice, avant les dépenses nobles par lesquelles il signala ses dernières années. Etant revenu en France en 1728, il mit l'argent qu'il avoit rapporté d'Angleterre à une loterie établie par M. Desforts contrôleur général des Finances. Il s'associa pour cette opération avec une compagnie

nombreuse, et fut heureux. Le fameux Paris Duverney lui ayant procuré un intérêt dans les vivres de l'armée, il en retira près de huit cent mille livres. Ces. divers capitaux accumulés, accrus par l'esprit d'ordre lui rapportèrent enfin 130 mille livres de rente dont la plus grande partie fut en viager. Les spéculations de finance ne l'empêchèrent pas de cultiver les belles-lettres qui étoient sa passion dominante. Il donna en 1730 son Brutus, celle de toutes ses tragédies qui est la plus fortement écrite. Cette pièce fut plus estimée par les connoisseurs que suivie par les spectateurs. Voltaire melant alors l'esprit du commerce à la culture des lettres, avoit envoyé en Barbarie un vaisseau appelé le Brutus pour acheter des bles. Le bruit s'étoit répandu qu'il avoit fait naufrage; il apprend un soir en sortant d'une représentation de sa nouvelle tragédie, qu'il est arrivé à Marseille. Puisque le Brutus de Barbarie est retrouvé, dit-il à Dumoulin son facteur à Paris, consolons - nous du peu d'accueil qu'on fait au Brutus de l'ancienne Rome. On lui rendre peut-être justice un jour. Ce temps n'étoit pas encore arrivé, et les beaux esprits de ce temps - là Fontenelle, la Mothe, lui conseillèrent de renoncer au genre dramatique qui, selon eux, n'étoit pas le sien. Il répondit à ce conseil en donnant Zaïre: Zaïre, l'ouvrage le plus touchant qu'on ait vu au théâtre depuis Phèdre. Ses Lettres philosophiques pleines de traits hasardés et de plaisanteries contre la Religion, ayant été brûlées par arrêt du parlement de Paris et l'auteur décrété de prise de corps , Voltaire quitta la capitale. La curiosité le con-

desit au siège de Philipsbourg. M. de Voltaire, lui dit le maréchal Berwick, vous viendrez sans doute avec nous voir la tranchee. - Non, non, M. le Maréchal, je me charge du soin de chanter vos exploits, sans avoir l'ambition de les partager. Virgile n'alla jamais cheroher la gloire dans les combats. Voltaire son émule pensoit de même, il alma mieux aller chercher le repos dans la retraite. Il étoit lié elors avec la marquise du Chastelet, et ils étudioient ensemble les Systèmes de Leibnitz et les Principes de Newton. Il se retira pendant plusieurs années à Cyrei, terre de cette dame célèbre, près de Vassi en Champagne, et y fit bàtir une galeria où l'on sit toutes les expériences sur la lumière et l'électricité. Il travailla en même temps à ses Elémens de Philosophie de Newton: philosophie qu'alors on ne connoissoit guère en France, et que les nombreux partisans de Descartes se soucioient très-peu de connoître. Aussi l'interprète du philosophe Anglois écrivoitil à un de ses amis : On croit que les François aiment la nouveauté, mais c'est en fait de cuisine et de modes. Pour plaire à sa nation, il ne fit qu'effleurer les principes du philosophe Anglois. Je tache, disoit-il, de réduire ce géant-là à la mesure des nains mes confrères. Je meis Briarée en miniature. Ce fut au milieu de ces occupations philosophiques qu'il donna en 1736 sa tragédie d'Alzire, dont le but comme celui d'un grand nombre de ses pièces, est d'adoucir les ames dures; elle réussit an-delà de ses espérances. Il étoit dans la force de son âge et de son génie, et il le prouva bien par

sa tragédie de Mahomet, représentée en 1741. Cette pièce pleine de traits hardis et d'allusions qui pouvoient être dangereuses, cssuya presque autant de contradictions que le héres en avoit éprouvé à la Mecque. On la dénonça au procureur général comme un ouvrage contre la Religion; et l'auteur, par le con-seil du cardinal de Fleury, la retira du théatre. Mérope, jouée deux années après, en 1743, avec presque autant de succès qu' Alzire, donna l'idée d'un genre de tragédie dont il existoit peu de modèles; elle fut cependant beaucoup critiquée lorsqu'elle ent été mise sous presse, et Fontenelle dit finement : La représcatation de Mérope a fait beaucoup d'honneur à Voltaire, et l'impression à Mile Dumesnil. C'est à cette pièce que le parterre et les loges demandèrent à voir l'auteur : honneur accordé d'abord à un grand écrivain et qui a été prodigué jusqu'à Polichinel. C'est après avoir donné Mérope qu'il sollicita une place à l'académie Françoise, moins pour la place même que pour se mettre sous l'égide de ce corps à l'abri de nouvelles traverses. Aux titres que lui offroient ses succès littéraires se joignoient la protection de Mad. de Chateauroux maîtresse de Louis XV, alors gouvernée par le duc de Richelieu. Ce seigneur se disoit l'amt de Voltaire et l'étoit autant que pouvoit le permettre la légèreté de son caractère, son humeur. capricieuse, son petit despotisme sur les théâtres, ses nombreuses prétentions et son mépris pour tout ce qui n'étoit pasnoble ou homme de cour. Il servit le poëte auprès de Mad. de Chateauroux; mais M. de Mau

repas, plein de la petite vanité de briller dans un souper et trop souvent éclipsé dans cè genre de gloire ou de gloriole par Voltaire, l'écarta de l'académie. Peu de temps après, le ministère sentit combien l'alliance du roi de Prusse étoit nécessaire à la France. Ce prince craignoit de s'engager de nouveau avec une puissance dont la politique étoit alors incertaine et timide. On imagina d'envoyer Voltaire en secret à Berlin pour le déterminer. Voltaire ent l'adresse de saisir le véritable motif de son incertitude et de son peu de confiance : c'étoit la foiblesse qu'avoit **eu** le ministère François de ne pas faire la guerre à l'Angleterre, et de paroître par cette pusillanimité demander la paix quand elle auroit pu prétendre à en dicter les conditions. Cependant le roi de Prusse ne tarda pas de se déclarer pour la seconde fois contre la reine d'Hongrie, et par cette diversion utile força ses troupes d'évacuer l'Alsace. Ce service dû en partie à Voltaire. joint à celui d'avoir pénétré en passant à la Haye, les dispositions des Hollandois encore incertaines en apparence, préparèrent les voies aux récompenses qu'il demandoit. Il vouloit surtout quelques marques de considération qui fussent un rempart contre ses ennemis. Secondé par le marquis d'Argenson mimistre philosophe, et aide du crédit de Mad. d'Etiole, depuis marquise de Pompadour, il obtint bientôt les faveurs de la cour. On le chargea de travailler aux fêtes que l'on devoit célébrer pour le mariage du Dauphin; il fit la Princesse de Navarre. Cette pièce, quoique très-peu applaudie, parce qu'on n'y trouve ni le plaisant de

la comedie, ni le pathétique de la tragédie, lui attira de nouvelles récompenses. C'est à cette occasion qu'il fit cet impromptua

Mon Henri IV et ma Zeire ,

Et mon Américaine Alçire ,

Ne m'ohr valu jamais un seul regard du
roi.

Pavois mille ennemis, avec très-peu de gloire;

Les honneurs et les biens pleuvent enfin sur moi

Pour une farce de la Foire.

On lui donna la charge de gentilhomme ordinaire et la place d'historiographe de France. Des qu'il eut ce dernier emploi, il ne voulut pas que ce fût un vain titre et qu'on dit de lui ce qu'un commis du trésor royal avoit dit de Boileau et'de Racine: Nous n'avons encore vu de ces Messieurs que leur signature. Il écrivit sous la direction du comte d'Argenson, l'Histoire de la Guerre de 1741 qui étoit alors dans toute sa force. Ce ministre l'employa dans plusieurs affaires considérables pendant les années 1745, 1746 et 1747. L'entreprise d'une descente en Angleterre en 1746 lui ayant été confiée, il fut chargé de faire le manifeste du roi de France en faveur du prince Charles-Edouard. Il avoit tenté plusieurs fois d'être recu de l'académie Françoise : mais les portes ne lui furent ouvertes que cette même année 1746. Il fut le premier qui ne se conforma point à l'usage fastidieux de ne remplir un Discours de réception, que des louanges rebattues du cardinal de Richelieu : exemple snivi et perfectionné depuis par d'autres académiciens. Les satires dont cette reception fut l'occasion l'inquiétèrent tellement qu'il se re-

sca avec Mad, la marquise du Chastelet à Luneville, auprès du roi Stanislas. Cette dame illustre étant morte en 1749, il revint à Paris et n'y demeura pas longtemps. Quoiqu'il eut un grand. nombre d'admirateurs, il se plaignoit sans cesse d'une cabale formée pour lui enlever cette gloire dont il étoit insatiable. On parle, disoit - il, de la jalousie et des manœuvres des Cours; il y en à plus chez les Gens de lettres. En vain ses parens et ses amis tàchoient de calmer son inquiétude, en lui prodiguant des éloges et en exagérant ses succès, Il crut trouver loin de sa patrie plus d'admiration, plus de tranquillité, plus de récompenses, et augmenter à la fois sa gloire et sa fortune, qui étoit pourtant dejà considérable. Le roi de Prusse qui n'avoit cessé de l'appeler à sa cour et qui auroit tout cédé pour l'avoir, hors la Silesie, l'attacha enfin à sa personne par une pension de 22,000 livres et par l'espérance de la plus Laute faveur. Voltaire arriva à Potsdam an mois de juin 1750. Des attentions singulières, un appartement au dessous de celui du roi, la permission de le voir à des henres réglées, lui firent abord esperer des jours agréables. « Astolphe, dit-il lui-même, me fut pas miéux reçu dans le palais d'Alcine. Ette logé dans l'appartement qu'avoit en le marechal de Saxe; avoir à ma disposition les cuisinlers du roi quand je voulois manger chez moi, et les cochers quand je voulois me promenet; c'étoient les moindres faveurs qu'on me faisoit. Les soupers étoient trèsagréables. Je ne sais si le me trompe : il me semble qu'il y evoit bien de l'esprit. Le roi en

avoit et en faisoit avoir. Et co qu'il y a de plus extraordinaire c'est que je n'ai jamais fait de repas si libres.Je travaillois deux heures par jour avec sa majeste. Je corrigeois tous ses ouvrages. ne manquant jamais de louer co 'qu'il y avoit de bon, lorsque je raturois tout ce qui ne valoit rien. Je lui rendois raison parécrit de tout, ce qui composa. une rhétorique et une poétique à son usage. Il en profita, et son génie le servit encore mieux que mes leçons. Je n'avois nulle cour à faire, nulle visite à rendre, nul devoir à remplir. Je m'étols fait une vie libre et je ne concevois rien de plus agréable que cet état. Alcine Fréderic qui me vovoit dejà la tête un peu tournée, redoubla ses potions enchantées pour m'enivrer tout-àfait. La dernière séduction fut une lettre qu'il m'écrivit de son appartement au mien; une mai-. resse ne s'explique pas plus tendrement. Il s'efforçoit de dissiper dans cette lettre la crainte que m'inspirolt son rang; elle portoit ces mots singuliers : Comment pourrois-je janaais causer l'infortune d'un homme que j'estime, que j'aime, et qui me sacrifie sa patrie et tout ce que l'hu-. manité a de plus cher ? Je vousrespecte comme mon mattre en éloquence; je vous aime comme un ami vertueux. Quel esclavage. quel malheur, quel changement y a-t-il à craindre dans un pays où l'on vous estime autant que dans votre patrie, et chez un ami qui a un cœur réconnoissant?... Je vous promets que vous serez heureux ici tant que je vivrai, etc. Voilà une lettre comme peu de majestés en écrivent : ce futle dernier verre qui m'enivra. 🖦 La famille royale ne s'empressoit.

pas moins que Fréderic à rendre le sejour de Berlin agréable au poëte François. Dans les fêtes publiques, dans les représentations que les princes et les princesses faisoient quelquefois de ses tragédies, c'est au milieu d'eux que Voltaire étoit placé. Lors du mariage du prince Henri frère du roi, avec la princesse Wilhelmine de Hesse-Cassel, il eut l'honneur de dîner avec cette famille auguste. Mais ce temps beureux ne fut pas de longue durée; et Voltaire vit avec douleur, mais trop tard, que quand on est riche et maître de son sort, il ne faut sacrifier ni sa liberté, ni sa famille, ni sa patrie, pour une pension. Nous avons raconté dans l'article de Maupertuis et de Koenig, l'histoire du fameux différend du poëte François avec le président de l'académie de Berlin, suivi de la disgrace la plus complète. On a prétendu que le roi de Prusse en lui donnant son congé, l'avoit accablé de ces paroles : Je ne vous chasse point parce que je vous ai appelé; je ne vous ôte point votre pension parce que je vous l'ai donnée: je vous défends de paroltre devant moi. Rien n'est plus faux. Voltaire fut toujours libre de paroître à la cour. Il est vrai que dans un premier mouvement il renvoya au roi sa clef de chambellan et la croix de son ordre, avec ces vers:

Fe les reçus avec tendresse;

Je vous les rends avec douleur,

Comme un amant jaloux, dans sa mauvaise humeur

Rend le portrait de sa maîtresse.

Mais le roi lui renvoya sa clef et son ruban. Les choses changerent de face lorsqu'il se fut rendu auprès de la duchesse de Gotha.

Maupertuis profita de son at sence, à ce que disoit Voltaire, pour le desservir auprès du prince ; et il eut soin, ajoutoit-il, « de répandre à la cour, qu'un jour tandis que j'étois avec le général Manstein, occupé à revoir les Mémoises sur la Russie composés par cet officier, le roi de Prusse m'envoya une pièce de vers de sa façon à examiner, et que je dis au général : Mon ami . à une autre fois. Voilà le roi qui m'envoie son linge sale à blanchir, je blanchirai le votre ensuite. » Quoi qu'il en soit de la vérité de cette anecdote, Voltaire pensa sérieusement à rentrer en France et prit la route de Franckfort. Maupertuis qui n'avoit recueilli que des plaisanteries d'un cartel qu'il lui avoit envoyé, chercha un autre moven de se venger de son ennemi. Voltaire emportoit avec lui un re-. cueil des Œuvres poétiques de Fréderic, alors connues séulement des beaux esprits de sa cour. On fit craindre au roi une critique de ses ouvrages qui ponvoit être très-mortifiante, surtout pour un poëte couronné. Fréderic avoit une espèce d'envoyé à Franckfort nommé Freitag; il le chargea de faire arrêter Voltaire et de ne le relacher que lorsqu'il auroit rendu sa croix, sa clef, un brevet de pension, et les vers que Freitag appeloit en bon allemand l'Œuvre de poestries du roi son maître. Malheureusement cette Œuvre étant restée à Leipzig où le poëte François avoit laissé ses malles, il fut etroitement gardé pendant trois semaines. Mad. Denis sa nièce qui étoit venue audevant d'un oncle persécuté et malade, fut traitée avec une rigueur vandale: Des gardes veil-

bient à leur porte. Un satellité de Freitag restoit dans la chambre de l'un et de l'autre, et ne les perdoit pas de vue : tant on craignoit que l'Œuvre de poestries ne s'échappât. Enfin, on remit entre les mains de Freitag ce dépôt si desiré, et Voltaire fut libre. Mais en comparant sa dure détention avec les anciens transports d'enthousiasme de Fréderic, il disoit à ses amis: Il a cent fois baisé cette main qu'il vient d'enchainer. Voltaire profita des premiers momens de sa liberté pour négocier son retour à Paris : mais n'ayant pas pu réussir parce qu'un de ses poëmes aussi obscène qu'impie commencoit à faire un bruit scandaleux, il résolut après un séjour d'environ un an à Colmar de se retirer à Genève. Il acheta une jolie maison de campagne auprès de cette ville, et y jouit des hommages des Genevois et des étrangers. Il se plut d'abord infiniment dans cette retraite. Nous avons vu une lettre à un académicien de Marseille, dans laquelle il lui marquoit en substance : « Je me rendrois à vos invitations si Marseille étoit encore république Grecque; car j'aime beaucoup les Académies, mais j'aime encore plus les Républiques. Heureux les pays où nos maîtres viennent chez nous et ne se fàchent point si nous n'allons pas chez eux ! » Les querelles qui agitèrent la petite république de Genève, lui firent encore perdre cet agréable asile. Il fut accusé de semer sourdement la discorde, de pencher pour le parti dominant et de ridiculiser les denx partis. Forcé de quitter les Délices, (c'étoit le nom de sa maison de campagne) il se fixa dans nne terre à une lieue de Genève

dans le pays de Gex. C'étoit un désert presque sauvage qu'il fertilisa.Le village de Ferney qui ne renfermoit qu'une cinquantaine de paysans, devint par ses soins une colonie de 1200 personnes, travaillant avec succès pour elle et pour l'Etat. Divers artistes et sur-tout des horlogers, établirent des manufactures sous les auspices de Voltaire qui envoyoit leurs ouvrages en Russie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, en Italie. Il illustra encore sa solitude en y appelant la petite nièce du grand Corneille, en sauvant de l'ignominio et de l'oppression Syrven et la famille de Calas . dont il fit réhabiliter la mémoire en attaquant avec courage la condamnation de Lally. Dans sa retraite Voltaire s'érigeá un tribunal où il jugea presque tout le genre. humain. Les hommes puissans craignant une plume redoutable. cherchèrent à captiver son suffrage. L'Arétin dans le 16° siècle recut autant d'outrages que de récompenses; Voltaire avec infiniment plus de talent et plus d'adresse, n'obtint guère que des hommages. Ces hommages et quelques actions générenses qu'il célébra lui-même plus d'une fois soit pour les transmettre à la postérité, soit pour faire taire ses envieux, contribuèrent autant à sa réputation que les marques d'estime et de bonté qu'il obtint de plusieurs souverains. Le roi de Prusse qui avoit entretenu avec lui une correspondance suivie. fit exécuter sa statue en porcelaine et la lui envoya avec ce mot gravé sur la base : Immontali. L'impératrice de Russie lui fit présent des plus magnifiques pelisses, d'une boîte tournée de sa main même, ornée de son por-

trait et de vingt diamans. Ces faveurs ne l'empêchoient point de soupirer vers Paris. Surchargé de gloire et de richesses, il n'étoit pas heureux parce qu'il ne sut jamais se contenter de ce qu'il avoit : aussi Fontenelle disoit-il souvent, qu'il n'auroit.pas plus changé avec lui de caráctère que de réputation. Enfin au commencement de février 1778 il se détermina à quitter le repos et la tranquillité de Ferney, pour l'encens et le fracas de la capitale. Il y recut l'accueil le plus flatteur ; les académies lui décernèrent des honneurs inconnus jusqu'à lui; l'académie Françoise députa le prince de Beauvau, Marmontel et Saint-Lambert, pour le féliciter sur son retour. Il fut couronné en plein théâtre; le public marqua le plus violent enthousiasme. Mais le philosophe octogénaire fut bientôt la victime de cet empressement indiscret; la fatigue des visites et des répétitions théatrales, le changement dans la régime et dans la façon de vivre, échaussèrent son sang déià très-altéré. Il eut en arrivant un vomissement de sang qui le Le doctenr laissa très – foible. Tronchia aussitôt appelé le sit saigner, ce qui arrêta l'hémorragie. Quelques jours avant sa dernière maladie, l'idée de sa mort prochaine l'occupoit et le tourmentoit. Etant venu voir à table M. le marquis de Villette chez qui il étoit loge, il lui dit sprès quelques momens du recueillement le plus sombre : Vous étes comme ces Rois d'Egypte qui en mangeant avoient une tête de mort devant eux. Il disoit sur son arrivée à Paris : Je suis venu chercher la Gloire et la mort. Il dit à un artiste qui lui présenta le jableau de son triemphe ; G'est

mon Tombeau qu'il me faut de non pas mon Triomphe. Enfin na pouvant recouvrer le sommeil, it prit une forte dose d'opium qui paralysa l'estomac et lui ôta presque entièrement l'usage de l'esprit. Il mourut le 30 mai 1778 . à ir heures du soir, et fut enterré par les soins de son neven l'abbé Mignot à Sellières, abbaye de Bernardins entre Nogent et Troye, d'où il a été transporté en 1791 dans l'édifice de Sainte-Geneviève à Paris, d'après un décret de l'assemblée Nationale. Tous, les poëtes s'empressèrent de témoigner leurs regrets sur cette perte par des vers, parmi lesquels on distingue ceux-ci de Lebrun : .

O Parnasse, frémis de douleur et d'effroi!

Pleurėz Muses, brisën vos lyrės immortelles!

Toi done il fariguz les denir voix et

Dis que l'oltaire est mort ; pleure es repose-toi.

Tout ce qu'on a répandu dans le public sur ses derniers momens mérite peu de croyance, parce que ses parens et ses amis n'ont rien laissé transpirer de ce qu'il put dire alors pour ou contre la Religion. Lorsqu'il eut son vemissement de sang il se présenta un confesseur qu'il accueillit, il fit même une espèce de profession de foi; mais ces démarches parurent plutôt dictées par la politique que par une intime conviction. Il répondit alors à un académicien qui venoit s'informer de ses nouvelles. « Je n'ai pas . cru pouvoir mieux reconnoître les bontés de l'académie qu'en remplissant tous mes devoirs de Chrétien, afin d'être enterré en terre sainte et d'avoir un service

mx Cordeliers. » Ce mot sert à faire connoître la souplesse de Londres, courtisan à Versailles, Chrétien à Nanci, incrédule à Berlin. Dans la société, il jouoit tour-à-tour les rôles d'Aristippe et de Diogène. Il recherchoit les plaisirs , les goûtoit et les célébroit, s'en lassoit et les frondoit. Par une suite de ce caractère, il passoit de la morale à la plaisanterie, de la philosophie à l'enthousiasme, de la douceur à l'emportement, de la flatterie à la satire, de l'amour de l'argent à l'amour du luxe, de la modestie d'un sage à la vanité d'un grand seigneur. On a dit que par ses familiarités avec les grands, il se dédommageoit de la gêne qu'il éprouvoit quelquefois avec ses égaux; qu'il étoit sensible sans attachement, voluptueux sans passion, ouvert sans franchise et libéral sans générosité. On a dit qu'avec les personnes jalouses de le conpoître, il commençoit par la politesse, continuoit par la froideur et finissoit ordinairement par le dégoût, à moins que ce ne fussent des littérateurs accrédités ou des hommes puissans, qu'il avoit intérêt de ménager ou de conserver. On a dit qu'il ne tenoit à rien par choix et tenoit à tout par boutade. « Ces contrastes singuliers, dit M. Palissot, ne se faisoient pas moins appercevoir dans son physique que dans son moral. J'ai cru remarquer que sa physionomie participoit à celle de l'aigle et à celle du singe; et qui sait si ces contrastes ne seroient pas le principe de son goût favori pour les antithèses?... Quelle étrange et continuelle alternative d'élévation et de petitesse, de gloire et de ridicule! Combien de fois ne

s'est-il pas permis d'allier à la gravité de Platon les lazzi d'Arlequin: ! » Aussi le nom de M1-CROMEGAS qui, signifie Petit-Grand et qui est le titre d'une de ses brochures, lui a-t-il été appliqué par un de ses critiques (la Beaumelle), et confirmé par une partie du public. « Né avec des passions violentes, dit Condorcet, elles l'entraînèrent trop loin quelquefois, et la mobilité de son caractère le priva des avantages ordinaires aux ames passionnées; la fermeté dans la conduite, et ce courage que la crainte ne peut arrêter quand il faut agir et qui ne s'ébranle point par la présence du danger qu'il a prévu. Ses alternatives d'audace. et de foiblesse, d'écrits téméraires et de désaveux humilians affligèrent souvent ses amis et fournirent des armes à ses ennemis. » Le portrait que nous venous de tracer est celui d'un homme extraordinaire; Voltaire l'étoit; et comme tous les personnages qui sont hors du commun, il a fait des enthousiastes ardens et des critiques outrés. Chef d'une seste nouvelle, ayant survécu à tous ses rivaux et éclipsé sur la fin de sa carrière tous les poëtes ses contemporains, il a en par tous ces moyens réunis la plus grande influence sur son siècle, et a produit une triste révolution dans l'esprit et dans les mœurs : car s'il s'est ` servi quelquefois de ses talens pour faire aimer l'humanité et la raison, pour inspirer aux princes l'indulgence et l'horreur de la guerre, il en a abusé bien, plus souvent pour répandre des principes d'irréligion et d'indépendance. Cette sensibilité viva et prompte qui anime tous sea ouvrages, l'a dominé dans sa

conduite, et il n'a presque jamais résisté aux impressions de son esprit vif et bouillant et aux ressentimens de son cœur. «Il est très-vrai, dit la Harpe, qu'il ne put jamais commander à ses śaillies et à son bumeur; et l'on sait trop que ce fut une plaisanterie un peu amère qui le perdit à Berlin. » Comme homme de lettres, il occupera sans contredit une des premières places dans l'estime de la postérité, par son imagination brillante, par sa facilité. prodigieuse, par son goût exquis, par la diversité de ses talens, par la variété de ses connoissances; et nous ferons encore mieux connoître à quel degré il mérite cette es-★ime en détaillant ses productions. Commençons par les ouvrages en vers; les principaux sont : I. La Henriade en dix chants : poëme rempli de beaux et de très-beaux morceaux , de vers très-bien faits, très-harmonieux, de descriptions touchantes, de portraits brillans. La mort de Coligni est admirable; la narration de l'assassinat de Henri III, vraiment épique; la bataille de Contras est racontée avec l'exactitude de la prose et toute la noblesse de la poésie; le tableau de Rome et de la puissance pontisicale est digne du pinceau d'un grand maître; la bataille d'Ivri mérite le même éloge ; l'esquisse . du siècle de Louis XIV, dans le septième chant est d'un peintre exercé; le neuvième respire les graces tendres et touchantes : c'est le pinceau du Corrège et de l'Albane. Mais malgré ces beautés, on ne mettra jamais Voltaire à côté de Virgile. Un Poëme françois en vers Alexandrins qui tombent presque toujours deux à deux; un Poëme surchargé d'antithèses et de por-

traits monotones; un Poeme sans fiction, peuplé d'êtres moraux que l'auteur n'a pas personnifiés; un Poëme dont la Discorde est la courrière éternelle; un Poëme privé presque entièrement du pathétique; un Poëme qui a des morceaux .supérieurement versifiés, mais qui péche par l'invention et par l'ensemble; enfin un Poëme de pièces rapportées, et écrit dans une langue peu favorable à la poésie épique, ne sera comparé à l'Iliade et à l'Enéide que par ceux qui sont hors d'état de lire Homère et Virgile. La Beaumelle qui étoit loin de regarder la Henriade comme le chef-d'œuvre de notre poésie, en préparoit une édition lorsque la mort le surprit. Cette édition où l'on trouve des remarques pleines de justesse. mais trop de minuties et de chicanes, a paru en 1775, en deux vol. in-8.º On trouve dans le second volume un plan de la Henriade qui auroit plus de chaleur, plus de justesse, plus d'intérêt que celui de Voltaire; mais il seroit difficile de remplacer les détails brillans de celui-ci. (Voy. Monbron.) II. Un grand nombre de Tragédies, distinguées par un plus grand appareil de représentation, par le tableau des mœurs de différentes nations qui n'avoient pas encore été mises sur la scène, par des situations neuves et frappantes qui remuent le cœur en frappant les yeux, par de grandes vues morales, et par les sentimens d'humanité mêlés habilement à l'intérêt du spectacle. On trouve dans le style de Brutus et de la Mort de César, la manière de Corneille perfectionnée. Celle de Racine ne pouvoit qu'être imitée et non égalée. La Muse tragique n'inspira rien

à Crébillon de plus mâle et de plus terrible que le quatrième acte de Mahomet. Semblable à cet ordre d'architecture qui emprunte les beautés de tous les ordres, et qui est lui-même un ordre à part, Voltaire s'approprie les genres différens des poëtes ses prédécesseurs; mais il ne doit qu'à lui (dit M. Palissot qui nous fournit cette comparaison,) ses belles Tragédies de Mahomet et d'Alzire ; et dans les Pièces même où il profite de l'esprit des autres, il conserve la marque particulière du sien. Les critiques lui reprochent cependant que ses personnages montrent trop de penchant à débiter des sentences et des maximes qui font illusion, mais qui nuisent quelquefois à l'intérêt : qu'il parle trop souvent par leur bouche. comme dans Œdipe où la vieille Jocaste déclame contre les prêtres et les oracles; dans Zaïre qui débute par une tirade sur l'indifférence des Religions; dans Alzire, où cette jeune Américaine étale un stoïcisme digne du Portique, etc. Les mêmes censeurs disent que ses plans manquent souvent de justesse : qu'il amène la catastrophe par de petits moyens; que le pathétique n'est point fondu ordinairement par des nuances ni conduit par gradation dans ses Tragedies; que plusieurs de ses ressorts tragiques sont fondés sur des invraisemblances, comme dans Zaïre; que le style, quoique imposant sur le canevas d'autrui; il tombe par le coloris et par des tirades brillantes, est non-seulement trop coupé, mais l'est presque toujours de la même manière; que plusieurs de ses vers ne sont que des contrefaçons de ceux de Corneille et sur-tout de Racine. Mais si ces défauts ne rendent

pas Voltaire supérieur à ces' deux grands hommes, il jouit à la représentation d'un plus grand nombre de spéctateurs. On joue presque tontes ses Tragédies; les principales sont : Œdipe, représentée en 1718; Hérode et Mariamne, 1723; Brutus, 1730; Zaire, 1733; Adélaide du Guesclin, 1734; Alzire, 1736; Zulime, 1740; la Mort de César. 1742; le Fanatisme ou Mahomet le Prophète, 1742; Mérope, 1743; Sémiramis, 1748; Oreste, 1750; Rome sauvée, 1750; l'Orphean de la Chine, 1755; Tancrède, 1760; les Scythes, 1767; Irène, 1778. L'auteur étoit malade lors de la seconde représentation de cette dernière pièce. Le public s'adressa à l'acteur Monvel pour lui demander : Comment se porte M. de Voltaire? L'acteur répondit : Pas aussi bien, Messieurs, que nous le voudrions pour nos intérêts et pour vos plaisirs. Les autres Tragédies, fruits de la vieillesse de l'auteur, méritent à peine d'être lues. Olympie, les Pélopides, les Guèbres, les Triumvirs, les Lois de Minos, Agathocle et Dom Pèdre, n'offrent plus que de foibles étincelles de son génie. III. Plusieurs Comédies, dont les meilleures sont l'Indiscret, l'Enfant Pro-digue et Nanine. Les autres sont presque oubliées : car Voltaire ne chaussa pas le brodequin avec le même succès que le cothurne. Il ne travaille presque jamais que dans le bas et le trivial. Quelques-uns de ses rôles sont insipides ou maussadement plaisans. comme la baronne de Croupillac dans l'Enfant Prodigue. Parmi d'excellentes plaisanteries, des details heureux, des vers trèsbien tournés, des scènes d'un

pathétique touchant, on trouve des choses d'un mauvais ton, des railleries forcées, des maximes hors d'œuvre ou mal amenées. L'auteur mettoit trop peu de temps à ses Comédies pour qu'elles fussent bonnes. Impatient et fougueux, il vouloit achever aussitot qu'il avoit conçu, concevoit ensemble plusieurs ouvrages, et remplissoit encore les intérvalles de l'un à l'autre par des productions différentes. Il composoit avec enthousiasme et corrigeoit avec vitesse. Cette méthode n'étoit guère propre à le faire exceller dans des ouvrages tels que les Comédies, qui exigent une étude profonde et suivie des ridicules et des caractères. Il est d'ailleurs bien plus plaisant dans ses Ouvrages satiriques que dans les Pieces comiques, où la raillerie demande à être amenée avec plus d'art et de finesse. IV. Des Opéra qui ne brillent pas par l'invention, et sont d'un style qui n'est pas celui de Quinault. Samson, Pandore, le Temple de la Gloire, dont l'architecture, dit-il, ne parut guère agréable, ne lui ont pas même mérité la troisième place dans le genre lyrique : aussi en convenoit-il lui-même. « J'ai fait, écrivoit-il à un de ses amis, j'ai fait une grande sottise de faire un Opéra; mais l'envie de travailler pour un homme comme M. Bameau, m'avoit emporté: je ne songeois qu'à son génie, et je ne m'appercevois pas que le mien n'est point fait du tout pour le genre Lyrique.... Ces Poëmes lui causoient cependant, au moment de leur naissance. une espèce d'enthousiasme inspiré par l'amour paternel. Lorsqu'on représenta le Temple de la Gloire on Louis XV etoit

désigné sons le nom de Trajan ? il ne put tenir à son ravissement et sur la fin de la pièce, saisissant le monarque par le bras. il lui dit : He bien ! Trujan , vous reconnoissez-vous là. V. Un grand nombre de Pièces Fugitives en vers, d'une poésie supérieure à celle des Chapelle des Chaulieu et des Hamilton. Aucun poëte n'a donné une tournure plus ingénieuse à des bagatelles, n'a employé avec autant de grace, de finesse, de légèreté, les agrémens d'unes Muse toujours naturelle et toujours brillante. Egalement proprè à louer et à médire, il donne à ses eloges et à ses satires un tour original qui n'appartient qu'à lui. Nous parlons ici de ses ' Epîtres légères, de ses Diatribes en vers : ( Voyez l'article de Vorture.) Quant à ses Odes, il suffit de les lire pour voir combien il est an-dessons de Rousseau dans ce genre. Mais dans les Epîtres philosophiques et morales, il lui est certainement supérieur. « La Mothe, (écrivoit Voltaire en 1718 à M. de la Faie ) pense beaucoup et ne travaille pas assez ses vers. Rouseau ne pense guère, mais il travaille ses vers beaucoup mieux. Le point seroit de trouver un poëte qui pensat comme la Mothe et qui écrivît comme Rousseau. » \_ Ce que Voltaire cherchoit est tout trouvé dans quelques-unes de ses premières Epîtres; car dans les dernières où l'on rencontre cependant plusieurs vers heureux, il a pris une manière trop leste et un peu trop négligée, mais toujours pleine de facilité et de graces. Nous n'en citerons aucune. Nous passerons aussi rapidement sur quelques autres Poemes, tels que la Guerre

Le Genère, où il paroît souvent détremper du vermillon dans la bone pour peindre ses tableaux. Quoiqu'ils offrent des détails piquans, nous croyons servir la gloire de l'auteur, en passant fapidement sur des ouvrages enfantés par le délire de l'irréligion et de la débauche, ou par la fureur de la vengeance et de la satire. Le célèbre citoven de Genève est traité dans le Poëme sur la guerre de sa patrie, d'une manière atroce. L'auteur lui reproche jusqu'à cette maladie de la strangurie dont lui-même est mort ou du moins qui a avancé sa mort. Quant à un autre Poeme que quelques admirateurs regardent comme le plus beau fleuron de sa couronne poétique, nous n'en rapporterons pas même le titre. Ce Poëme devoit avoir un grand succès dans un siècle corrompu. « Beaucoup d'esprit, des morceaux de poésie d'un coloris très-vif, des détails agréables et voluptueux, des peintures lascives et libertines, assaisonnées de tirades impies; » voilà sans contredit, dit Fréron le fils, son plus grand mérite. D'ailleurs, c'est un ouvrage qui n'a ni plan ni ensemble. C'est un tissu de contes détachés, sans aucune espèce de liaison avec le sujet du Poeme qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Presque tous les heros y sont avilis, converts de turpitude; et les gens de goût ainsi que les ames honnêtes, ne peuvent regarder cette production cynique que comme un ouvrage scandaleux et bizarre, où l'héroïsme est dégradé par le mélange continuel du bouffon et du barlesque, où la vertu est disfamée, Famour souillé de débauches, et les graces prestituées par une

imagination aussi sale que brillante. Voilà les productions poétiques de Voltaire; ses Ouvrages en prose sont encore plus nombreux : I. Essai sur l'Histoire Générale qui avec les Siècles de Louis XIV et de Louis XV. forme to vol. in-8.0 Cette Histoire ou plutôt cet Essai d'Histoire est une galerie dont plusieurs tableaux sont peints d'un pincean léger, rapide et brillant. Sans détailler tous les événemens, l'auteur offre le résumé général des principaux, et rend ce résumé intéressant par les réflexions qu'il y joint et par les couleurs dont il les embellit. L'amonr de l'humanité et la haine de l'oppression, donnent encore de la vivacité à ses conleurs. Mais on s'est plaint qu'il ramène trop souvent les faits à son système; qu'il ne présente la Religion que comme le fléau des peuples; qu'il s'attache trop à montrer la vertu malheureuse et le vice triomphant; qu'il y a entassé un grand nombre d'erreurs, d'inexactitudes et de méprises; qu'il est trop souvent amer dans ses censures, injuste dans ses jugemens, (Voy. L St. PIERRE et I. SALOMON,) sur-tout lorsqu'il est question de l'Eglise et de ses ministres. Des critiques d'un goût sévère au , roient encore souhaité qu'il n'ent pas adopté la division par chapitres, qui ne sert qu'à isoler les faits; qu'il ent mieux lie, mieux préparé les événemens ; qu'il n'eût pas quelquefois fatigué l'esprit du lecteur en passant rapidement d'un objet à un autre; qu'il eût moins coupé la narration par des maximes et des digressions, etc. etc. etc. (Voyez SLEIDAN et VELLY.) Le Siècle de Louis XIV offre les mêmes beautés et les mêmes défauts;

C'est une esquisse, et non un tableau en grand. L'Ouvrage n'est qu'une suite de petits chapitres. L'auteur vole successivement en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Suède, pour raconter quelques traits qui n'ont souvent qu'un rapport éloigné au sujet principal. Il présente aux yeux du lecteur avec une rapidité incroyable, plusieurs événemens importans qu'on voudroit connoître à fond, et sur lesquels il ne fait que glisser. L'historien est content pourvu qu'il parvienne à placer une maxime ou une saillie. C'est une foule d'éclairs qui éblouissent et qui laissent dans les ténèbres. Ce ne sont point les Mémoires qui ont manqué à Phistorien ni l'art de les employer; car il y a plusieurs chapitres qui sont des chefs-d'œuvre d'élégance : c'est l'esprit de discussion, nécessaire dans un travail si long et si pénible. (Voyez BEAUMELLE.) Son Siècle de Louis XV moins intéressant que celui de Louis XIV, est écrit avec négligence et souvent avec partialité. Si quelques événemens y sont bien détaillés, plusieurs autres y sont présentés sous un faux jour. L'anteur rend ses peintures infidelles, en voulant les ajuster à sa façon de penser particulière, ou au besoin qu'il a de flatter des grands et de se ménager des protecteurs. Quelquefois même il altère la vérité, par la manie qu'il avoit dans sa vieillesse de mêler des plaisanteries à ses ouvrages les plus sérieux. Il se faisoit dans sa solitude une gaieté artificielle, lorsque la naturelle lui manquoit; et cette nécessité de charmer l'ennui d'une retraite qui n'étoit pas toujours agréable, a rempli ses Histoires de bons mots dé-

placés, comme elle a procuré des injures à plus d'un écrivain. Le fonds de l'Histoire du Parlement de Paris est presque tout entier dans l'Histoire Générale et dans les Siècles de Louis XIV et de Louis XV. L'auteur désavous cet Ouvrage comme un énorme fatras de dates, auquel il n'avoit pu ni voulu travailler. Il y a cependant des chapitres qui offrent des discussions bien faites sur des points d'histoire assez embrouillés; mais ces chapitres sont en petit nombre. Voltaire dit dans ses désaveux que le com→ mencement est superficiel et la fin indecente. L'ouvrage lui paroissoit informe, et l'auteur peu instruit : le sujet, ajoute-t-il, méritoit d'être approfondi par une très-longue étude et aveo une grande sagesse. On peut lui reprocher encore que son style qu'il veut trop souvent rendre épigrammatique, s'éloigne quelquefois de la gravité de l'histoire. Ce défaut s'est glissé jusque dans ses Annales de l'Empire . dens lesquelles on cherche vainement. dit M. de Luchet, la viguent de son pinceau et la fraîcheur de son coloris, et qui offrent trop de faits étrangers, tandis qu'il en a omis un très-grand nombre de nécessaires. II. L'Histoire de Charles XII, bien faite et bien écrite, qui a mérité à l'auteur le titre de Quinte-Curce François. On s'est plaint cependant, que la conduite du heros est souvent, dans cette Histoire, d'une folie outrée par la faute de l'auteur qui ne remonte pas à la source des faits : qui ne les lie pas touionrs, et qui ne se donne presque jamais la peine d'expliquer les causes et les motifs qui font agir ses personnages. III. L'Histoire du Czar

Pierre I: double emploi de celle de Charles XII; mais moins élégante et plus infidelle, parce que c'est une production de sa vieillesse et un ouvrage de commande. La préface est plus digne d'un bouffon que d'un historien; l'introduction a paru fort sèche; la division par chapitres a déplu; les batailles sont racontées avec négligence. Si l'on vouloit examiner avec sévérité les détails de cet Ouvrage, la critique trouveroit encore de quoi s'exercer. L'auteur s'etoit fait, à l'égard des circonstances des événemens, des principes commodes. Pourvu que les grandes figures du tableau fussent peintes avec vérité, peu lui importoit que les petites figures fussent dessinées incorrectement. A l'égard des petites circonstances, dit-il quelque part, je les abandonne à qui voudra; je ne m'en soucie pas plus que de l'Histoire des Quatre fils Aimon. Mais quand on néglige les menus faits, on peut faire penser qu'on a porté la même inexactitude dans les faits importans. Cependant les chapitres sur les révolutions que le czar Pierre a produites dans les arts et dans les mœurs, sont aussi vrais qu'intéressans, ainsi que le récit des voyages qu'il fit pour perfectionner son génie.... IV. Mélanges de Littérature, en plusieurs volumes. On parlera d'abord de ses Romans. Personne n'a eu comme Voltaire, l'art de cacher une philosophie souvent profonde sous des fictions ingénieuses et riantes : à cet égard il étoit intarissable. Zadig , Memnon, le Monde comme il va, imités de l'anglois, ont l'air original par la finesse des critiques, par la légèreté de la narration, par les agrémens d'un

SUPPL. Tome 1V.

style clair, élégant, ingénieux et naturel. Candide , la Princesse de Babylone et quelques autres fictions de ce genre, n'approchent pas à beaucoup près de Memnon ni de Zadig. Elles no présentent qu'une suite d'événemens invraisemblables, trop souvent racontés avec indécence es semés de plaisanteries dont plusieurs ne sont pas du meilleur ton. On y desireroit moins de caricatures, moins d'imaginations folles et bizarres et plus de véritable gaieté. Il faut cependant excepter un petit nombre de chapitres, où il y a de bonnes vues morales, des peintures originales et saillantes de la cour et de Paris, des travèrs et des ridicules de tous les hommes et de tous les états. Les autres Ouvrages qui composent les Mélanges sont de petites Dissertations sur différentes matières, presque toutes écrites avec intérêt et avec goût : des Critiques de différens écrivains la plupart plaisantes mais souillées d'épithètes injurieuses, de sarcasmes révoltans: Energumene, fanatique, cuistre, croquant, polisson, gueux, escroc, etc.: telles sont les expressions que le philosophe de Ferney avoit au bout de la plume, toutes les fois qu'on s'avisoit de toucher à ses lauriers ou même qu'on paroissoit y toucher. Souvent même des écrivains sages et modérés ont excité sa colère sans avoir cherché à blesser son amour propre; tout leur crime à ses yeux étoit de ne pas penser comme lui :

Quiconque fait la guerre à son audace impie ;

Est bientôt le martyr de la philesophie.

Son esprit, ses vertus, ses talens; tout a'est rien;

C'est un sot à ses yeux, si-tôt qu'il est Chrétien.

(Voyez dans ce Dictionnaire les articles BERTHIER; COGER; Fréron; des Fontaines; II. GUYOT; MERVILLE; MAU-PERTUIS; II. et III. ROUSSBAU; TRUBLET. ) On trouve encore dans les Mélanges, des traités particuliers sur certaines matières, comme la Tolérance, les Lois Criminelles, etc.; mais en general il lui manquoit pour approfondir ces sortes de sujets. ce caractère ferme et conséquent pour qui la vérité reste toujours à la meme place; cet esprit de méditation qui nous applique tout entier sur un objet ; cette logique qui ne se dément jamais. Il se bornoit au premier coup d'œil, et dès qu'il avoit appercu quelques raisons plansibles, il s'attachoit non à les creuser mais à les embellir et à les reproduire sous toutes sortes de faces, qui leur donnoient quelquefois plus d'éclat que de solidité. C'est en partie ce qu'avoue un de ses plus grands partisans, en ajoutant, « qu'il a été médiocre dans tous les travaux qui exigent une ame recueillie, un jugement que rien ne peut ni séduire ni corrompre, et l'habitude d'une discussion exacte et profonde. » Cependant les différens petits Traités de Voltaire ont été et sont encore beaucoup lus. « Les gens du monde, dit l'abbé de Radonvilliers, veulent enrichir leur esprit et ne se donner aucune peine. Les Ecrits de M. de Voltaire leur offrent des richesses, dont l'acquisition est facile et agréable.... Mille traits pétillans d'esprit, des anecdotes curieuses, des réflexions piquantes, des maximes d'indulgence mutuelle, de générosité, de bienfaisance

et des autres vertus humaines qui ' embellissent le commerce de la vie. Le soin continuel de mêler l'utilité à l'agrément, le badinage à la morale, a été un des secrets de M. de Voltaire et peut-être la source principale de ses grands succès. » Ajoutons qu'il publicit à propos ses différentes Brochures, et qu'il saisissoit habilement le moment de l'enthousiasme ou de la cariosité du public. V. Dictionnaire Philosophique; Philosophie de l'Histoire, etc. et beaucoup d'autres Ouvrages impies. La fureur anti-chrétienne étoit devenue chez lui une véritable manie ; car l'incrédulité a ses fanatiques comme la dévotion. Je suis las, disoit-il, d'entendre dire que douze hommes ont suffi pour établir le règne du Christ. Je veux leur prouver qu'il n'en faut qu'un pour le détruire. Sa vieillesse n'a presque été occupée qu'à détruire. Il est difficile de bien caractériser ses Ouvrages contre la religion. L'éloquence et le ridicule sont les armes qu'il y emploie. Il prend tantôt le ton de Pasquin et tantôt celui de Pascal; mais il revient plus-souvent au premier parce qu'il lui est plus naturel. C'est une éternelle dérision des prêtres et de leurs fonctions, des mystères et de leur profondeur, des conciles et de leurs décisions. Il tourne en ridicule les mœurs des patriarches. les visions des prophètes , la physique de Moyse; les histoires. le style, les expressions de l'Ecriture, enfin toute la Religion. Non - seulement il attaque le Christianisme : il sape les fondemens de la morale en insinuant les principes du matérialisme; en vantant le luxe comme le pins grand bien d'un état, malgré la corruption dont il est la source,

ten traitant avec mépris l'innocence des premiers temps et les mœurs antiques, etc. etc. Saillies ingénieuses, bons mots piquans, peintures riantes, réflexions hardies, expressions énergiques : il emploie toutes les graces du style et tontes les ressources du bel esprit. Ce qu'il y a de plus blàmable dans ses productions antichrétiennes, c'est qu'il altère souvent les faits, tronque les passages, suppose des erreurs, imagine des contradictions pour donner plus de sel à ses plaisanteries et plus de force à ses raisonnemens. Cependant, malgré les infidélités qui défigurent ses Ecrits, ils ont fait des plaies profondes à la religion Chrétienne. Doué d'une facilité prodigieuse à saisir tous les tons et à parler à tous les esprits, il séduisoit quelquefois les gens graves par des raisons spécieuses, et presque toujours les hommes frivoles par ses plaisanteries. Ceux-ci n'ont pas examiné si en citant l'Écriture-Sainte, il ne l'a pas corrompue; et ils ont oublié ce mot du président de Montesquieu : Lorsque Voltaire lit un livre, il le fait; puis il écrit contre ce qu'il a fait. Ils vouloient être amusés, et ils l'ont été. VI. Théatre de Pierre et Thomas Corneille, avec des morceaux intéressans, huit vol. in-40 et dix vol. in-12. Ge Commentafre entrepris pour doter la petite-nièce du grand Corneille, est un service rendu à la littérature. On peut y trouver quelques remarques plus subtiles que justes, quelques analyses infidelles, des critiques minutieuses, des observations grammaticales trop sévères, un fonds de mauvaise humeur contre Corneille; mais la plus grande partie de l'Ouvrage est dirigée par le

jugement et le goût. Il est écrit d'ailleurs d'un style convenable; et le commentateur n'a pas la ridicule manie de nos écrivains modernes, celle d'employer de grands mots pour exprimer de petites choses. Un éloge qu'on ne peut lui refuser, c'est que jusqu'à son extrême vieillesse, il a conservé la clarté, la précision et le naturel dans les matières qui n'exigeoient pas d'antres ornemens : exemple bien neu suivi aujourd'hui, où l'on denature tous les genres, et où l'on mêle tous les styles. VII. Commentaire historique sur les Œuvres de l'Auteur de la Henriade. avec les pièces originales et les preuves, in-8.º Monument élevé à Voltaire, par Voltaire luimême. Il est à la fois le sacrificateur et le Dien. Il s'étoit déià mis au-dessus de tous les écrivains François, dans sa Connoissance des beautés et des défauts de la poésie et de l'éloquence. 1749, in - 12; brochure qu'on lui a vainement contestée puisqu'elle a été entièrement fondue dans sa Poétique, in-80, faite avec son agrément, et que d'ailleurs il est impossible d'y méconnoître son style. C'est ici qu'il faut appliquer ce qu'a dit un critique célèbre. « Après avoir lu Homère, disoit Bouchardon. tous les hommes semblent des géans; mais après avoir lu la brochure de l'Homère François, tous les grands hommes de la littérature paroissent des nains. » Onant au Commentaire Historique, c'est le détail des hommages accordés à l'auteur; c'est le tableau des actions généreuses et même des charités qu'il a faites; ( car il en faisoit et de secrètes même) c'est un Mémoire historique, écrit avec simplicité

et avec grace. On y voit les faits; mais on n'en voit pas les ressorts; ce sera aux historiens de Voltaire à expliquer ses motifs. A la suite du Commentaire, on trouve quelques Lettres dont la plupart méritoient d'être conservées. On en a recueilli un bien plus grand nombre dans l'édition de Kell; car l'auteur en a beaucoup écrit, et il avoit un talent marqué pour ce genre. Le ton piquant et original de son style épistolaire, étoit à peu près celui de sa conversation, surtout quand il étoit animé par l'envic de plaire ou par le desir de satisfaire son animosité; et quand il prenoit la plume pour répondre à ses anis, il écrivoit comme il avoit parlé. « Il n'est point d'écrivain, dit M. Palissot, qui ne se fût acquis par les Lettres seules de Voltaire nne réputation distinguée.... Il faut pourtant excepter une partie de ses Lettres secrètes, publiées en Hollande, in-80, 1765. Ce reeueil est très-peu de chose; et puisque c'étoient des Lettres secrètes, il y avoit de la malhonnéteté à les rendre publiques. Voltaire, faché avec raison de l'impression de ces Chiffons, (c'est ainsi qu'il s'exprime, ) parodia cette ancienne épigramme :

Voilà donc mes Lottres secrètes, Si secrètes, que pour lecteur Elles n'ont que leur imprimeur Et les Messieurs qui les ont faites.

Ce qui diminue le plaisir qu'on auroit à lire les autres Lettres de Voltaire, c'est qu'on y voit rarement sa véritable façon de penser sur les princes, les ministres on les écrivains à qui elles sont adressées. S'il louoit beauconp les Saints du jour, comme en l'en a accusé, il se moquoit

souvent lui-même des brevets d'immortalité qu'il distribuoit. Dans la société même, un regard malin et un sourire amer désavouoient souvent ce que la flatterie lui inspiroit : voilà pourquoi îl ne renssit pas long temps ni à la cour de Versailles, ni à celle de Luneville, ni à celle de Berlin. Des qu'il eut quitté cette dernière ville, il peignit le monarque Prussien qu'il avoit tant loué, sous ces traits odieux.

Assemblage éclatant de qualités conatraires,

Écrasant les mortels et les nommant sesfrères;

Misam's ope farouche avec un air humain; Souvent impérueux et quelquefois trop fin; Modeste avec orgueil, colère avec foiblesse;

Pétri de passions et cherchant la sagesse;

Dangereux politique et dangereux auteur;

Mon patron, mon disciple et mon persécuteur.

Personne n'exalta plus de son vivant du Belloi; mais des qu'il fut mort, il écrivit que le Siege de Calais n'étoit plus estimé qu'à Calais. (Lettre a M. Walpole.) Palissot lui a reproché la même contradiction à l'égard d'Helvétius qu'il avoit flatté à outrance , et dont le livre de l'Esprit ne lui parut plus, après la mort de l'auteur, qu'un Onvrage plein d'erreurs et de vérités triviales, débitées avec emphase. Il distribua quelquefois aux écrivains les plus médiocres, les éloges les plus exagérés; et on étoit assez bon pour se repaître d'un encens qui n'étoit que la reconnoissance d'un amour propre adroit et intéressé. Avouons cependant, que parmi les auteurs que Voltaire a célébrés, il y en a plusieurs qui méritoient ses louanges; mais ce sont cenx-là même qui deivent

Are les plus fâchés qu'il en ait affoibli le prix en les accordant plus d'une fois à la médiocrité. Il a paru en 1802, à Paris in-8º et in-12, des Pensées, Remarques et Observations de Voltaire. ouvrage posthume. « On pourroit lui contester, dit le Publiciste, cette qualification de posthume. Du moins, dans le nombre de ces Pensées, y en a-t-il beaucoup qui ne sont pas nouvelles assurément. On en retrouveroit prosieurs dans les œuvres mêmes de Voltaire, sans parler de celles qui sont par-tont et dont on pourroit dire , tant elles ont été répétées, qu'elles sont usées. Quant à ce qui méritoit d'être recueilli et conservé, nous croyons qu'à bien peu de chose près, on pouvoit le réduire à quelques pages; mais on vouloit faire un volume. Beaucoup de traits sur ou plutôt contre la religion et les gouvernemens, seront troilvés bien indiscrets, pour ne rien dire de plus. Enfin on savoit trop que Voltaire dans son vieil âge se permettoit une liberté ou plutôt un cynisme d'expressions qui, de sa conversation est passé même quelquefois dans les ouvrages qu'il a composés loin de Paris et hors de France. Mais on s'étonne et on donte même qu'il ait pu mettre par écrit tous les traits de ce genre qu'on trouve fréquemment dans ce recueil et qui révoltent autant le goût qu'ils blessent l'honnéteté. Par quel oubli de tontes les convenances, en y comprenant ce qu'on devoit à la mémoire même de Voltaire, a-t-on pu les recueillir avec soin et les publier avec son nom, comme on le fait dans cette brochure? C'est le cas, sans doute, de l'application d'une des penéres que nous en ayons rappor-

tées : Les maladies honteuses sont à présent effrontées ; à moins qu'il ne faille attribuer un pareil écart à une imbécille superstition, semblable à celle des adorateurs du grand Lama, si souvent vouée au ridicule et au mépris par Voltaire lui-même qui, pour employer les expressions qu'il s'est plu souvent à répéter, font des reliques de ses excrémens.» On a publié la même année 1802, in-8º et in-12, des Lettres inédites de Voltaire à Fréderio le Grand, roi de Prusse, dont plusieurs méritoient d'être conservées parce qu'elles font connoître l'homme et l'auteur. Nous avons différentes collections des Onvrages de Voltaire, in-40, in-80 et in-12; mais presque toutes mal rédigées, toutes surchargées d'Ecrits qui sont peut-être de lui, mais indignes de lui, pleines de répétitions continuelles et de doubles emplois. Ce défaut vient moins des libraires que de l'auteur, qui dans ses derniers jours reproduisoit sans cesse les mêmes chases et retournoit continuellement ses vieux habits. Cette facilité à produire flattoit son orgueil. Il disoit quelquefois : » il y a vingt ans que je n'ai vu Paris; mais aussi il y a vingt ans que. je fais rouler quatre presses, le jour et la nuit. » La plus belle édition des Œnvres de Voltaire est celle de Genève, trente vol. in-4°, et la plus ample est celle de Basle, chez Thurneisen, 71 vol. in-8°, d'après l'édition de Kell en 70 vol., mais avec quelques additions. Cette volumineuse. collection est divisée de la manière suivante, Poésie dramatique, 9 vol.; Poésie épique, hé. roique, lyrique, satirique, six vol.; Histoire générale et Siècles de Lauis XIV et de Lauis XK.

sept vol.; Histoires particulières , quatre vol.; Melanges historiques, deux vol.; Politique et Législation, deux vol.; Philosophie de Newton, un volume; Philosophie générale, Métaphysique, Morale et Théologie, quatre vol.; Dialogues, un vol.; Dictionnaire philosophique, sept volumes; Romans, deux volum.; Facéties, un vol.; Mélanges litteraires, trois vol. Commentaires sur Corneille, deux vol. Correspondance du roi de Prusse, trois vol.; - de l'Impératrice de Russie, un vol.; Correspondance génerale depuis 1715 jusqu'en 1778, treize vol.; Correspondance de d'Alembert, deux vol.; Vie de Voltaire par Condorcet, et Mémoires écrits par lui-même, un volume. La Société littéraire typographique de Kell a fait imprimer séparément en deux vol. in-4° sur papier vélin, la Henriade et l'élite des autres Poëmes de Voltaire, suivis des Contes et des Satires, etc. Il seroit à desirer, pour plusieurs raisons, qu'on fit de même un choix de ceux de ses Ouvrages qui méritent d'être conservés, en écartant ceux qui n'en sont qu'une répétition, et sur-tout les productions impies ou indécentes. « Esperons, dit l'abbé de Radonvilliers, que bientôt une main amie, en retranchant des Ecrits publiés sous son nom tout ce qui blesse la religion, les mœurs et les lois, effacera la tache qui terniroit sa gloire. Alors, au lieu d'une collection trop volumineuse, nous aurons un Recueil d'Œuvres choisies, dont la sagesse pourra faire usage sans inquiétude et sans danger. » On prétend que l'on n'a trouvé à Rome. dans la nouvelle invasion de cette ville par les François, qu'un seul

exemplaire des Œuvres de Voltaire. Le marquis de Luchet a publié son Histoire Littéraire, 1781, six vol. in-8.º Nous avons encore sa Vie par l'abbé Duvernet, in-8°; et des Mémoires . pour servir à son Histoire, avec un grand nombre d'anecdotes et une notice critique de ses Pièces de thédtre, Amsterdam (Caen), 1765, deux parties in-12. C'est, selon M. d'Aquin, le plus curieux des recueils sur Voltaire. « Il v règne même assez souvent. dit-il, un ton d'impartialité qui plaît. »

\* III. VOYER DE PAULMY, (Marc-Réné de) chevalier et marquis d'Argenson, vicomte de Mouzé, etc., étoit fils du précédent. Il vit le jour à Venise en 1652. La république qui voulut être sa marraine, le fit chevalier de Saint-Marc, et lui donna le nom de cet apôtre. Après avoir occupé une charge de maître des requêtes, le roi lui donna celle de lieutenant général de police de Paris. Sous lui, la propreté, la tranquillité, l'abondance, la sûreté de la ville furent portées au plus haut degré. Aussi Louis XIV se reposa-t-il entièrement de sa capitale sur ses soins; il lui auroit rendu compte d'un inconnu qui s'y seroit glissé dans les ténèbres. Pendant la cherté excessive des denrées en 1709. le magistrat sut pourvoir aux besoins du peuple et calmer ses émotions passagères. Un jour étant assiégé dans une maison à laquelle une troupe nombreuse vouloit mettre le feu, il en fit ouvrir la porte, se présenta, parla et appaisa tout. Son courage et sa présence d'esprit ne paroissoient pas moins dans les incendies. S'y trouvant toujours

des premiers, il donnoit des ordres pour les secours et des exemples de bravoure qui engageoient les plus timides à braver le péril. A l'embrasement des chantiers de la porte Saint-Bernard à Paris, il falloit pour prévenir un incendie général, traverser un espace de chemin occupé par les flammes. Des détachemens du régiment des gardes hésitoient à tenter ce passage, d'Argenson le franchit le premier, se fit suivre, et l'embrasement cessa. Il eut une partie de ses habits brûlés et fut plus de vingt heures dans une action continuelle. Son zèle dans l'administration de la police et son dévouement aux volontés du monarque et des ministres, furent récompensés par la dignité de conseiller d'état. Il entra ensuite dans les affaires les plus importantes; et enfin au commencement de 1718, il fut fait garde des sceaux, président du conseil des finances, et en 1720 ministre d'état. Obligé de remettre les sceaux la même année, il se consola dans la retraite de la perte de ses places, en méditant en Chrétien sur le néant de la grandeur. Il mourut l'année suivante le 8 mai, membre de l'académie Françoise et de celle des Sciences, âgé de 69 ans. Ce ministre étoit un homme d'un grand courage dans les difficultés, d'une expédition prompte, d'un travail infatigable, désintéressé, ferme; mais dur, sec et despotique. Il eut trop d'espions pour la police; il fit arrêter arbitrairement trop de citoyens. Complaisant des Jésuites, persécuteur des Jansénistes, il n'aimoit ni ne haïssoit les uns ni les autres; mais il ménageoit de préférence les hommes accrédités qui pouvoient servir son ambition. Le peuple le redoutoit et ne l'appeloit que le Damné, le Rhadamante, lo Juge des Enfers; et il en avoit un peu la figure. Considéré comme homme de société, il étoit plus aimé et plus aimable. Il avoit une gaieté naturelle, et une vivacité d'esprit heureuse et féconde en traits qui seuls auroient fait une réputation à un homme oisif. Il dictoit à trois ou quatre secrétaires à la fois; et sonvent chaque lettre eut mérité par sa matière d'être faite à part, et sembloit l'avoir été. «Je suis obligé de convenir, dit le marquis d'Argenson son fils, que ses mœurs secrètes n'étoient pas parfaitement pures, et je l'ai vu de trop près pour croire qu'il ait été dévot. Mais il faisoit respecter la décence et la religion. et il en donnoit l'exemple en même temps qu'il en prescrivoit la loi. » Un goût particulier lui faisoit rechercher les religienses; et l'abbaye de Tresnel, si l'on en croit les Mémoires de Richelieu, fut pendant quelque temps le centre de ses délassemens. Il ne faut pas pourtant ajouter une foi aveugle aux détails satiriques qu'on trouve à cet égard dans les Mémoires cités. Le marechal de Richelieu lui attribuant sa dernière détention à la Bastille, avoit conservé dans son cœur un vif ressentiment.

\* IV. VOYER DE PAULMY, (Marc-Pierre) comte d'Argenson, fils du précédent et de Marguerite le l'èvre de Caumartin,
naquit à Paris en 1696. Après
avoir passé par différens emplois
où il prouva son exactitude et son
intelligence, il fut nommé lieutenant général de police et chef
du conseil du duc d'Orléans régent. (Voyez II. Corbinelli.)

Les occupations de cette dernière charge l'obligèrent de se démettre de la première ; et le roi en acceptant sa démission, le nomma en 1724 conseiller d'état. Le chancelier d'Aguesseau travailloit alors à la rédaction des ordonnances et des lois avec plusieurs magistrats distingués, au nombre desquels il admit d'Argenson. L'administration de la librairie lui fut confiée peu de temps après; et dans cette place il travailla en même temps à sa propre gloire et à celle des lettres. Il passa ensuite au ministère; il eut le département de la guerre et la surintendance des postes. La fameuse campagne de Bohême avoit réduit pour ainsi dire l'armée Francoise. Le nouveau ministre remédia par ses soins et par son activité à tous les maux que les troupes avoient épronvés. Il compléta les régimens, il en augmenta le nombre, il forma les grenadiers royaux; enfin il établit L'Ecole militaire. Disgracié en 1757, par les menées de Mad. de Pompadour, il donna la démission de sa place de secrétaire d'état et de la surintendance des postes. Il se retira à sa terre des Ormes, où il oublia dans le sein de la philosophie les honneurs et les dignités qu'il avoit perdus. Il y mourut en 1764. Plusieurs gens de lettres le visitèrent dans sa retraite. Il les recevoit avec l'honnêteté d'un homme du grand monde. Sans avoir une vaste littérature, il avoit l'esprit orné et une heureuse facilité de parler. Considéré comme ministre de la guerre. Duclos en rendant justice à ses talens, lui reproche plusieurs fautes dans les derniers temps de son ministère. «Comme al étoit, dit-il, uniquement oceupé d'étendre son département, il voulut en 1757 armer toute la France sur terre et ruiner par-là le ministre de la marine. Harchi dans ses projets, timide dans les. moyens d'y tendre, il veut faire son fils officier général; et n'osant le faire passer par-dessus seanciens, il fait une multitude d'officiers généraux qui surchargent 💃 embarrassent les armées, dévorent les provisions par le luxe, et ruinent les finances. Sans être avide d'argent pour lui-même, il a obéré l'état par les fortuncs immenses qu'il a procurées dans les vivres, les hópitaux, à mille de ses créatures, indépendamment du brigandage de sa famille. Avec beaucoup d'esprit, et le goût qu'il avoit inspiré pour lui au roi, il auroit pu se maintenir en place. D'ailleurs, dégagé de tout principe moral, le bien et le mal lui sont indisférens; mais par foiblesse de caractère, il obéit souvent à la passion d'autrui et s'est perdu. Il a voulu concourir avec la comtesse d'Estrades pour détruire la marquise de Pompadour, à qui la comtesse devoit tout; » et l'exil fut la suite de cette intrigue. - Son frère Réné-Louis marquis D'ARGENSON, ministre des affaires étrangères étoit mort en 1756. Celui-ci étoit un bon politique et un excellent citoyen. Il avoit un esprit agréable qu'il avoit perfectionné par la lecture. Comme il avoit la sagesse de ne pas le prodiguer aux yeux de quelques courtisans, ils l'appeloient aussi sottement qu'injustement d'Argenson la Bête. Nous avons de lui : I. Des Considérations sur le Gouvernement. 1765, in-8° et in-12, qui sont d'un philosophe éclairé et d'un ministre humain. On en a publié une seconde édition plus ample. en 1784. II. Les Loisirs d'un

Ministre ou Essais dans le goût de Montaigne, deux brochures in-8°, 1787. Ce sont des réflexions mélées de traits historiques et d'anecdotes, la plupart peu connues et racontees avec franchise et avec vérité.

V. VOYER, (Marc-Antoine le) marquis de Paulmy, neveu du garde des sceaux, naquit en 1712 à Valenciennes où son père étoit intendant. Il fut ambassadeur en Suisse, en Pologne, à Venise, et ministre d'état, Il étoit plus fait pour les sciences et les plaisirs que pour l'administration: aussi son ministère fut-il fort court. Il mourut le 13 août 1787. laissant une fille mariée au duc de Luxembourg. Les Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque, 65 parties in-8°, sont en partie de lui. Ce sont des extraits de plusieurs livres curieux que renfermoit sa riche bibliothèque. On y trouve des choses qu'on chercheroit vainement ailleurs; le style est quelquefois négligé, mais clair et en général assez agréable. Le marquis de Paulmy étoit de l'académie Françoise, de celle des Inscriptions et des Sciences; il fut associé de celles de Berlin et de Nancy. Plusieurs Romans de chevalerie, de gothiques qu'ils étoient, devinrent sous sa plume, françois, lisibles et intéresssans.

VOYER, Voyez LIGNE-ROLLES.

VRÉE, Voyez Urée.

VRILLIÈRE, (Louis-Phelypeaux, connu d'abord sous le nom de comte de Saint-Florentin et depuis 1770 sous celui du duc de la) naquit en 1705; et quoiqu'il ent des talens et des lumières très-médiocies, il remplit la place de secrétaire d'état dès l'age de 24 ans. La liste des détails qui lui étoient confiés paroissoit assez longue dans l'Almanach Royal; mais au fond rien d'important ne rouloit sur lui : il signoit et expédioit d'après les ordres du ministre dominant auquel il étoit toujours assujetti. il signa sur-tout beaucoup de lettres de cachet; et l'humanité ainsi que la liberté, ont à cet égard des reproches graves à faire à sa mémoire. Louis XV attaché par habitude au comte de Saint-Florentin, lui donna tonjours des marques de bienveillance et méme d'amitié. Il le décous du titre de ministre d'état en 1751, et de celui de duc en 1770. Quand la Vrillière eut une main emportée à la chasse, ce prince lui écrivit une lettre affectueuse, et lui dit en le revoyant après cet accident: Tu n'as perdu qu'une main et tu en trouveras toujours deux en moi pour ton service. Dans les derniers temps de son règne, où la malignité des courtisans semoit sourdement le bruit de sa disgrace, Louis XV le rassura en lui disant; Il ne faut pas que vous me quittiez; vous avez trop besoin de moi, et moi de vous. Il n'en fut pas de même sous Louis XVI; le duc de la Vrillière fut'obligé de se démettre de ses places en 1775, et il mourut peu de temps après, le 27 février 1777, sans laisser de postérité. Dans l'éloge qu'on prononca à l'académie des Belles-Lettres dont il étoit honoraire, on fit valoir son zèle pour le progrès des arts et pour le meilleur état du jardin du roi et du collège Royal. Plusieurs gens de lettres lui durent aussi leur petite fortune; car quoiqu'il fat prodigue distributeur d'ordres ar-

bitraires, il étoit dans son intérieur bon, facile, et se laissoit même gouverner et subjuguer par ceux ou celles qui l'entouroient. - L'un de ses aïeux, Louis Phelypeaux DE LA VRILLIÈRE, avoit été pendant 62 ans secrétaire d'état sous Louis XIII et Louis XIV; mais il eut peu d'éclat soit à la cour, soit dans le royaume. Le fameux Particelli d'Emeri son beau-père lui laissa une riche succession. - Balthazar Phelypeaux son fils conseiller-clerc au parlement, quitta l'état ecclésiastique pour avoir sa place, et mourut en 1700. On l'appeloit M. de Châteauneuf, mais son fils reprit le nom de la Vrillière, et c'est peut-être le ministre qui a signé le plus d'expéditions. Le duc d'Orléans qui avoit renvoyé tous les ministres de Louis XIV, conserva celui-là, parce qu'il crut qu'il seroit entièrement dans sa dépendance. Il mourut en 1725, et fut père du duc de la Vrillière qui fait le sujet de cet article.

VUILLERME-D'ALLOZ, (Thérèse) née à Saint-Claude en 1734, et morte au château de Serger près de cette ville en 1800, mérite une place dans les Annales de la vertu, pour le courage et la bienfaisance qu'elle montra lors de l'incendie de Saint-Claude arrivé le 20 juin 1799.

Après ce funeste événement, elle s'empressa de donner asile dans sa maison de campagne à tous les malheureux dont l'habitation avoit été la proie des slammes. Plus occupée de leur infortune que des pertes considérables que l'incendie venoit de lui causer à elle-même, elle leur prodigua à tous des secours et des consolations. Pendant toute sa vie généreuse cette dame fut la mère des indigens, des orphelins, des vieillards délaissés. Les filles sans fortune qui ne demandoient que du travail, étoient assurées de trouver dans son industrieuse charité les ressources qui leur manquoient. Donée de la plus belle figure et d'une extrême affabilité. c'étoit la bonté sous l'extérieur des graces; et l'on peut dire avec vérité que ce que Mad. de Miramion étoit aux pauvres de Paris sons le règne de Louis XIV, Mad. d'Alloz l'étoit aux pauvres de Saint - Claude dans ces derniers temps. Deux de ses fils. Felix et Philippe d'Alloz, officiers au régiment d'Agénois, réunissant les talens de l'esprit à la douceur du caractère, sont morts en béros dans la guerre civile des Colonies où ils avoient été envoyés en 1791, pour faire respecter les lois et les propriétés. Leur père fut l'ami de Voltaire; leur mère le fut de tous les gens de bien.

## W.

WACHTER, (N.) savant antiquaire Allemand, a publié un Glossaire de sa langue dans le moyen âge; ouvrage estimé. L'auteur est mort au commencement du 18° siècle.

WAESBRUCK, Voy. WAN-BROUK.

WAFTER, (Lionell) chirurgien de Londres, sit diverses courses en Amérique avec les armateurs Kook et Linck; ensuite
avec Dampier, ensin avec Davis qui exercoit la piraterie dans
la mer du Sud; il retourna en
1690 en Angleterre. Son Voyage
imprimé à Londres en 1699, sut
traduit en françois par M. de
Montirat, Paris, 1706, in-12.
Il passe pour exact.

WAILLY, (Noël-François de) né à Amiens, membre de l'Institut national, s'attacha à l'étude de la grammaire Françoise et en approfondit les principes. Son opinion est devenue souvent une autorité en cette partie. On lui doit: I. Une Grammaire qui parut pour la première fois en 1754, in-12, et qui a été souvent réimprimée. Il en publia ensuite l'Abrégé. II. Principes de la langue latine, mis dans un ordre plus clair, in-12. Cet écrit obtenu de même plusieurs éditions. III. De l'Orthographe ou moyens simples et raisonnés de diminuer ses imperfections dans la langue Françoise, 1775, in-12. IV. On lui doit la traduction des Commentaires de César, et des Oraisons choisies de Cicéron, 1778, quatre volumes in-12. Il a

publié encore de nouvelles éditions du Dictionnaire de la langue Françoise de Richelet et l'Art de peindre à l'esprit, de Sensaric. Wailly est most à Paris dans le cours de l'an 1801. C'étoit un homme grave et froid, et par-là même propre aux discussions grammaticales. Son esprit avoit de la netteté, et son style le même caractère. Tous ses ouvrages sont faits avec soin. On eût dû peut-être adopter quelques-unes de ses idées sur la réforme de l'orthographe; car le temps seul peut amener un changement total en ce genre. Vailly étoit estimable comme citoyen, comme époux, comme père. Il étoit attaché à tous ses devoirs et les remplissoit avec exactitude.

WALDECK, (Christian-Auguste, prince de) général Autrichien, commanda en 1789 une division de l'armée Impériale contre les Turcs, et fut employé ensuite en 1792 contre les François. Sous les murs de Thionville, il eut un bras emporté. Bientôt après il passa lo Rhin, vis-a-vis Seltz, et s'empara avec Wurmser des lignes de Weissembourg. Waldeck prit ensuite le camp de Benheim et Fort-Louis; se rendit dans les Pays-Bas où il servit avec gloire; passa en 1796 dans la Bohême pour y commander les milices, et en 1797 en Portugal où la reine le mit à la tête de ses armées. Il est mort en 1798, à l'âge de 54 ans, avec la réputation d'un général brave, prudent et éclaire,

\*WALLAFRID STRABON, **béné**dictin du neuvième siècle, fu**t** élevé dans le monastère de Fulde, sous la discipline d'Hincmar. Il devint ensuite abbé de Richenoue dans le diocèse de Constance. Sa piété exemplaire et son savoir profond lui concilièrent l'estime générale. Les principaux ouvrages qui nous restent de lui, sont: I. De Officiis divinis, seu De exordiis et incrementis rerum Ecclesiasticarum. On le trouve dans la Bibliothèque des ·Pères et autres recueils. II. Poëmata, dans le Canisius de Basnage; imprimés séparément en 1604, in-4.º Ce recueil comprend: 1.º Un long Poëme à la louange du martyr St. Mammès. 2.º Un autre Poëme de neuf cents vers, intitulé la Vision. L'auteur le composa à l'âge de 18 ans, et il y attaque souvent la mémoire de Charlemagne, 3.º Douze Hymnes en l'honneur des Apôtres; Basnage a en tort de les attribuer à Fortunat. 4.º Enfin, un . Poëme qui a pour titre: Hortulus ou le Petit Jardin. C'est le chefd'œuvre du poëte. Il y traite de la culture des plantes et des fleurs. De l'élégance, des images gracieuses distinguent cet opuscule qui mériteroit d'être plus connu. III. Glossa ordinaria in sacram Scripturam, Paris, 1590, 7 vol. in-folio, Anvers, 1634, 6 vol. in-folio. Ces ouvrages sont fort utiles, du moins le premier, pour connoître l'ancienne discipline de l'Eglise. On lui doit encore une Histoire du monastère de Fulde, un Commentaire des Pseaumes que Bernard Pez a recneilli dans son quatrième tome, un Sermon sur le renversement de Jérusalem, et les Vies de St. Gal et de St. Othmar qui

font partie du recueil de Goldast.

Il mourut vers l'an 849, à Paris où Louis roi de Germanie l'avoit envoyé en qualité d'ambassadeur auprès de Charles le Chauve.

WALLERIUS, (N.) professeur de chimie à Upsal, mort chevalier de l'ordre de Vasa après l'année 1779, dans un âge avancé, est auteur d'une Minéralogie, traduite en françois en deux volin-8°, qui est estimée.

\*WALTON, (Briand) évêque de Chester en Angleterre, né à Cleveland en Yorch-shire en 1600, mort en 1661, étoit un prélat aussi savant que modéré. Il s'est immortalisé par l'édition de la Bible en neuf langues, connue sons le nom de Polyglotte d'Angleterre. L'édition en fut commencée en 1653, et terminée en cinq ans, c'est-à-dire en 1657, 6 vol. in-folio. Quoique plusieurs autres savans y aient travaillé avec lui, on ne laisse pas de lui attribuer ce grand ouvrage, à la tête duquel on a mis son nom et même son portrait. Outre le grand nombre de versions orientales qui sont dans ce recueil et qui étoient déjà dans la grande Bible de le Jay, il y a 1.º La Vulgate, corrigée par le pape Clément VII; 2º le texte grec des Septante tel qu'il fut imprimé à Rome par ordre de Sixte V; 3.º l'ancienne Vulgate, extraite des écrits des Pères par Flaminius Nobilius; 4.º des Dissertations sur toutes ces Bibles; c'est ce qu'on appelle ordinairement les Prolégomènes de Walton, Ils ont été imprimés séparément à Zurich en 1673. On en a donne à Lyon une Traduction libre et abrégée, in-80; elle fourmille de fautes. Ces préliminaires sent plutôt l'ouvrage de Pearson et de quelques autres Anglois, que ceux de Walton. Dans le choix qu'on a fait des écrivains qu'on cite, on ne suit point aveuglément le sentiment des théologiens Protestans. Les auteurs donnent rependant trop d'antorité a certaines versions de l'Ecriture, et trop peu à d'autres. On a joint quelquefois à sa Polygiotte le Lexcon Heptaglotton de Castel, 1686, 2 vol. in-folio. On a encore de Walton, Introductio ad tectionem linguarum orientalium, 1655, in-8.º

\* WÄRBURTON, (Guillaume) évêque de Glocester, né à Newark sur le Trent, le 24 décembre 1698, d'un procureur de cette ville, fut quelque temps procureur lui - même. Dégoûté de la chicane, il se sit de bonne heure une réputation comme savant et comme théologien. Il parvint cependant fort tard aux honneurs et aux places, quoiqu'il fût entré dans l'état ecclésiastique en 1726. En 1754 la fortune le regarda d'un œil plus favorable. Il se vit en très-pen de temps chapelain du roi d'Angleterre et chanoine de Durham. Le dovenné de Bristol ayant vaqué, il en fut pourvu, et l'année même de sa prise de possession l'évêché de Glocester mit le comble à son avancement. Les travaux de l'épiscopat ralentirent un peu ses occupations littéraires. D'ailleurs l'àge affoiblit son esprit. Comme Swift, il tomba par degrés dans un abattement qui ne lui laissoit pas même la faculté de prendre part à la conversation; et ce n'étoit que rarement et devant un petit nombre d'amis, qu'il recouvroit son énergie accoutumée. Son entretien avoit été jusqu'alors anssi instructif qu'amusant. Ayant une mémoire excellente, il étoit

riche en anecdotes qu'il contoit avec feu. Autant son amitié étoit communicative, franche, active, autant sa haine étoit violente et emportée. Il est vrai que son ressentiment ne duroit pas, et la moindre avance suffisoit pour le calmer. Il étoit de haute taille. gros et fortement constitué; en le voyant, on auroir juge qu'une bonne table étoit pour lui uns luxe nécessaire. Mais le goût de l'étude lui avoit inspiré celui de la sobriété. On a de lui un grand nombre d'ouvrages; des Sermons, des Traités dogmatiques. Le plus connu est sa Divine mission de Moyse, en cinq vol. in 8.0 L'erndition n'y est pas toujours bien dicinee ni les raisonnemens bien concluans. On y desireroit plus de méthode. A ces défauts près. les amateurs des recherches antiques liront toujours ce livre avec plaisir et même avec fruit. Dans son Essai sur les Hiéroglyphes, il soutient que les inscriptions et les figures qui y étoient sculptées, n'étoient point une écriture mystérieuse désignant les cérémonies du culte, la doctrine secrète des initiés ou la tradition historique des événemens publics: mais qu'elles exposoient simplement aux yeux du peuple les choses mêmes dont on vouloit qu'il gardat le souvenir. Le président de Brosses . dans son ouvrage sur le Mécanisme du langage, a été de l'opinion de Warburton. Léonard de Malpeine a publié à Paris, en 1744, la traduction de cet ouvrage, en deux volumes in-12. Celui intitulé : Julien ou Discours concernant le tremblement de terre et l'éruption de feux qui firent échouer les tentatives que fit cet empereur de rebatir le Temple de Jérusalem, est rem-

pli d'un savoir qui lui étoit ordinaire, et d'une modération qui malheureusement ne lui étoit pas aussi commune. Il prit avec tous ses adversaires le langage de l'orgueil et de la supériorité. Ami de Pope, il avoit son caractère bilieux et caustique: et ce caractère lui attira de la part de Voltaire qu'il avoit vivement attaqué, une foule de plaisanteries, d'injures et de sarcasmes. Quoique Warburton aimat beaucoup les matières de controverse, il n'étoit point ennemi des ouvrages de pur agrément. Il donna, en 1747, une édition de Shakespear; et il présida à l'impression de divers Ecrits de Pope. Il mourut le 7 juin 1779, dans son évêché. Il avoit épousé la fille de Raphallen gentilhomme fort riche. Il en eut un fils qui donnoit les plus belles espérances et dont la mort hâta le dépérissement de l'esprit de son père. Voyez SI-LHOUETTE.

\* WARGENTIN, (Pierre) fut secrétaire de l'académie des Sciences de Suède et associé de celle de Paris; il est mort à Stockholm sa patrie, le 13 décembre 1783, à 66 ans. L'astronomie lui doit une découverte importante, celle des équations empiriques des satellites de Jupiter. Elles furent d'abord publiées en 1741 et ensuite en 1759 et 1771, dans la seconde édition de l'Astronomie de M. de Lalande. L'académie de Suède lui fit frapper une médaille et obtint une pension pour ses enfans; le père ayant été plus occupé du progrès des sciences que de l'augmentation de sa fortune. Les différens Mémoires qu'il a donnés se trouvent dans ceux de l'académie de Stockholm, dans les Transactions philosophiques et dans les Acta Societates Upsaliensis. Ils ont pour objets, les inégalités des satellites de Jupiter par leur attraction mutuelle, la grandeur et la figure de la terre, la parallaxe des étoiles fixes, de la lune et du soleil, les comètes de 1769 et 1771, le passage de Venus en divers lieux de la Suède, et la détermination de leur longitude par ce passage, les émanations so-laires, etc.

WARNACHAIRE, né à Langres d'une famille noble, mort dans le 7° siècle, a rédigé les Actes de trois martyrs connus sous la dénomination des trois Jumeaux, et les dédia à Céraune évêque de Paris. Surius est le premier qui ait fait imprimer ces Actes. On attribue encore au même Warnachaire l'Histoire du martyre de St. Didier évêque de Langres, que les Bollandistes ont conservée dans leur collection.

WARNER, (Ferdinand) curé de Saint-Michel à Londres, mort en 1768, est auteur de plusieurs ouvrages de morale et de théologie. On a aussi de lui l'Histoire Ecclésiastique du dix-huitième siècle, 2 vol. in-8°, et la Vie de Thomas Morus, in-8°, 1758.

WASE, (Christophe) savant Anglois, a donné un Traité plein d'érudition, intitulé: De senario, sive de legibus et licentid veterum Poëtarum, imprimé à Oxford en 1637, in-4.º On lui doit encore une bonne édition de Phèdre, en 1668, et une Traduction angloise du Poëme de Gratius sur la Chasse, Londres, 1654, in-12.

II. WASER, (J. H.) pasteur de l'église de Zurich, se sit connoître par ses prédications et

quelques écrits. Ses opinions politiques lui firent des ennemis. Ayant fait insérer dans la Correspondance politique de Schlosser professeur à Gottingue, quelques Opuscules relatifs à l'administration de son pays, le gouvernement de Zurich le fitzerrêter. On l'accusa d'avoir cherché à y exciter du trouble, et de s'être approprié un titre du 15e siècle appartenant aux archives publiques que le secrétaire de la ville lui avoit confié et qu'il n'avoit plus voulu rendre. Sur cette accusation, il fut déclaré criminel d'état, condamné à mort, et décapité le 27 juin 1780.

III. WASER, (Anne) morte en 1713, à 34 ans, étoit fille d'un sénateur de Zurich. Elle excelloit dans la peinture en miniature.

WASHINGTON, (George) général et l'un des fondateurs de la république des États-Unis en Amérique, naquit dans le comté de Fairfax en Virginie. Il se distingua pendant la guerre des Anglois contre les François dans le Canada. En 1754, ces derniers avant fait quelques ravages sur les frontières de la Virginie, on envoya pour les repousser le jeune Washington à la tête d'une troupe qu'il commanda avec autant de courage que de prudence, et qu'il conduisit à l'endroit où se réunissent l'Allégany et le Monongahela. Il ne put tenir long-temps contre les François supérieurs en force, et il fut obligé de se replier. Le général Braddock s'étant imprudemment jeté dans une embuscade où il fut tué, Washington qui lui servoit d'aide de camp et qui l'avoit averti de son danger, développa alors de grands talens militaires, en effectuant une retraite savante et perilleuse qui lui fit rejoindre le colonel Dunbar qui commandoit un autre corps d'armée. Il se retira après la guerre avec le grade de major. Riche propriétaire dans la Virginie, il y cultivoit luimême son habitation de Mont-Vernon, lorsque la guerre s'étant élevée entre l'Angleterre et ses colonies, il réunit autour de lui les colons mécontens des lois arbitraires et tyranniques de la mère-patrie, et fut appelé au commandement en chef des armées Américaines qu'il conduisit presque toujours à la victoire. Lorsque le nouveau gouvernement eut été déclaré indépendant, il fut nommé président des Etats, et contribua par ses conseils à l'établissement d'une constitution sage et propre à affermir la puissance qu'il avoit fondée. On lui a cependant reproché quelques fausses démarches dans son administration. Il n'en mérita pas moins ce legs que lui fit Franklin dans son testament. « Je légue au général George Washington mon ami et l'ami de l'humanité, le bâton de pommier sauvage dont je me sers pour me promener; si ce baton étoit un sceptre, il lui conviendroit de même. » La révolution Françoise snivit de près celle du nouveau Monde; mais Washington loin d'applaudir à ses excès et d'en favoriser les principes trop démocratiques, lutta avec énergie contre ceux qui cherchèrent à les propager dans les provinces Américaines; et malgré les pamphlets. les attroupemens excités en 1793. et les ennemis qui le décrioient. il maintint par sa prudence la paix intérieure et extérieure dans . les contrées qu'il gouvernoit. Au

mois de mars 1797, on le vit quitter sans faste comme sans orgueil la première place qu'il occupoit, pour se retirer en Virginie au milieu des champs où il étoit né. A son départ de Philadelphie, il déposa les fonds nécessaires pour l'établissement d'une université dans la ville Neuve, élevée sur les rives du Powtomack. Le respect et la reconnoissance publique le suivirent dans la retraite, où il mourut à l'age de 67 ans, d'une esquinancie, le samedi 14 décembre 1799, à onze heures du soir. Un écrivain estimé le peint ainsi: « La sagesse fut le trait dominant du caractère de Washington dans sa vie militaire et politique. Sa patience, sa tranquillité d'esprit, son courage réfléchi dans les revers ainsi que dans la bonne fortune, furent plus utiles à sa patrie que sa bravoure et ses talens. Intérieur à d'autres hommes illustres par l'étendue des idées et la hardiesse de l'esprit, il les surpassa par la vertu, la modération, la réunion de qualités rarement associées, et par un caractère presque sans imperfection. » Washington avoit une taille élevée, une physionomie peu expressive et sans graces; il parloit rarement, écoutoit sans intérêt, et en inspiroit peu lui-même lorsqu'on l'entendoit. Le gouvernement François n fait prononcer l'éloge public de Washington, par M. de Fontanes, et porté son deuil.

WASSENAER, (Nicolas de) né à Heusden en Hollande, exerça la profession de médecin à Amsterdam, au commencement du 17<sup>e</sup> siècle. Ou a de lui : 1. Ars medica ampliata, Amsterdam, 1624. II. Histoire des choses mémorables arrivées entre les Turcs et les princes Chrétiens en Hongrie, Amsterdam, 1629, in-folio, en slamand.

WATEVILLE, (Alexandre-Louis de) né en 1714, mort à Berne sa patrie en 1780, commandant général du Val-Moutier. publia en 1768, en 2 vol. in 8°, l'Histoire de la Conféderation Helvétique. Voyez VAT-TEVILLE.

WATRIN, (Henriette, Hélene et Agathe) jeunes et vertueuses sœurs, nées à Verdun, filles d'un militaire parvenu aux grades' supérieurs par de longs services, furent condamnées à mort en 1793, par le tribunal révolutionnaire de Paris. Elles périrent avec d'autres jeunes filles accusées d'avoir offert des fleurs au roi de Prusse, lors de son entrée à Verdun. « Leur innocence. leur candeur et leur beauté, dit l'annotateur du Poëme de la Pitié par M. l'abbé de Lille, intéressèrent les bourreaux euxmêmes. On leur reprocha d'avoir prêté de l'argent aux émigrés. Fouquier-Tinville leur fit insinuer qu'elles n'avoient qu'à nier le fait et qu'elles obtiendroient leur liberté. Persuadées d'avoir fait une bonne action, elles refusèrent de se prêter à un désaven. Leur mort fut un des crimes de cette époque révolutionnaire qui excita le plus d'indignation et qui prépara la chute des tyrans. »

I. WATSON, (Jean) historien Anglois, né en 1724, mort en 1783, fut élevé à Oxford, et se distingua dans ses études par l'amour du travail et la netteté de son jugement. Il a publié plusieurs ouvrages historiques qui sont

estimés,

Alimés, entr'autres, l'Histoire d'Halifax, 1775, in - 4°, et la Vie de Philippe II, 4 vol. in-12. Ce dernier ouvrage a été traduit en françois; il offre les caractères de Philippe et du duc d'Albe fortement tracés et dignes de la plume de Tacite.

II. WATSON, (Henri) chirurgien Anglois renommé, naquit à Londres en 1702 et y est mort en 1793. Après avoir professé avec distinction l'anatomie, il devint membre de la Société royale; et mérita cet honneur par un Traité estimé sur la Vessie, et un grand nombre de Mémoires sur son art, insérés dans les Transactions de cette compagnie savante.

\*WECHEL, (Chrétien et André) célèbres imprimeurs de Paris et de Franckfort, dont les éditions sont correctes et fort estimées. Ils durent principalement la perfection de leur aft au savant Fréderic Sylburge correcteur de leur imprimerie. Chrétien mourut en 1554; André son fils en 1581 à Franckfort, où il s'étoit retiré après la Saint-Barthélemi. On imprima dans cette ville en 1590, in-80, le Catalogue des livres sortis de leurs presses. Les plus considérables sont : La Grammaire grecque et latine de Gaza, des Extraits de Galien, d'Hérodote, de Xénophon, de Thucydide, de Tite-Live, etc.; les Œuvres de Tertullien, de Pausanias, de Denys d'Halicarnasse; l'Etymologicum Græcum, etc.

\* WEHLER on WHEELER, (George) né à Breda en 1650, fit le voyage du Levant avec Spon, et se retira ensuite en Angleterre, la patrie de ses parens.

Il obtint la cure de Hougthon, et mourut en 1724. Son Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant, se trouve avec celui de Spon, à la Haye, 1724, 2 vol. in-12; et séparément, 1689, 2 vol. in-12. Il est exact, sincère, et sattache aux choses qui peuvent intéresser la curiosité du lecteur.

WERDMULLER, (Jean-Rodolphe) habile peintre d'histoire et de paysage, se noya en 1668, à 27 ans, en passant uno rivière près de Zurich sa patrie.

WERNER, (Joseph) habile peintre en miniature, mort à Berne sa patrie en 1710, à 73 ans, excelloit dans le portrait. Il exerça son talent avec succès à Paris, à Rome et à Berlin.

II. WESEL, (Jean Hermans) poëte Danois, a fait plusieurs comédies et travaillé avec succès pour le théâtre de son pays. Il est mort en 1787.

WEST, (Thomas) mort le 10 juillet 1779, à Ulwerston en Angleterre, parcourut une partie de l'Europe pour en examiner les lacs dont il vouloit donner une description. On a de lui les Antiquités de Furness, 1774, in-4.º

WICBERT, évêque d'Hildesheim en 880, a laissé plusieurs ouvrages sur la médecine, quisont conservés, suivant Brusch, dans la bibliothèque de cette ville.

WIGBODE, ancien poète Gaulois, fut admis à la cour de Charlemagne qu'il célébra dans ses vers. On lui doit encore une interprétation modeste et érudite de l'Octateuque. Les anciens come

prenoient sous ce nom les cinq livres de Moyse et les trois autres qui forment le corps de l'Ecriture. C'est par l'autorité des Pères de l'Eglise que l'auteur explique le texte. Son commentaire est écrit en dialogues et se trouve manuscrit dans la bibliothèque de Saint-Maximin à Trèves. Dom Materne a inséré dans sa Collection des anciens monumens, les questions de Wigbode qui servent d'éclaircissement aux trois premiers chapitres de la Genèse.

WILKES, (Jean) célèbre alderman de Londres, fut élu membre de la chambre des Communes en 1761, et s'y montra pendant longues années l'adversaire le plus redoutable du lord Bute, du ministère Anglois et de l'autorité royale. Ayant été mis à la Tour par ordre du Gouvernement, il obtint des dédommagemens pour sa détention. Sur la fin de sa carrière , Wilkes qui avoit été le personnage d'Angleterre dont on avoit parlé le plus, retomba dans l'obscurité. Il est mort en 1797. La Harpe dans sa Correspondance a inséré un très-long portrait de cet alderman fait par un Anglois et dont le fragment suiwant est extrait. « L'histoire a fait souvent justice des favoris des rois; il est bon de faire connoître un homme qui est devenu l'idole du peuple Anglois. Chez lui, l'enthousiasme est plus triste et plus dangereux que dans un autre pays, et un homme y a plus de liberté pour devenir méchant et factieux. Wilkes le sait et convient souvent qu'il n'eût osé être ce qu'il est s'il n'eût connu son pays. Sa naissance est obscure et sa laideur célèbre : ses portraits qui sont en grand nombre en donnent une foible idée.

Il est louche; ses dents sont mé lées et crochues; son rire a quelque chose d'infernal; toutes ses . passions se peignent avec énergie sur son visage, mais sa physionomie fait pardonner ses traits. Il aime beaucoup les femmes et se sent, dit-il, capable de les aimer toutes, excepté la sienne. Il a employé avec succès les moyens ordinaires de se ruiner vîte : la nécessité l'a fait écrire, et son goût l'a rendu écrivain factieux. Il parle beaucoup de la gloire, et prétend que Plutarque élève son ame... Il est âgé de quarante-deux ans; il a renoncé avec éclat aux graces publiques de la cour, pour être plus sûrement le pensionnaire du peuple; d'ailleurs, il est trop odieux au roi et trop avili pour qu'on puisse se résoudre à l'élever. Il disoit un jour à Marmontel qu'il se contenteroit du gouvernement de la Jamaïque; il a imprimé depuis qu'il vouloit rester toute sa vie simple citoyen. Son esprit est inventif en petites ressources pour animer sans cesse le zèle inconstant du peuple; il supplée par ses écrits au talent de parler en public que la nature lui a refusé. Son style est clair, énergique et pur, quoique figuré à l'excès. Il a publié une Introduction à l'Histoire d'Angleterre. On dit que la logique de l'intérêt est courte; c'est la sienne : mais son intrépidité brave tous les événemens. Il s'est montré avec courage dans quelques affaires d'honneur; et qui osera l'attaquer. doit le tuer ou être déshonoré par lui. Un pareil homme doit compter pour rien le repos des autres; aussi parle-t-il tranquillement d'une guerre civile. Comme le cardinal de Retz, il s'est fait factieux sans objet. C'est ma

hypocrite politique qui se rit de sa cause, de ses principes, qui avoue qu'il ne se soucie ni de l'Angleterre ni des Anglois, et vui se moque du peuple dont il s'est fait l'idole. Il m'a paru capable d'amitié; il a cette partie de la politesse qui consiste à vouloir plaire et être utile. Sa conversation est vive et spirituelle; mais il y mêle sans cesse des propos audacieux et des bouffonneries messéantes. Il a osé faire mettre dans les papiers publics un parallèle de lui avec Brutus libérateur de Rome; et un autre de son histoire avec celle de Hume. Il a souvent insulté ce grand écrivain qui le méprise et qui le compare non pas à Brutus, mais à Mazaniello.»

WILLEMET, (Rémi-Pierre-François ) fils d'un médecin renommé, naquit à Nancy le 2 du mois d'avril 1762. Après avoir étudié avec succès les principes de l'art de guérir sous son père, il s'embarqua pour l'Inde, et y devint premier médecin de Tippo-Saib. Il est mort à Seringapatnam en 1790. On lui doit quelques Dissertations latines relatives à la physiologie, à la botanique et à l'usage du froid en médecine. On a imprimé à Leipzig, après sa mort, un petit ouvrage de lui, intitulé : Herbarium Mauritianum, 1796, in-8.º

WILLIBROD. (St.) apôtre des Frisons et premier évêque d'Utrecht, quitta son siége dans sa vieillesse, pour se retirer dans l'abbaye d'Epternach dans le duché de Luxembourg, qu'il avoit fondée des biens que Ste. Irmine fille de Dagobert, lui avoit offerts. Alcuin précepteur de Charlemagne, composa sa Vie en prose et en vers. Cet évêque étoit

né dans le Northumberland en Angleterre, et il mourut le 7 no 4 vembre 740, à l'âge de 83 ans 4 On lui attribue des Epîtres, des Homélies et quelques Canons ecclésiastiques. Son zèle pour la propagation de la foi l'avoit conduit jusqu'en Danemarck.

WINWOOD, (Rodolphe) secrétaire d'état sous Jacques I, dont les Mémoires d'état publiés en 1725, 3 vol. in-folio, sont intéressans, mourut à Londres en 1617.

WISE, (François) recteur da Rhoterfield-Grays, né en 1695, mort à Ellesfield en 1767, a donné au public : I. Annales Elfredi Magni, Oxford, 1738, in-4.º II. Des Recherches sur les premiers habitans de l'Europe et leur langage, 1753, in-4.º III. Des Observations sur les temps fabuleux, 1764, in-4.º Tous ces ouvrages sont remplis d'érudition.

WITHFIELD, (N.) fondateur de la secte nombreuse des Méthodistes en Angleterre, mort depuis quelques années, affectoit comme la plupart des chefs des sectaires une vertu sévère. Son but étant de réformer les mœurs des citoyens de tous les états, il se mit à prêcher dans les carrefours de Londres. Il fit bientôt des prosélytes, sur-tout parmi les artisans. Le clergé Anglican en fut alarmé. On le peignit comme un fanatique dangereux; et le peuple le chassa souvent à coups de pierres. La douceur qu'il opposa aux injures et aux outrages, augmenta ses adhérens; et ceux de ses disciples qui avoient de la loquacité, se remirent, à l'exemple de leur maître, à prêcher dans les rues. With field ayant mis dans

son parti quelques personnes de distinction, établit paisiblement ses tréteaux sur la vaste place de Moorfields. Ses sermons furent soutenus par ses exemples. Sa sobriété et son désintéressement étoient extrêmes. Il distribuoit avec scrupule les nombreuses aumones qu'on portoit à ses pieds. Enfin, ne ponvant plus suffire à la foule immense qui avoit adopté ses principes, il prit des aides ecolésiastiques et fit bâtir une église qu'il nomma le Tabernacle. Après avoir prêché une morale pure et des principes simples, mais peu d'accord avec la foi Catholique, il passa quatre fois en Amérique pour y répandre sa doctrine. Son zèle ne fut point infructueux, et sa secte fructiua dans le nouveau Monde comme à Londres. Il mourut avec la tranquillité d'un saint, emportant les regrets de ses disciples qui ne prononcent son nom qu'avec respect. La liturgie des Méthodistes est presque la même que celle de la religion Anglicane. Ils ont quelques cantiques de plus dont la mélodie est trèsagréable. Le sermon remplit cependant toujours la plus grande partie du service divin. Quelques-uns de leurs ministres prêchent encore dans la rue. Le prédicateur entrant communément dans un tonneau, s'élève audessus de la foule, composée ordinairement de la lie du peuple et de quelques curieux qui viennent rire du sermon et du sermonneur. C'est dans cette chaire comique que l'énergumène étendant ses bras, gesticulant, roulant des yeux effarés. faisant mille contorsions, débite son galimathias, non en le lisant comme c'est l'usage dans les églises Anglicanes, mais en le declamant avec enthousiasme.

WITTE, (Emmanuel) pein itre d'Alcmaer, né en 1607 a mort en 1692, entendoit bien la perspective et l'architecture.

WOIDE, savant Anglois, membre du Musée Britannique, s'appliqua à l'étude des langues orientales et sur tout de la langue coptique. Il publia le Lexique en cette langue, que la Croze avois composé vers 1720, et qui étoit resté manuscrit. Woide a sontenu que le copte n'avoit aucun rapport avec le phénicien ni avec l'hébreu, comme l'avoit prétendu Bochard, et que la langue armémienne étoit la seule avec laquelle il avoit une légère ressenblance. Ce savant est mort vers 1780.

II. WOOD, (Robert) savant Anglois, a publie un ouvrage d'érudition, plus agréable que no le sont d'ordinaire les écrits de ce genre. Il a pour titre : Essai sur le génie d'Homère, et il a été traduit en françois par M. Démeunier. L'auteur, avec deux de ses amis nommés Dawkins et Bouvrie enthousiastes d'Homère. fit le voyage de la Grèce, visita les isles de l'Archipel et toutes les côtes de l'Asie mineure, pour vérifier la géographie et les descriptions du poëte Grec. Ce voyage a confirmé la vérité et l'exactitude de ce dernier. En France, M. le Chevalier a fait son intéressant Voyage de la Troade, 3 vol. in-8°, pour le même objet. Wood devenu secrétaire d'état en 1764, est mort depuis quelques années.

WRÉE, Voyez URÉE.

WURMSER, (Dagobert-Sigismond, comte de) feld maréchal au service d'Autriche, naquit en Alsace et servit quelque temps avec distinction en France. Après avoir passé dans l'armée

Impériale, sa bravoure et ses talens le portèrent successivement anx premiers grades militaires. Chargé en 1793 de couvrir le siège de Maience, les lignes qu'il **Mablit** alors furent savamment dirigées. Le 13 octobre, il attaqua celles de Weissembourg, tandis que le duc de Brunswick ayant traversé les montagnes, combattoit l'aile gauche des François, et que le prince de Waldeck passant le Rhin à Seltz, attaquoit leur droite. Wurmser fut vainqueur, et profitant de ses avantages, il poursuivit les François qui se retirèrent en désordre dans la Haute-Alsace, il prit Haguenau, Drusenheim, Fort-Louis, et poussa jusqu'aux environs de Strasbourg. Bientôt, la valeur françoise, toujours infatigable et ne se rebutant d'aucun obstacle. kui livra chaque jour de nouveaux combats. Le général Autrichien ayant en tête une armée qui s'aguerrissoit sans cesse, mal obéi par ses officiers subalternes, déjà vieux et très-sourd, fut forcé d'évacuer l'Alsace et fut défait à Trischweiler. Au mois de janvier 1794, Wurmser parut à Vienne où il fut très-bien accueilli de l'empereur. L'année suivante, il reprit le commandement de l'armée du Haut-Rhin et se rendit maître de Manheim après plusieurs jours de bombardement. En 1796, il fut repousse à Franckendal. Appelé en Italie pour y secourir Mantone, on vit

alors ce guerrier octogénaire animer les troupes, lutter d'activité avec les plus jeunes généraux, et battre les François, pendant deux jours sur les bords du lac de Guarda. Mais immédiatement après, succombant sous le génia et la valeur de Bonaparte qui l'attaqua à Castiglione, à Montechiaro, à Lonado, il perdit dix-huit mille hommes, soixante et douze pièces de canon, et laissa son intrépide adversaire effectuer le passage du Mincio et de l'Adige. La perte des batailles de Roveredo et de la Brenta ne le firent pas désespérer de secourir encore Mantoue. En effet, après avoir échappé à deux divisious francoises qui crurent l'avoir cerné il parvint à l'aide d'une marche hardie et savante, à faire lever le siège de cette place et à se renfermer dans ses murs. Il la garda jusqu'au 2 février 1797, jour où la famine extrême et les maladies le forcèrent à la rendre. Wurmser obtint des François la capitulation la plus honorable > sa personne et cinq cents hommes à son choix, ne furent point compris dans le nombre des prisonniers, et il conserva quatre canons. De retour à Vienne, ce guerrier recommandable par ses eheveux blancs et ses longs services, fut nommé commandant en Hongrie et y mourut au mois d'août 1797, avec la réputations d'un genéral brave, humain. expérimenté, mais malheureux.

X.

FI. X ACCA, philosophe Indien, né à Sica, mille ans avant notre Ere, est regardé par les Japonois comme leur législateur. Il leur persuada que, pour gagner le ciel, il suffisoit de prononcer souvent ces cinq mots: Nama. Mio, Foren, Qui, Quio; mais il n'y a pas eu un seul interprète qui ait pu encore deviner le sens de ces paroles. Ce peuple, auquel Xacca apprit la métempsycose, et la théologie idolâtre des Chinois, lui a donné un rang parmi les Dieux du prémier ordre. Il y n même une secte de Bonzes. dans laquelle Xatca est regardé comme le premier Dieu de l'empire. L'histoire que l'on fait de sa vie, dit que sa mère étant grosse de lui, crut en songe qu'elle mettoit au monde un éléphant blanc par le côté gauche. Cette fable est le motif du respect extraordinaire qu'ont les rois de Siam, de Tonquin et de la Chine pour les éléphans de cette couleur. Les Brachmanes disent que ce philosophe a souffert quatre-vingt mille fois la métempsycose, et que son ame a passé en autant d'animaux de différentes espèces. Suivant eux, Xacca passa sa vie assis, les jambes croisées, dans une continuelle contemplation. Sa doctrine portoit que les ames des bêtes étoient immortelles comme celles des hommes, et qu'elles seroient récompensées ou. punies dans une autre vie. Sa morale consistoit dans ces cinq préceptes; Tu ne tueras point; tu ne voleras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne mentiras point; tu ne boiras point

de liqueurs fortes. Les Japonois ont renfermé les principaux articles de la doctrine de Xacca, tracée de sa propre main sur des feuilles d'arbre, dans le Fóke-kio. C'est le livre sacré du Jàpon. Son nom signifie le Livre des Fleurs. Deux disciples de Xacca le formèrent ; ce qui leur mérita les honneurs divins. On les voit dans le temple de leur maître à Kataïsi; l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. La statue de ce dernier est gigantesque, dorée et assise sur une feuille de feve d'Egypte.

II. XACCA, (Erasme) Sicilien, florissoit dans le XVIII siècle, et a donné des ouvrages qui montrent qu'il s'étoit appliqué à la littérature, à la philosophie et à la médecine; tels sont : I. Histoire de l'incendie du Montatina, en 1669, en italien. II. Poëme latin didactique sur les Pièvres. III. Brevis expositio in Psalmos et in Cantica Canticorum. IV. La Jérusalem déliprée du Tasse, en vers latins.

XANTHE, (Mythol.) seuve de la Troade, s'opposa à la descente des Grecs et souleva ses flots contre Achille. Pour secourir le héros, Junon envoya à son secours Vulcain qui embrassa le fleuve et le sit rentrer dans son lit.

XAUPI, (Joseph) né à Perpignan le 16 mars 1688, et mort doyen de la faculté de théologie de Paris, le 7 décembre 1778, a publié : L. Oraison funèbre de Louis XIV. 1745, in-4.º

II. Dissertation sur l'église da

St. André, de Bordeaux, 1751; in-4° -- III. Autre sur le prétendu épiscopat de Gabriel de Grammont, en 1529. IV. Recherches historiques sur les citoyens nobles de Perpignan et de Barcelone, 1763, in-12. Les vertus douces de l'abbé Xaupi lui acquirent des amis et il en fut sincèrement regretté.

XAVIER, (Jérôme) parent de St. François Xavier, et jésuite comme lui, mourut en 1617., à Goa où il étoit missionnaire. Son Histoire de J. C. et de S. Pierre en portugais; traduite en persan par un Indien, fut traduite du persan en latin, par Louis de Dieu, Leyde, 1639, in-4.º On y trouve quelques lettres curieuses de l'auteur pendant sa mission dans le Mogol. Voyez François-XAVIER, n.º x.

XEDORIUS, philosophe Japonois, étoit fils de l'un des rois du pays. Il fonda une secte dont les principes raisonnables attestent la justesse de son esprit. Elle admet l'immortalité de l'ame, et dès-lors, des peines pour les méchans et des récompenses pour les hommes de bien après leur mort. Xedorius aima beaucoup sa femme et mourut de regret de l'avoir perdue.

XENOCLEE, (Mythol.) pretresse du temple de Delphes, refusa de répondre à Hercule qui venoit consulter l'oracle, parce qu'il étoit encore souillé du sang d'Iphitus qu'il venoit de tuer. Hercule irrité enleva le trépied. de la prétresse.

XIUS, empereur Chinois, vi-

l'exception de ceux qui traitoient de la médecine, de l'agriculture et de la divination. Une femme sauva les Ouvrages de Confucius dont elle colla les feuilles contre les murs de sa maison, où elles restèrent jusqu'à la mort de Xius. Depuis cette époque, ces Ouvrages sont devenus les plus anciens livres des Chinois.

I. XOGUNSAMA I, empereur du Japon, usurpa le trône en 1617, et soumit à son pouvoir la plupart des gouverneurs des isles qui s'étoient rendus indépendans. Il persécuta les Chrétiens et s'efforça d'expulser les Européens de ses états. Il abdiqua la couronne en 1622, et mourut neuf ans après.

II. XOGUNSAMA II, suc⊣ céda à son père dans sa puissance, sa valeur et sa barbaries Il fit trancher la tête à quatre ambassadeurs Portugais, et relégua ceux de Hollande dans la petite isle de Désima, avec défense, sous peine de la vie, d'entrer dans son empire. Sous lui, le Christianisme disparut de ses états, et nul missionnaire n'échappa à la mort. Il mourut sans enfans, en 1650.

XUTHUS, fils d'Hellen, naquit en Achaïe, et vint au secours des Athéniens, qui furent vainqueurs par son secours. Le roi d'Athènes, Erechthée, lui donna par reconnoissance sa fille Creuse en mariage, et il lui succéda dans le royaume d'Attique. Xuthus, se trouvant sans enfans, consulta l'Oracle, qui lui conseilla de choisir pour son successeur, le premier qu'il rencontreroit en voit environ 200 ans avant J. C. sortant du Temple. Ce fut Ion Il ordonna que tous les livres de, qui a fourni à Euripide le suje son empire seroient brûlés, à de la Tragédie de son nom,

## Y.

YACOUTI, géographe Arabe, nous est connu par la Traductien de l'un de ses Ecrits, faite par le savant De Guignes, et insérée dans le Recueil des Nolices des manuscrits de la bibliothèque nationale. Il vivoit dans le xivé siècle.

YART, (Antoine) né à Rouen, en 1709, embrassa l'état ecclésiastique et devint curé de Saussay, dans le Vexin. Il réunit aux fonctions utiles de son état, le goût des lettres et les soins de l'amitié. Il fut lié étroitement avec Cideville ami de Voltaire et l'abbé du Resnel. L'ouvrage le plus connu d' Yart est intitulé : Idée de la poésie Angloise, 1756, 8 vol. in-12. L'auteur y fait connoître un grand nombre de poëtes Anglois, dont la France ignoroit les productions. Les observations qui accompagnent la traduction de chaque morceau offrent autant de savoir que de goût. Kart faisoit des vers, et réussissqit particulièrement dans l'Epigramme : on peut en juger par les deux suivantes; la première sur le Paradis perdu de Mad. Dubocage; la seconde, sur le livre intitulé, Histoire secrète:

Snr cet écrit, charmante Dubocage, Veux-tu savoir quel est mon sentiment? Je compte pour perdus, en lisant ton ouvrage,

Le paradis, mon temps, la peine et mon argent.

> Ce livre est l'Histoire scerète, Si secrète, que pour lecteur Elle n'eur que son imprimeur, Et monsieur Dubois qui l'a faire,

L'abbé Yart a laisse un neveu, M. Aubert secrétaire de l'acadé. mie de Rouen, qui suit evec distinction la carrière littéraire.

YON, (N.) a donné quelques pièces de théâtre: la Métempsycose, comédie, l'Amour et la Folie, les Deux Sœurs, autres comédies, dont la dernière a été représentée en 1755. L'auteur est mort quelques années après.

YOTO, femme maure, célèbre par sa beauté et son courage épousa Abenchamot chef Arabe, qui combattit vaillamment les Portugais. Faite prisonnière par ces derniers, elle profita de la permission qu'on lui donna pour parler à son mari, et l'engager à vaincre ou à mourir. Abenchamot profita de ses conseils pour attaquer les Portugais. Il tua leur chef de ses mains, et fut assez heureux pour délivrer son épouse; mais bientôt après, emporté par sa valeur dans une embuscade, il fut tué d'un coup de javelot en 1524. On porta son corps à Yoto, qui se laissa mourir de faim et fut ensévelie avec lui dans la même tombe.

YRIER, (St.) né à Limoges en 517, fit de grands progrès dans les lettres, sous les yeux de Joconde son père, favori du roi Théodebert. Son fils devint chancelier de ce prince; mais il préféra bientôt, à l'exercice de cette place importante, l'étude et la retraite. Retiré à Limoges, il y fit bâtir le monastère d'Atane, et mourut en 591. Mabillon a recueilli le testament de St. Yriera C'est un monument curieux, qui fait connoître les formules usitées alors dans de pareils actes,

Z.

ZABAGLIA, (Nicolas) charpentier de Rome, dont le Recueil des Machines a paru à Rome, 1743, in-fol., mit sur pied sous Benott XIV, l'obélisque couché au champ de Mass.

VII. ZACHARIE, (Denis) gentilhomme Bordelois, chercha toute sa vie le secret du grand œuvre, et se ruina en voulant faire de l'or. Ses Ouvrages sont recherchés par les alchimistes. Ce sont: I. Un Traité de Chymico muraculo, 1583, in-8.º II. Arithmétique et Géométrie, 1628, in-8.º III. Opuscule de la vraie philosophie des Métaux, 1567, in-8.º IV. Divers autres Traités, recueillis dans le Theatrum chymicum. Zacharie est mort au commencement du 17° siècle.

ZAÏB-AGA, fils de Mehemet-Effendi, qui avoit été ambassadeur de la Porte en France, fut nommé directeur de la première imprimerie établie à Constantinople. détoit venu à Paris à la suite de son père en 1721. Bignon bibliothécaire du roi, qui l'avoit connu à cette époque, entretint long-temps une correspondance suivie avec lui, pour obtenir des manuscrits orientaux; et deux membres de l'académie des inscriptions, Fourmont et Sevin, furent envoyés pour les recueillir.

ZAL, ancien héros Persan, père de Rostam, s'illustra par ses exploits, et fut surnommé Jez, parce qu'il naquit couvert d'un poil blond et doré. Aussi, les poètes Persans appellent-ils la

lune dans son croissant, le sour-

ZEIDLER, (Charles-Sébastien) secrétaire du conseil, et syndic de la ville de Nuremberg, y est mort en 1787, après avoir publié un Ouvrage historique, assez considérable: ce sont les vies de plusieurs jurisconsultes Allemands.

ZEINAB, femme Arabe, desespérée de la mort de son beaufrère Mazhab, tué par Ali, lieutenant de Mahomet, mit du poison dans une épaule de mouton que l'on servit à ce dernier. A peine un de ses compagnons, nommé Basha, en eut-il mangé, qu'il expira dans de violentes convulsions. Mahomet cracha aussitôt le morceau qu'il avoit déjà dans la bouche, et en resta cependant incommodé. Ayant fait paroître Zeinab devant lui, il l'interrogea sur les raisons qui l'avoient portée à cet attentat. « J'ai pensé, lui répondit-elle, que si vous étiez véritablement un prophète, vous connottriez le danger; et que dans le cas contraire, nous serions délivrés de votre tyrannie. » On dit que Mahomet, surpris de son courage, lui pardonna.

ZEINER, (Jean) frère d'un imprimeur d'Augsbourg, étoit né à Reutlingen, et vint porter la connoissance de l'imprimerie dans la ville d'Ulm. De 1473 à 1484, il publia neuf éditions, dont deux sont une Bible latine, in-folio; et l'Helwarius Pelagius de Planctu Ecclesiæ, 1473, 2 vol. in-folio: ouvrage très-rare.

ZELL, (Ulric) né à Manau, d'abord enlumineur, porta le premier l'art de l'imprimerie de Maïence à Cologne, et y donna, en 1477, la premiète édition des deux Traités de St. Augustin, de Vita christiana et de Singularitate Clericorum, in-4.º Un exemplaire de ce dernier ouvrage a été acheté 850 livres à la vente de la bibliothèque de la Vallière. Méerman a donné l'épreuve des caractères employés par Zell.

ZETNER, (Lazare) célébre imprimeur de Strasbourg, introduisit en 1619 dans l'imprimerie, l'usage de l'U rond et de l'J consonne à queue, dans les lettres capitales.

ZIANI, (Sébastien) doge de Venise en 1178, s'empressa d'embellir la ville qu'il gouvernoit, et eut le goût des beaux arts dans un siècle où il ne régnoit guère. Il fit venir à Venise deux architectes dont les noms ne méritoient pas de se perdre ; on sait seulement que l'un d'eux étoit de Lombardie et l'autre de Constantinople. Le premier fit transporter de la Grèce à Venise deux colonnes de marbre d'une hauteur extraordinaire, et les fit Elever sur la place Saint-Marc. Le second sit bâtir l'église de ce nom, où l'on compte plus de 500 colonnes, et qui est surchargée d'ornemens. On voit dans le portique la statue d'un vieillard tenant un doigt sur la bouche, que l'on croit celle de l'architecte. Sur une galerie élevée au-dessus du portique, on voyoit les quatre fameux chevaux de métal de Corinthe, qui ornoient autrefois l'arc de triomphe de Néron à Constantinople; ils furent transportés par les Vénitiens dans leur pat le, et ils viennent de l'être par les François à Paris.

ZIETTEN, (Jean-Joachar de) général de la cavalerie Prussienne, place à laquelle il fut élevé, en 1760, après la bataille de Lignitz, étoit né à Worstrau dans le cercle de Rupin en 1699, et mourut à Berlin en 1786. Fréderic, qu'il avoit suivi et secondé dans toutes ses campagnes, le regretta comme un militaire aussi brave qu'intelligent.

II. ZIMMERMANN, (Jean-George) médecin du roi d'An→ gleterre, ne à Brug, dans le canton de Berne, le 8 décembre 1728, étudia la médecine à Gottingue sous Haller, en Hollande sous Gaubius, et à Paris près de Senac. De retour dans sa patrie. il y contracta un peu de mélancolie, et elle s'accrut lorsqu'il vit la raison de son fils s'aliéner et sa fille périr entre ses bras . d'une maladie de langueur. Il succomba à ses peines le 7 octobre 1795, à l'âge de 66 ans. On lui doit : I. Un Poëme sur le désastre de Lisbonne, 1755. II. Une Dissertation physiologique sur l'irritabilité. III. Un Essai sur la solitude, 1756. Il a été traduit en françois. IV. Un Traité de l'orgueil national , 1 🗩8. Il a aussi été traduit en françois. Zimmermann avoit été marié deux fois ; et sa vie a été écrite par Tissot son. ami, et son rival en médecine.

\* ZINZENDORF, (Nicolas-Louis, comte de) d'une famille originaire d'Autriche, étoit fils de George-Louis de Zinzendorf, chambellan du roi de Pologne, électeur de Saxe. Il s'est rendu fameux dans ce siècle, par la fondation de la secte des Hernuters ou Hernhuters, qui commença à se former à Bartelsdorf, dans la haute Lusace, en 1722. Il bâtit pour eux une maison dans une forêt voisine, et à la fin de 1732,

**If y ent assez** d'habitations pour faire un village considérable, qu'on nomma Hernuth ou Hernhuth. La rapidité avec laquelle ette secte ridicule dans ses dogmes, et suspecte, dit-on, dans. ses mœurs, s'est répandue en Bohême et sur-tout en Moravie, La fait considérer comme un reste des Adamites. Coyer, Büsching, et sur-tout Hegner, Hernhuter lui-même, ont donné de grands éloges à cette secte; mais ceux qui l'ont étudiée à fond, en ont porté un jugement un peu opposé. On a fait voir par l'extrait des Sermons mêmes du comte de Zinzendorf, qu'il exigeoit de ses disciples plus de respect et de confiance en son jugement qu'à l'autorité de l'Ecriture, ou, ce qui revient au même, il vouloit qu'ils ne prissent point d'autre guide que lui pour son interprétation. Parmi ses dogmes on trouvoit ceux-ci : « Que l'on doit un respect religieux à Christ, à l'exclusion du Père; que Christ peut changer la vertu en vice, et le vice en vertu; que toutes les idées et toutes les actions, qui sont généralement considérées comme sensuelles et impures, changent de nature parmi les frères, et deviennent des symboles mystiques et spirituels. » C'est en J. C. que la Trinité est concentrée selon les Hernuthes. « Il est ( dit un auteur qui paroît avoir connu leurs dogmes) le principal objet de leur culte. Ils lui donnent les noms les plus tendres. Jésus est l'époux de toutes les sœurs; et leurs maris sont, à proprement parler, ses procureurs. Un époux n'est que pour un temps, et par interim. Les sœurs sont conduites à Fésus par le ministère de leurs maris, qu'elles regardent comme leurs sauveurs dans ce monde; car, guand il se fait un mariage, la

raison de cette union est qu'il y avoit une sœur qui devoit être amenée au véritable époux, par le ministère de tel procureur. Ce sont les anciens qui font les mariages. Nulle promesse d'épouser n'est valide sans leur consentement. Les filles se dévouent au Sauveur, non pour ne jamais se marier, mais pour ne se marier qu'à un homme à l'égard duquel Dieu leur aura fait connoître avec certitude qu'il est régénéré. La régénération naît d'elle-même, sans qu'il soit besoin de rien faire pour y coopérer. Dès qu'on est régénéré, on devient un être libre. Cependant, c'est le Sauveur du monde qui agit toujours dans le régénéré, et qui le guide dans toutes ses actions. Les Hernuthes croient n'avoir d'autre morale que les plus pures maximes de l'Evangile. Il y a à Hernuth des personnes de l'un et de l'autre sexe, chargées à leur tour de prier Dieu pour la société; et ce qui est très-remarquable, c'est que sans horloge, ils sont avertis par un sentiment intérieur de l'heure où ils doivent s'acquitter de ce devoir. Si les frères de Hernuth remarquent que le relâchement se glisse dans leur société, ils raniment leur zèle, en célébrant des agapes; » et ces repas de charité ont donné lieu à des soupçons injurieux. En 1775, il a paru un ouvrage anglois, intitulé: Détail historique sur la Constitution présente de la société des Frères Évangéliques. L'auteur est un Hernuthe qui tâche de justifier sa secte, mais il ne réussit pas : la vérité perce à travers ses artifices, dit le Journaliste Anglois qui rend compte de cet Ouvrage. M. Crevenna, si connu par sa riche bibliothèque, dont on a publié le Catalogue raisonné, Amsterdam, 1775,

1776, 6 vol. in-4°, possède un manuscrit, intitulé : Fides Hernuthorum, et Religio ex variis contrà eos editis scriptis compendiosè descripta, manuscrit in-4.º M. Crevenna ajoute: «Ce manuscrit est très-curieux; et si ce que l'auteur anonyme rapporte de la croyance et de la religion des Hernuthes est vrai, il faut convenir que c'est la plus détestable secte qui ait jamais pu exister. et qu'elle est remplie des plus horribles abominations, qui surpassent même toute croyance; " Catalogue raisonné, etc. tom. 1 er pag. 124. Crevenna a fait illusion. sans doute, au vagus Concubitus, dont les Hérétiques du 12° siècle et des siècles précédens furent accusés, et dont les premiers Chrétiens furent faussement soupconnés par les Païens. La même imputation avoit été faite aux Juifs: Projectissima ad libidinem Gens, alienarum concubitu abstinent; inter se nihil illicitum. ( Tacit. Hist. lib. 5 ) Mais des soupçons répandus par la haine ou la prévention, n'ont jamais été des preuves. Il faut donc attendre d'en avoir de plus décisives contre les Hernuthes, L'objet favori du culte extérieur des Hernutlies, est la plaie que notre-Seigneur recut an côté, sur la croix. « la figure de cette plaie, répandue dans leurs livres et dans tous les lieux où ils s'assemblent, entre pour quelque chose, dit M. Grosley, dans les imputations scandaleuses dont on les charge. » Le comte de Dohna a succédé au comte de Zinzendorf, dans la primatie de la secte. On a la Vie de ce fameux fondateur, écrite est aliemand par Auguste Spangenberg, imprimée à Barby, 1777, 8 vol. in-8.º L'enthousiasme de l'historien égale celui du héros, qui mourut à Hernhuth en 1660.

V. ZUR-LAUBEN , (Beat Fidèle Antoine-Jean Dominique de la Tour-Châtillon de) neveu de Beat Jacques, né à Zug en 1720, a été brigadier des armées du roi, capitaine au régiment des Gardes-Suisses, et de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il est mort en 1770. Sea Ouvrages sont l'Histoire Militaire des Suisses, 8 vol. in-12; Mémoires et Lettres du Duc de Rohan sur la Valteline, 3 vol. in∸12; Bibliothèque Militaire. 3 vol. in-12; Code Militaire des Suisses , 4 vol. in-12; His→ toire de Guillaume Tell, in-12.

ZYLIUS, (Otho) jésuite, né à Utrecht en 1568, mort à Malines le 15 août 1656. On lui attribue des conversions éclatantes. entr'autres celle d'un prince de la maison de Deux-Ponts, qu'il ramena à l'Eglise catholique. Ce Père étoit bon poëte, et trèsversé dans les langues grecque et latine. On a de lui : I. Des Vies de plusieurs Saints, qu'il a traduites de divers manuscrits grecs. et qui ont été insérées dans les Acta Sanctorum. II. Hist. Mira-, culorum B. M. Sylvæducensis Anvers, 1632, in-4.0 III. Cameracum obsidione liberatum. poëme imprimé à Anvers, 1650, in-4°, et à la suite des Poésies du Père Hoschius, de l'édition de 1656.

# TABLES CHRONOLOGIQUES

DE

L'HISTOIRE UNIVERSELLE,

DEPUIS ADAM JUSQU'A NOS JOURS,

NOUVELLEMENT REFONDUES.

(On a réduit toutes les dates aux années avant Jésus-Christ, comme dans le Dictionnaire.)

# HISTOIRE SAINTE.

HISTOIRE DES JUIFS ANCIENS ET MODERNES.

Dieu ayant créé et embelli cet univers, forma le premier homme et la première femme. Il les plaça dans un jardin délicieux, d'où leur désobéissance les fit chasser. La foiblesse des fondateurs du genre humain devint ainsi la source de tous les crimes. Cain leur premier né, commit un horrible fratricide, et fut la tige des méchans.

Le penchant au mal passa des pères aux fils. Tubalcain inventa le fer meurtrier. On ne s'en servit d'abord que contre les animaux féroces; mais bientôt les hommes s'armèrent les uns contre les autres : ils se livrerent à l'iniquité. Dieu, ne reconnoissant plus en eux son image, les punit par un déluge universel. La seule famille de Noé, composée de huit personnes, est sauvée du naufrage général.

La ville et le temple furent donc relevés, le custe de Dieu rétabli, et les lois de Moyse remises en vigueur.

Les Juiss vécurent avec assez de douceur sous l'autorité des rois de Perse, et sous les successeurs
d'Alexandre-le Grand, jusqu'au règne d'Antiochus
Epiphanes leur persécuteur. Ce prince entreprit de
ruiner le temple, la loi de Moyse, et toute la nation;
mais il trouva dans la famille des Asmonéens ou des
Macchabées, des obstacles à ses desseins. Les héros
de cette famille soutinrent la gloire de Juda, et triomphèrent de tous les efforts des successeurs d'Antiochus.

Simon, un d'entr'eux, ayant entièrement affranchi les Juifs du joug étranger, mérita les droits royaux pour lui et pour sa famille. Ce fut alors que commença la principauté des Asmonéens, toujours jointe au souverain sacerdoce, laquelle dura cent vingt-huit ans. Hircan, fils de Simon, fit respecter la religion judaïque, soumit quelques peuples aux lois des Juifs, et laissa une autorité bien affermie à ses enfans Aristobule et Alexandre, qui régnèrent l'un après l'autre.

La division s'étant mise quelque temps après dans cette famille des Asmonéens, Hérode Iduméen en profita pour s'emparer du royaume de Judée, dans lequel il se maintint par la faveur d'Auguste. C'est sous le règne de ce prince que naquit le MESSIE si longtemps attendu, que les Juiss eurent le malheur de méconnoître et de mettre à mort.

# §. I I.

Des Juifs, depuis la mort de Jésus-Christ.

Depuis qu'ils se furent souillés de ce crime, ils portèrent toujours les marques de la malédiction divine.

tes Romains, sous Vespasien et Tite son fils, en firent périr un nombre prodigieux et ruinèrent Jérusalem et le temple. Les Juiss chassés de l'héritage de leurs ancêtres, furent vendus comme de vils esclaves, et la plupart répandus dans l'empire Romain, à l'exception d'un petit nombre qui resta dans la Palestine.

de

n;

8

œ

٤.

Sous le règne d'Adrien, ils se soulevèrent par le conseil de Barcochebas, fameux imposteur, qui se disoit le Messie: mais cet effort passager et infructueux ne fit qu'aggraver leur joug. Adrien en fit un carnage horrible; et depuis ils furent entièrement dispersés en Europe, en Afrique et sur-tout en Asie, méprisés et hais, après avoir tenté vainement de se rassembler en corps de peuple,

Chassés par l'empereur Sévère pour des mouvemens séditieux qu'ils excitèrent vers l'an 202, les Juiss le furent encore par Constantin. Ce prince les punit d'une révolte passagère, en leur faisant couper les oreilles, et en les dispersant dans toutes les terres de l'empire, comme autant d'esclaves révoltés, dont le châtiment devoit inspirer la crainte aux rebelles ou à ceux qui seroient tentés de le devenir.

Dans le cinquième siècle, on les bannit d'Alexandrie où ils étoient etablis depuis Alexandre, et ils se rendirent la risée des nations par leur sot enthousiasme, pour un faux messie, qui parut alors dans l'isle de Candie. Ce fourbe, nommé Moyse, prétentendoit être l'ancien législateur du peuple de Dieu. Il se disoit descendu du ciel pour faire entrer les enfans d'Abraham dans la terre promise, en les faisant passer à pied sec au travers de la mer: plusieurs de ses adhérens se jetèrent dans la Méditerranée, espérant que la verge du nouveau Moyse leur ouvriroit

un passage miraculeux. Mais la plupart de ces misérables fanatiques se noyèrent; le séducteur avoir déjà disparu, et les dupes se consolèrent en croyant ou feignant de croire que le diable avoit pris la forme humaine pour les tromper.

Un siècle après, vers l'an 530, Julien autre faux messie, s'annonça comme un conquérant qui, à la tête de sa nation, détruiroit tous les Chrétiens par les armes. Plusieurs sujets de l'empire furent la victime de leur aveugle fureur. Justinien envoya des troupes contre ces insensés. On livra bataille au faux christ. Il fut pris, condamné au dernier supplice, et son parti disparut avec lui.

Une nouvelle révolte signala, un siècle après, leur frénésie. Phocas fut obligé de les chasser d'Antioche, et Héraclius de Jérusalem. Sisebut roi des Goths, les ayant expulsés d'Espagne, ils cherchèrent une retraite en France; mais Dagobert les força bientôt à opter entre le christianisme et le bannissement.

Leurs calamités recommencèrent à l'époque des croisades, vers la fin du onzième siècle. Dans tous les lieux où les croisés passèrent, on les pilla, on les égorgea. Les peuples, tour-à-tour féroces et fanatiques, se jetèrent sur eux avec furie, et leur enlevèrent leur or et leur argent. La persécution fut générale; elle s'étendit en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Le faux zèle et l'avarice vouloient éteindre le nom d'Israël; et plusieurs de ceux qui étoient attachés à ce nom, n'échappoient à la mort qu'en se la donnant eux-mêmes.

Dans le siècle suivant, en 1138, un faux messie rassembla une assez forte armée, avec laquelle il livra bataille au roi de Perse. Ce prince voulut faire.

poser les armes aux Israélites rebelles; mais l'imposteur les entretenant dans leur révolte, il fallut négocier avec lui. Il promit de désarmer ses partisans si on lui remboursoit tous les frais de cette guerre ridicule. Le roi de Perse y consentit et lui livra de grandes sommes; mais dès que l'armée du faux christ fut dissipée, les Juifs eurent ordre de rendre au trésor royal ce que l'on en avoit tiré pour acheter la paix.

Le douzième siècle offrit en France une nouvelle scène d'infortunes pour le peuple Juif. Philippe-Auguste les bannit deux fois de son royaume, et leur sort ne fut guères plus heureux dans les autres états de l'Europe.

Cette maiheureuse nation continua d'être en exéctration en France sous le règne de Philippe-le-Bel. On l'accusoit d'exercer de petites friponneries et de grandes usures. A ces sujets de plainte trop réels le peuple, toujours crédule et souvent cruel, en ajoutoit d'autres imaginaires. Il imputoit aux Juifs d'avoir fait outrage à des hosties; d'avoir crucifié de petits enfans; d'avoir donné des coups de canif à l'image de J. C., comme pour le crucifier de nouveau. S'ils échappoient aux mains des juges, ils se sauvoient difficilement des fureurs de la populace. Les princes mêmes, après s'être servi de leurs principaux usuriers, dans l'administration des finances, les chassoient tous, afin d'obtenir d'eux de fortes sommes en les rappelant.

En 1253, de nouveaux édits les avoient bannis de la France où ils étoient rentrés, et où ils donnoient lieu aux mêmes plaintes par leur avidité et leur avarice. Ces édits furent confirmés en 1295. On enleva aux Juiss, alors peut-être plus nombreux qu'au temps de leur sortie d'Égypte, tout ce qu'ils possédoient; et en les chassant, on ne leur laissa pour tout bien que leurs habits. Plusieurs se sauvèrent en Angleterre, en Allemagne, où ils furent traités avec la même inhumanité. Enfin, Louis-le-Huin, fils et successeur de Philippe-le-Bel, répara en partie les injustices de son père; il rappela les Juiss dans son royaume; mais il se fit payer chèrement cet acte de clémence, plus avoué par l'humanité que par la politique.

L'indulgence de Louis-le-Hutin ne diminua ni les préventions, ni l'emportement des peuples. Dans plusieurs villes de Languedoc et de Provence, il étoit permis de battre les Juiss depuis le Vendredi-saint jusqu'à Pâques, lorsqu'on les trouvoit dans les rues. Obligés de porter une petite roue sur la poitrine, ou un chapeau jaune ou telle autre marque, ils étoient facilement distingués des Chrétiens. On leur avoit expressément défendu de prendre des servantes on des nourrices Chrétiennes, et sur-tout des concubines, parce que, selon quelques jurisconsultes de ces temps barbares, coucher avec un Juif ou avec unchien, étoit à peu près la même chose : aussi, d'après cette belle jurisprudence, on faisoit brûler, dans quelques pays, les filles dont un Israélité avoit abusé.

Les rigueurs qu'on exerça contre les Juiss en Angleterre peuvent donner une idée de la manière dont ils étoient traités dans les autres parties de l'Europe. Le roi *Jean* ayant besoin d'une somme considérable, et n'osant puiser dans la bourse de ses sujets, fit emprisonner les riches Juiss pour l'extorquer

de leurs mains. Peu d'entr'eux échappèrent aux poursuites de la chambre de justice. L'un d'eux à qui on arracha sept dents l'une après l'autre, pour avoir son trésor, donna mille marcs d'argent à la huitième. Menri III tira d'Aaron, Juif d'Yorck, quatorze mille marcs d'argent et dix mille pour la reine. Il vendit les autres Israélites d'Angleterre à Richard son frère, pour un certain nombre d'années, ut quos rex exconiaverat, dit Matthieu Pâris, comes evisceraret, afin que celui-ci leur arrachât les entrailles, après que l'autre avoit eu leur peau : et de tels princes se disoient Chrétiens!

Sous le règne de Philippe-le-Long roi de France, un accès de fanatisme saisit les paysans et les pastoureaux. Ils voulurent recouvrer la Terre sainte, malgré le peu de succès des tentatives précédentes. Ces enthousiastes passèrent d'abord en Aquitaine, de là en Languedoc, massacrant par-tout les Juiss et pillant leurs magasins. C'étoit une étrange manière de sanctifier leur expédition. Le comte de Foix leur donna la chasse avec tant de célérité et de courage, qu'il dissipa tous ces surieux : ce sut en 1320. Mais l'année suivante, le même Philippe-le-Long chassa de nouveau les Juiss de son royaume. Il en sit mourir un grand nombre, accusés par la haine et la sottise d'avoir conspiré avec les lépreux, pour empoisonner les puits et les fontaines, en y jetant des sacs remplis d'herbes mal-faisantes et d'autres mixtions pernicieuses à la santé. Malgré ces persécutions, les Juis reparurent. jusqu'à ce que Charles VI les bannit sans retour, en 1395, et confisqua tous leurs biens. C'est ce que les Juifs appelèrent eux-mêmes leur quatrième et dernier bannissement. S'ils furent tolérés dans quelques

villes de France, et s'ils eurent des synagogues à Metz, à Bordeaux, à Baionne, c'est qu'on les trouva établis dans ces villes lorsqu'elles furent réunies à la couronne.

Les Juiss éprouvèrent, en 1392, le même sort en Allemagne qu'en France. Ils se rachetèrent pour de l'argent en Castille; mais ils ne furent pas aussi heureux en Catalogne, dans l'Aragon et dans le reste de l'Espagne, où ils furent horriblement persécutés. Il y eut au moins deux cent mille de ces malheureux contraints d'embrasser le christianisme, et la plupart, ou incrédules ou hypocrites, et devenus tels par les vexations, firent profession de la religion catholique sans y croire. Quelques-uns même embrassèrent, dit-on, l'état ecclésiastique, et parvinrent au sacerdoce et à l'épiscopat.

- Au commencement du seizième siècle, les Juifs virent fondre sur eux presque tous les malheurs dont Moyse avoit menacé les prévaricateurs de la loi. En 1506, on en sit un massacre horrible à Lisbonne, pendant trois jours consécutifs. Encore si l'on se fût contenté de leur ôter la vie! mais on prenoit ceux d'entr'eux qu'on avoit mutilés et blessés mortellement; on lioit à ces demi-cadavres des Juifs en vie, et on les brûloit pêle et mêle par monceaux dans les places publiques. Les pères n'osoient pas pleurer leurs enfans, ni les enfans répandre des larmes sur leurs pères, quelque fût le désespoir qui les dévoroit en les voyant traîner au supplice. L'état des uns et des autres étoit si déplorable, et la crainte les avoit tellement abattus, que la figure des vivans pouvoit à peine être distinguée de celle des morts.

Cette Nation infortunée avoit déjà été chassée

d'Espagne en 1492, par le conseil de Ferdinand et d'Isabelle, avec défense d'emporter ni or ni argent, ni pierreries. Il sortit de ce royaume trente mille fam lles Juives, c'est-à-dire environ cent cinquante mille personnes. Cette cruelle expulsion parut alors le fruit d'une politique éclairée. La nation Juive étoit, dit-on, pernicieuse par ses profits sur les Espagnols, et dangereuse par la vanité que tiroient les Juifs de leur établissement sur les côtes méridionales d'Espagne, long-temps avant les Chrétiens, et par les séditions que cette idée pouvoit occasionner.

Depuis que la raison et une saine politique ont adouci les gouvernemens, les Juifs ont joui en Europe d'une destinée plus favorable. Les persécutions passagères qu'ils ont essuyées en Pologne, ne les ont point empêché d'y acquérir de grandes richesses. En Angleterre et en Hollande, ils vivent sous la protection des lois. En France, ils ont obtenu le titre de citoyens: puissent-ils le conserver par un usage noble de leur fortune et de leur industrie! L'avarice les avoit perdus, qu'une générosité bien entendue leur conserve tous les droits de l'humanité et de la patrie.

## CHRONOLOGIE DES PATRIARCHES.

| CRÉATION et formation | 1    | Naissance de Lamech,     | 3130  |
|-----------------------|------|--------------------------|-------|
| d'Adam et d'Eve ,     | 4004 | Mort d'Adam, âgé de      |       |
| Naissance de Cain,    |      | 930 ans,                 | 3074  |
| d'Abel,               | 4002 | Enoch ne meurt pas,      |       |
| de Seth,              | 3874 | mais il est enlevé à     |       |
| d'Enos,               | 3799 | l'âge de 365 ans,        | 3017. |
| de Caïnan,            | 3710 | Seth, fils d'Adam, meurt |       |
| de Malaleel,          | 3609 | âge de 912 ans,          | 2962  |
| de Jared,             | 3544 | Naissance de Noe,        | 2978  |
| d'Enoch               | 3412 | Enos meurt âge de 905    |       |
| de Mathusala,         |      | ans,                     | 2864  |

# CHRONOLOGIE:

| Naissance de Japhet, fils |       | Sara meuri âgée de 127   | - '   |
|---------------------------|-------|--------------------------|-------|
| aîné de Noé,              | 2448  | ans,                     | 1859  |
| de Sem,                   | 2446  | Isaac épouse Rébecca,    | 1856  |
| Mort de Lamech, père      |       | Mort de Sem,             | 1846  |
| de Noé.                   | 2353  | Naissance de Jacob,      | 1836  |
| de Mathusala,             | . ,,, | Mort d'Abraham,          | 182 X |
| âgé de 969 ans,           | 2348  | d'Héber,                 | 1817  |
| Déluge universel,         | 2348  | Naissance de Ruben,      | 1758  |
| Naissance d'Arphaxad,     | 2346  |                          | 1757  |
| de Salé,                  | 2311  | de Juda                  |       |
| d'Héber,                  | 2281  | de Dan                   | 1755  |
| de Phaleg,                | 2247  | de Dan , de Nephtali et  | 1755  |
| de Rehu,                  | 2217  | de Gad,                  |       |
| de Sarug,                 | 2185  |                          | 1754  |
| de Nachor,                | •     | d'Asar et                |       |
| de Thare,                 | 2155  | d'Aser,                  | 1749  |
| Mant PAnalanai at Ja      | 2126  | de Zabulon,              | 1748  |
| Mort d'Arphaxad et de     | 0 - 1 | de Lévi, de Joseph,      | 1748  |
| Phaleg                    | 2080  | de Joseph,               | 1745  |
| de Noe,                   | 2029  | Jacob revient dans la    | •     |
| Naissance d'Abraham,      | 1996  | terre de Chanaan,        | 1739  |
| de Sara,                  | 1986  | Naissance de Benjamin,   | 1738  |
| Abraham va en Méso-       |       | Joseph vendu er con-     | •     |
| potamie ,                 | 1929  | duit en Egypte,          | 1728  |
| Vocation d'Abraham,       | 1921  | y devient mi-            | •     |
| La famine qui afflige la  | · ·   | nistre,                  | 1715  |
| terre de Chanaan          |       | Naissance de Manassès    | •     |
| oblige Abraham et         |       | fils de Joseph           | 1712  |
| Loth de se transpor-      | 1     | d'Ephraim, fils          | ,     |
| ter en Egypte,            | 1920  | de Joseph,               | 1710  |
| Melchisedech benit A-     | - )   | La famine de sept ans    | -,    |
| braham qui a vaincu       |       | commence,                | 1708  |
| Chodorlahomor, et         |       | Jacob et sa famille vont | -,,00 |
| DIEU promet une           |       | en Egypte,               | 1706  |
| nombreuse postérité       |       | Mort de Jacob, âgé de    | -/00  |
| au saint patriarche,      | 1912  | 147 ans,                 | 1680  |
| Naissance d'Ismaël,       | 1910  | Naissance de Caath, fils | 1689  |
| Circoncision établie,     | 1897  | de Levi                  | 1662  |
| Sodome est consumée       | 109/  | Joseph meurt en Egypte   |       |
| par le feu du ciel,       | -00-  | Naissance d'Ames Ele     | 1635  |
| Naissance d'Isaac         | 1897  | Naissance d'Amram, fils  | -1    |
| Naissance d'Isaac,        | 1896  | de Caath,                | 1630  |
| Mort de Salé, fils d'Ar-  | -0-0  | d'Aaron, fils            |       |
| phaxad,                   | 1878  | d'Amram,                 | 1574  |
| Dieu demande qu'Abra-     |       | Edit de Pharaon contre   | ٠.    |
| ham lui sacrifie son      | 1     | les enfans mâles des     |       |
| fils Isaac,               | 1871  | Hébreux,                 | 1579  |
|                           |       | •                        |       |

| Naissance de Moyse, fils |   |
|--------------------------|---|
| d'Amram,                 | 1 |
| Moyse revient en Egyp-   |   |

te pour délivrer et en faire sortir les Hébreux, 1491

# GOUVERNEURS ET JUGES DES JUIFS.

| Moyse,                                                                                                                                                                        | 1491                                          | Thola,                                                                                                                                                    | 1232                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Josué,                                                                                                                                                                        | 1451                                          | Jair,                                                                                                                                                     | 1209                                                                  |
| Anarchie et ensuite pr<br>vitude de 8 ans, soi<br>ou Cuscan, roi                                                                                                              | emière ser-<br>us Cushan                      | Cinquième serviti<br>sous les Philis<br>monites ; elle c<br>cinquième ann                                                                                 | tins et les Am-<br>ommence en la                                      |
| Othoniel,                                                                                                                                                                     | 1405                                          | Jephté,                                                                                                                                                   | ` 1187                                                                |
| Deuxième servitude<br>sous Eglon ou Ho<br>des Moabites.  Aod ou Ehud, Troisième servitude of<br>sous Jabin roi de O<br>Debora et Barac, Quatrième servitude<br>sous les Madia | 1325 de 29 ans, hanaan, 1285 de 7 ans, nites. | Abesan, Ibtsan o<br>Aihalon ou Elc<br>Abdon ou Hab<br>Samson, dont<br>sance est vers<br>Sixième servitud<br>sous les Phili<br>venge à divers<br>raélites. | u Ibstan, 1181<br>on , 1174<br>don , 1166<br>la nais-<br>l'année 1155 |
|                                                                                                                                                                               |                                               | Heli,                                                                                                                                                     | 1159                                                                  |
| Gédéon,<br>Abimelech,                                                                                                                                                         | 1236                                          | Samuel                                                                                                                                                    | 1199                                                                  |

#### ROIS DES LUIES.

| Saul,                 | 1095    | et d'Israël en 975. (Voy. Ro- |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| David,                | 1054    | BOAM et JÉROBOAM dans         |
| Salomon,              | 1010    | le Dictionnaire.)             |
| Division des royaumes | de Juda | 1                             |

# ROIS DE JUDA.

| Roboam;              | 975 | Joatham ou Jotham,<br>Achaz, | 759  |
|----------------------|-----|------------------------------|------|
| Abia,                | 958 | 'Achaz,                      | 742  |
| Asa,                 | 955 | i Ezéchias                   | 726  |
| Josaphat;            | 914 | Manassès ou Manassé,         | 698  |
| Joram .              | 889 | Amon,                        | 643  |
| Ochosias ou Achazja, |     | Josias .                     | 64 I |
| Athalie,             | 884 | Joachaz,                     | 610  |
| Joas .               | 878 | Joachim ou Jehojakim,        | 610  |
| Amasias ou Amatja,   | 826 | Jéchonias,                   | 599  |
| Ozias ou Azarias,    |     | Sédécias,                    | 599  |

Nabuchodonosor détruit le royaume de Juda, ruine le temple, et em-

mene le peuple en cap-

## ROIS D'ISRAEL.

| Jéroboam I,              | 972    | y eut en Israël une and | rchie |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Nadab,                   | 954    | de onze ans et demi.    |       |
| Baasa ou Bahasca,        | 953    | Zacharie,               | 769   |
| Ela,                     | 930    | Sellum .                | 773   |
| Zambri,                  | 929    | Manahem .               | 773   |
| Amri,                    | 929    | Phaceïa .               | 761   |
| Achab,                   | 918    | Phacee ou Pekah,        | 759   |
| Ochozias,                | 898    | Osée.                   | 739   |
| Joram,                   | 896    | Salmanazar, roi d'Ass   |       |
| Jéhu ,                   | 885    | s'empare de la ville de | Sa-   |
| Joachas,                 | 856    | marie et derruit le ros |       |
| Joas,                    | 8:9    | d'Israël qui avoit du   |       |
| Jéroboam II,             | 826    | ans, depuis la divisio  |       |
| Après la mort de Jéroboa | m , il | deux royaumes.          | •     |

#### PONTIFES DES JUIFS.

|                       |             | 1                      |     |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----|
| Aaron,                | 1490        | Joannam II,            | 838 |
| Eléazar I,            | 1452        | Azarias II ,           | 819 |
| Phinees.              |             | Amarias .              | 762 |
| Abizué ou Abiscuah.   | •           | Achitob II,            | 745 |
| Bocci ou Bukki.       |             | Sadoc II,              | 730 |
| Ozi ou Huzi.          |             | Sellum ,               | 721 |
| Zararias ou Zérahja.  |             | Elcias, Sobnas intrus, | 700 |
| Merajoth.             |             | Eliacim                | 697 |
| Amarias ou Amarja.    |             | Azurias III,           | 642 |
| Héli,                 | 1157        | Sararias ou Sareas.    | •   |
| Achitob ou Ahitub I,  | 1116        | Josédech ,             | 587 |
| Achielech, Achias, Ah |             |                        | 536 |
| Abiatar,              | 1061        | Joachim,               | 502 |
| Sadok ou Tsadok I,    | 1014        | E iasib,               | 461 |
| Achimaas, Achimas a   | )U .        | Joia las II ,          | 441 |
| Ahimahaas,            |             | Johatham,              | 397 |
| Azarias ou Hazarja I, | 958         | Jeddoa ou Jaddus,      | 350 |
| Joannam ou Johanam I  | , 914       | Onias I,               | 324 |
| Isus,                 |             | Siznon,                | 300 |
| Axioramus,            | <b>8</b> 87 | Eleazar II .           | 287 |
| Phideas,              | 884         | Mairassès,             | 265 |
| Joiadas I,            | 882         | Onias H.               | •   |
| Zacharie              | 850         | Jason,                 | 176 |

| Снго                                              | 'n,        | OLOGIE.                                           | 203             |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Menelaüs, et ensuite                              |            | Jonathas .                                        | 16 <b>z</b>     |
| Lysimachus,                                       | 172        | Simon,                                            | 143             |
| Matathias,                                        | 168        | Jean Hyrcan,                                      | 135             |
| Judas,                                            | 167        |                                                   | -,,             |
|                                                   | •          | ET Rois.                                          |                 |
| Aristobule I,<br>Alexandre Jannée,<br>Hyrcan III, | 79<br>40   | •                                                 | npare<br>livisé |
| PONTIFE                                           | <b>s</b> , | depuis J. C.                                      |                 |
| Ananel,                                           | 37         | Jonathas, fils d'Ananus                           | , 37            |
| Aristobule II,                                    | 34         | Simon Canthara;                                   | 40              |
| Ananel rétabli,                                   | 31         | Marthias, fils d'Ananus,                          | 43              |
| Jesus, fils de Phabet,                            |            | Elionée,                                          | 44              |
| Simon, fils de Boëtus,<br>Matthias,               | 24         | Simon Canthara rétabli,<br>Joseph, fils de Canée, | 45              |
| Joazar,                                           | 2          | rétabli,                                          | 58              |
| Eléazar, fils de Boërus,                          |            | Ananus, fils d'Ananus,                            | 61              |
| Jésus ,                                           |            | Jesus, fils de Damnée,                            | 62              |
| Joazar rétabli,                                   | ~          | Jésus, fils de Gamaliel,                          |                 |
| Ananus ,                                          | 6          | Matthias, fils de Théo-                           |                 |
| Ismaël,                                           | 16         | phile,                                            | 66              |
| Eléazar, fils d'Ananus,                           | 17         | Phanaclius .                                      | 67              |
| Simon, fils de Camithus,                          |            | Jérusalem est prise et le te                      |                 |
| Joseph Caiphas,                                   | 19         | ruinė par Titus.                                  |                 |

# HISTOIRE PROFANE.

# A'S S Y R I E.

# ROYAUME D'ASSYRIE.

L'ASSYRIE, aujourd'hui le Curdistan, est, suivant quelques savans, le royaume le plus ancien.

Nemrod ou Nembrod en fut, dit-on, le premier souverain; mais on n'est pas d'accord sur le nombre des rois qui lui succédèrent jusqu'à Ninus.

Lorsque ce prince mourut, Sémiramis sa femme prit les rênes du gouvernement; elle étendit les bornes de ces états jusqu'à l'Éthiopie et aux Indes, après avoir soumis la Médie, l'Égypte et la Lybie: ( Voyez SÉMIRAMIS dans le Dictionnaire.) Ninias son fils succéda à sa mère.

On connoît à peine les noms de ses successeurs jusqu'à Sardanapale, qui en fut le trente-septième et dernier. En général toute cette partie de l'histoire ancienne peut être regardée comme un vrai chaos. On ne la connoît que par Ctésias et Hérodote, historiens aussi peu sûrs l'un que l'autre. « Facilius, » dit Strabon, Hesiodo et Homero aliquis fidem adhi- » buerit, quam Ctesiæ, Herodoto, et eorum similibus. »

Tout ce qu'on peut conjecturer de plus vraisemblable, c'est que l'Assyrie fut habitée de bonne heure, par la raison que les pays fertiles ont dû être les premiers peuplés. Les climats orientaux, voisins du midi, comme l'a remarqué un historien célèbre, tiennent tout de la nature, et par la douceur de la température ont dû inviter les hommes à se rassembler. Nous, dans notre occident septentrional, nous devons tout au temps, au commerce, à une industrie tardive. Des forêts, des pierres, des fruits sauvages, voilà tout ce qu'a produit naturellement l'ancien pays des Celtes et des Germains; tandis que le froment, le riz, les fruits délicieux croissoient vers l'Euphrate. Si donc l'Assyrie a été une des premières contrées peuplées, elle a dû avoir aussi, une des premières, des chefs ou des rois; car une grande peuplade ne peut exister sans un homme principal qui la gouverne.

#### ROIS D'ASSYRIE.

(Le chiffre marque, dans cette première partie, l'année où commence le règne.)

| Assur s'établit en Assyr | ie,  | Lamptidès .          | 1495        |
|--------------------------|------|----------------------|-------------|
| lui donne son nom        |      | Sosarès,             | 1463        |
| bâtit Ninive.            |      | Lampraès ;           | 1445        |
| Bėlus,                   | 2229 | Panyas,              | 1415        |
| Ninus,                   | 2174 | Sosarmus ;           | 1370        |
| Semiramis,               | 2164 |                      | 1348        |
| Ninias ou Zameis,        | 2108 | Teutame,             | 1321        |
| Arius                    | 2042 | Teutœus,             | 1289        |
| Aralius                  | 2012 | l                    | 1245        |
| Xercès ou Baleus,        | 1972 | Chalaus,             | 1203        |
| Armamithrès,             | 1942 | Anabus               | 1158        |
| Belochius,               | 1904 | Babius,              | 1120        |
| Balæus                   | 1869 | Thinœus ;            | 1083        |
| Sethos ou Altadas        | 1817 | Dercylus,            |             |
| Mamythus,                | 1785 | Eupacmès ou Eupalès, | 1053        |
| Manchaleüs               |      | Laosthènes,          | 1013.       |
| Sphærus,                 | 1755 |                      | 975         |
| Mamylus,                 | 1727 | Pyritiadės,          | 930         |
| Spanous,                 | 1705 | Ophrathœus,          | 909         |
| Sparetus,                | 1675 | Ephcaherès,          | 879         |
| Ascatadès,               | 1633 | Ocrazarès ou Anacyn  |             |
| Amyntès ,                | 1595 | darax ,              | 1827        |
| Belochus                 | 1550 | Sardanapale,         | 78 <b>7</b> |
|                          |      |                      |             |

# DIVISION DE L'EMPIRE D'ASSYRIE.

## ROYAUME DES MÈDES.

Arbaces, le principal auteur de la conspiration qui fit perdre le trône à Sardanapale, s'établit en Médie, province de Perse au nord de la Babylonie dont il étoit gouverneur, et prit le nom de roi. Déjocès son successeur, s'attacha principalement à adoucir et à civiliser ses peuples. Phraortès son fils, d'une humeur belliqueuse, attaqua les Perses, et les assujettit à son empire. Il se rendit ensuite le maître de presque toute la haute Asie. Enflé de ses succès, il osa porter la guerre contre les Assyriens.

Nabuchodonosor leur roi, après avoir défait son armée, poursuivit les Mèdes, se rendit maître de leurs villes, prit Echatane d'assaut, la livra au pillage, et en enleva tous les ornemens: Phraortès lui-même, ayant été pris, fut percé de javelots par ordre de Nabuchodonosor.

## NOUVEAUX ROIS DES MÈDES.

| Arbaces, Orbacus, Phar-<br>naces se soulèvent con-<br>tre l'Assyrie.  Les Mèdes soumis aux<br>Assyriens, | 770<br>766 | Scythes chasses,<br>Astyages, | 657<br>635<br>611<br>607<br>596 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Déjocès, premier roi des<br>Mèdes,                                                                       | 710        | Cyrus avec Astyages,          |                                 |

## EMPIRE D'ASSYRIE.

Teglatphalassar régna à Ninive, l'ancienne capitale de l'Assyrie, peu de temps après la mort de Sardanapale. Il joignit à ses états la Syrie, et tout ce qui appartenoit au royaume d'Israël au-delà du Jourdain, enfin toute la Galilée. Salmanazar son successeur prit

Samarie après un siège de trois ans, et mit fin au royaume d'Israël.

#### NOUVEAUX ROIS ASSTRIENS.

| Phul, nommé aussi Ni-    | ļ   | Nabopolassar on Nabu-  | _    |
|--------------------------|-----|------------------------|------|
| nus ,                    | 770 | chodonosor le grand,   | 605  |
| Teglatphalassar ou Thil- |     | Evilmerodax ou Ilvaro- | •    |
| gam ,                    | 758 | damus,                 | 562  |
| Salmanazar,              | 729 | Laborosochord, avec    |      |
| Sennacherib,             | 714 | Neriglissor,           | 561  |
| Assaradin ou Ezaradon,   | 710 | Laborosochord, seul.   | 556  |
| Ezaradon prend Baby-     | •   | Nabonide, Nabonadius,  | ••   |
| lone, et y règne,        | 680 | Labynitus, ou Baltha-  |      |
| Saosduchin, qu'on croit  |     | zar                    | 55\$ |
| être le Nabuehodo-       |     | Darius Medus, ou As-   |      |
| nosor de Judith.         | 668 | tyages, déjà roi des   | ٠.   |
| Cinaladam ou Sarac,      | 648 |                        | 538  |
| Nabopolassar,            | 626 |                        | ••   |

## BABYLONE.

Bélésis ou Nabonassar, qui s'étoit uni avsc Arbaces pour détrôner Sardanapale, retint pour lui la Babylonie ou Chaldée, dont la capitale (Babylone) étoit située sur l'Euphrate. Ses successeurs sont peu connus. Ézaradon roi d'Assyrie, envahit ce royaume, et le confondit avec celui d'Assyrie, sous le nom commun de royaume de Babylone. Il joignit encore à ses conquêtes la Syrie et une partie de la Palestine détachée sous le règne précédent. Depuis ce temps, les rois de Babylone se rendirent très-puissans. Ils excitèrent la jalousie des rois d'Egypte, et devinrent redoutables aux Juiss.

Babylone qui donna le nom à cet empire, étoit une ville aussi célèbre par son antiquité que par son étendue; et l'on ne sait aujourd'hui en quel lieu elle existoit. (Voyez ce qu'en dit Goguet dans l'Origine des lois.) Les anciens ont vanté ses ponts, ses mu-

railles, ses jardins, élevés sur de grandes colonnes au faîte d'un palais immense, et disposés en amphithéâtre; mais ils étoient exagérateurs. Cette ville avoit, selon eux, plus de six lieues carrées de superficie. Il est vrai que cet espace n'étoit pas occupé en entier par des maisons. La prévoyance des fondateurs de Babyalone avoit destiné environ deux lieues à des champs labourables, afin qu'elle pût soutenir un long siège. Mais il est fort douteux qu'un si petit terrain eût pu fournir aux nombreux habitans d'une ville immense et à sa garnison, des provisions pour un temps considérable.

Quoi qu'il en soit, Babylone devoit être une ville riche et peuplée, puisqu'on lui doit, à ce qu'on prétend, les étoffes tissues de diverses couleurs, et les premières observations astronomiques qu'on mêla bientôt aux chimères astrologiques. Les Égyptiens lui ont disputé ces deux derniers avantages; tout ce qu'on peut conclure, c'est que dès qu'une vérité utile fut découverte, des erreurs pernicieuses ne tardèrent pas à la ternir.

## ROIS DE BABYLONE.

| Bélésis; Nadius, Cincirtus, Jugœus, Mardocempade rodac, Arcianus, | ou Me- | 733<br>731<br>726 | Interrègne, Belibus, Apronodius, Rigebelus, Mesessimordac, Interrègne; | 704<br>702<br>699<br>693<br>692<br>688 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## ERSE.

## MONARCHIE DES PERSES.

LA Perse, vaste royaume au-delà du Tigre, et qui s'étendoit jusqu'à l'Indus, avoit depuis très-longtemps ses rois particuliers. Chodorlahomor y régnoit du temps d'Abraham. On sait que ce prince conquit les villes de Sodome et de Gomorre, et qu'il défit cinq rois voisins: mais ce royaume, alors peu considérable, ne comprenoit qu'une seule province; et les Perses, divisés en douze tribus, ne faisoient tous ensemble que six-vingt mille hommes, lorsque Cyrus régna sur eux.

Les empires d'Assyrie, de Ninive, de Babylone, fondés par tant d'hommes dont on connoît à peine le nom, vinrent alors se fondre dans celui que forma ce dernier conquérant. Son histoire est un peu moins douteuse que celle des héros qui l'avoient précédé. puisque les Livres saints en ont parlé. Nous citerions les historiens Grecs, si en racontant la vie de Cyrus, ils ne disoient des choses entièrement différentes.

Hérodote fait de Cyrus une espèce d'aventurier sans mœurs, sans principes, qui n'avoit d'un conquérant que la férocité; un usurpateur barbare qui dut le trône à des crimes, et qui finissant par donner dans les piéges d'une femme, termina sa vie turbulente par une mort ignominieuse.

Dans les écrits de Xénophon, Cyrus est un prince vertueux, né pour être le modèle des bons rois et des grands capitaines. Il règne, il combat comme un

SUPPL. Tome IV.

de Socrate avoit été devinée par ce conquérant, et Xénophon la place dans ses propos et dans ses actions. Il est bien difficile aujourd'hui de deviner lequel de ces deux portraits mérite la préférence.

Quoi qu'il en soit, l'empire des Perses sut sous Cyrus à un haut point de gloire; mais depuis Xercès le Grand, il ne sit que dégénérer. Les mauvais succès des guerres contre les Grecs abattirent le courage de ses successeurs, qui, ne s'abandonnant plus qu'à leurs plaisirs, se reposèrent du soin du gouvernement sur des ministres avares, cruels et persides.

Artaxercès Longuemain se borna à entretenir la division parmi les Grecs. Xercès II et Sogdien déshonorèrent le trône par leurs débauches et leurs cruautés. Darius Nothus et Artaxercès Mnémon laissèrent gouverner tantôt leurs eunuques, tantôt leurs femmes. Ochus fut un monstre qui se livra à des voluptés honteuses, après avoir fait périr toute sa famille. L'eunuque Bagoas, encore plus méchant que lui, fit périr Arsès, qui n'étoit monté qu'en tremblant sur le trône de ses pères. Il en fut bientôt renversé par la perfidie de ce même Bagoas, qui lui donna la mort pour mettre à sa place Darius Codoman, défait par Alexandre à la bataille d'Arbelles, et tué ensuite par Bessus. C'est ainsi que finit la Monarchie des Perses, qui depuis furent soumis aux Grecs.

GYRUS commence à régner sur toute l'Asie antérieure.

Suite de l'empire d'Orient.

| Cyrus,                   |     | Xerces le Grand,       | 486  |
|--------------------------|-----|------------------------|------|
| Cambyse,                 | 529 | Artaxercès Longuemain, | 465  |
| Smerdis, l'un des Mages, | 529 | Xercès II              | 424  |
| Darius filed Hysrashe    | 122 | Snotlien               | 42.2 |

#### CHRONOLOGIE

Darius Nothus ou le Bâ-

Arraxercès Mnémon, Arraxercès Ochus

tard,

Arsès ou Arsames, 339

424 Darius Codoman, 330

405 Alexandre se rend maure
360 de l'empire d'Asie, 342

#### EMPIRE DES PERSES.

Areaxeros, simple soldat Persan, qui se prétendoit issu des anciens rois de Perse, se révolta en 223 contre Arraban, dernier roi des Parthes. Après s'être rendu maître de la Parthie, il poursuivit Artaban, lui livra bataille et lui enleva la victoire et la vie. Ainsi fut rétabli l'empire des Perses, qui avoit fini sous Darius, et qui subsiste encore aujourd'hui; mais qui a passé à des princes de différentes nations.

Cet Empire eut premièrement vingt-huit souverains & depuis Areacerces jusqu'à Jedzegirdes III, lequel fut tué par Omar roi des Sarasins, qui lui succéda. Les Sarasins en furent maîtres pendant 418 ans. Ils en furent dépossédés en 1051 par le sultan Gélal-Eddin. Ses successeurs le gouvernèrent jusqu'en 1396, que Tamerlan s'en empara à la tête de 20,000 Tartares. Ouatre princes de la faction dite du Bélier noir , sucrédèrent à Tamerlan jusqu'en 1467, qu'Usum-Cassan de la faction du Bélier blanc, qui n'étoit que gouverneur de l'Arménie, se révolta et s'empara de la Perse sur Joonsha, et le sit moutir avec son sils Acen-Ali. Après la mort d'Usum-Cassan en 1478. la Perse sut sivrée aux troubles et aux divisions. Cependant Ismail issu d'une de ses filles, s'empara du trône et s'y maintint. Il redouvra tout ce que ses prédécesseurs avoient laissé envahir, et rendit l'empire des Perses aussi b'illant que jamais. C'est depuis lui qu'on marque l'empire des Sophis. Ses descendans en ont été tranquilles possesseurs jusqu'au temps où Thamas-Koulikan s'en empara.

O 2

Le second empire des Perses fut d'abord très-puissant, les Romains n'ayant jamais remporté que de très-foibles avantagés sur eux; mais depuis que les Sarasins s'en rendirent maîtres, les divisions auxquelles il fut exposé diminuèrent de beaucoup son ancienne gloire, et ses forces s'affoiblirent. Ce n'est qu'avec le temps et avec bien de la peine que cet empire a reconquis les provinces qui en avoient été démembrées.

Il ne faut pas imaginer que ces provinces d'un vaste empire soient toutes gouvernées selon les mêmes lois. La Perse a des sujets immédiats, des vassaux, des princes tributaires, même des peuples, à qui elle paye un tribut sous le nom de pension ou de subside. Tels sont, par exemple, les peuples du Daguestan, qui habitent les branches du mont Caucase à l'occident de la mer Caspienne. Ces peuples connus aujourd'hui sous le nom de Lesquis, faisoient autrefois partie de l'ancienne Albanie. Ce sont plutôt des montagnards sous la protection que sous la domination de la Perse, qui les paye pour défendre ses frontières.

A l'autre extrémité de l'empire, vers les Indes, est le prince de Candahar, qui commande à la milice des Aguans, pareille à celle des anciens Mamelucs qui subjuguèrent l'Égypte. Tamerlan mena cette milice dans l'Inde, et elle resta dans la province de Candahar, qui tantôt appartint à l'Inde, tantôt à la Perse. Les Aguans et les Lesquis ont eu beaucoup de part aux révolutions qui ont désolé l'empire depuis Hussein. (Voyez MIRIWEISS et KOULIKAN dans le Dictionnaire.)

| <b>a</b>                                                                                                                                      | ·                                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                               | OLOGIE.<br>Perses.                   | 213                        |
| Arraxare ou Arraxercès,                                                                                                                       | Prozès,                              |                            |
| roi des Perses et des                                                                                                                         | Balascès, ou Obalas,                 | 45 <b>7</b><br>48 <b>8</b> |
| Parthes, 223                                                                                                                                  | Cavadès, ou Kobad,                   |                            |
| apor I, 238                                                                                                                                   | Chosroès le Grand                    |                            |
| lormisdas I, 269                                                                                                                              | Chosroès le Grand,<br>Hormisdas III, | 53E                        |
| araranès I ou Rahram 272                                                                                                                      | Chosroès II                          | ')/Y                       |
| araranès II. 270                                                                                                                              | Siroès trois mois                    | 59 <b>3</b>                |
| arsès . 204                                                                                                                                   | Adeser sent mois                     | 629                        |
| ormisdas II 202                                                                                                                               | Sarbazas deux mois                   | 629                        |
| por II                                                                                                                                        | Tourandokht reine                    | V23                        |
| araranès I, ou Bahram, 272 araranès II, 279 arsès, 294 ormisdas II, 303 por II, 310 raxercès II, 380 apor III, 384                            | seize mois                           | 630                        |
| por III                                                                                                                                       | Elle eut pour successeur             | ي کرن                      |
| araranès III , 389                                                                                                                            | cinq Princes qui n                   | -<br>e ,                   |
| edzégirdes I, 399                                                                                                                             | firent que paroître.                 | •                          |
| dzégirdes I, 399<br>araranès IV, 420                                                                                                          | Jedzegirdes III, dernie              | •                          |
|                                                                                                                                               | roi,                                 | 632                        |
|                                                                                                                                               | `_                                   | ~ <b>)</b> =(              |
| NOUVEA                                                                                                                                        | vx Rors.                             | •                          |
| imerlan occupa ce royaume                                                                                                                     | Julaver en                           | 1485                       |
| vers l'an 1396. Ses descen-                                                                                                                   | Baysancor en                         | 1488                       |
| danc cont chaecéc                                                                                                                             | Rustan en                            | 1490                       |
| um-Cassan en 1467                                                                                                                             | Ahmed, usurpateur en                 | 1497                       |
| coub en 1478                                                                                                                                  | Alvand en                            | 1497                       |
| SOP                                                                                                                                           | Н I S.                               |                            |
| maël I, Sophi en 1499  jusqu'en 1523  namas jusqu'en 1575  maël II, 1577  ohammed Khodaben- e, 1585  amzed, 1586  hbeele Grand, jusqu'en 1688 | Mirrza                               | 1642                       |
| iucailen 1600                                                                                                                                 | Abbas II                             | 1666                       |
| 1)23                                                                                                                                          | Soliman insure                       | 1694                       |
| maël H                                                                                                                                        | Hussein                              | 1721,                      |
| ohammed Khodahen-                                                                                                                             | Mahmoud                              | 1722                       |
| - Parimina minumanananananananananananananananananana                                                                                         | Achraff vennasove                    | 1725                       |
| amzed zege                                                                                                                                    | Thamas II dinoci en                  | 1730                       |
| maël III 126                                                                                                                                  | Mirza Abhae                          | 1736                       |
| bbas le Grand, jusqu'en 1628                                                                                                                  | 110000,                              | */ ) U                     |
|                                                                                                                                               |                                      | 400                        |
| namas-Koulikan, assassinė                                                                                                                     | um to Koulilean siene                | 475.                       |
| Kerimkan, l'un des généra                                                                                                                     | la Paras mousiarne acces             | apres                      |
| sa mort sur une partie de                                                                                                                     | LA FERSE, BOUVERNE AVEC S            | "Rezze                     |
| et avec justice, et meurt en                                                                                                                  | mais 1779 a 74 ans.                  |                            |
| ulatkan, son fils ainé, es<br>1779, et déposé et renfermé                                                                                     | le og softe de la même               | i juite                    |
| 1779, et aepose et renjerme                                                                                                                   | se 20 aout de sa meme a              | e laice.                   |
| y-Muratkan, généralessime                                                                                                                     | o als troupes al Ferse, s            | cresies                    |
| donner la régence en mars 1                                                                                                                   | 700; et apres avoir fait             | UNDER                      |
| les yeux à tous les rejetons                                                                                                                  | ae la famille royale, se             | rena:                      |
| mastre peu à peu de toutes.                                                                                                                   | ies provinces, et regne ae           | HOLE                       |
| quement sur elles                                                                                                                             | O 3                                  |                            |
| ٠-                                                                                                                                            |                                      |                            |

## É G Y P T E (\*).

Le beau pays, dit l'abbé Millot, devoit être le pays des fables. L'ancienne chronologie des Égyptiens remontoit à des siècles sans nombre. A la vérité, les prêtres de Thèbes, selon le rapport d'Hérodote qui s'étoit instruit sur les lieux, ne donnoient

L'Egypte est célèbre dans l'antiquité, par ses pyramides d'une hauteur predigieuse, par ses obélisques, ses colosses, ses sphynx, ses statues, ses labyrinthes et ses temples innombrables. Si l'on en croot Hérodote, il y en avoit plus dans l'Egypte seule que dans le reste de l'univers; mais il ne faut pas prendre à la lettra les exagérations de l'historien Grec. Les Egyptiens étoient, selon les auteurs anciens, livrés à la superstition la plus ridicule et la plus grossière, vains, séditieux et amis de la nouveauté. Memphis étoit anciennement la capitale de l'Egypte; c'est aujourd'hui le Caire, qui a été bâti de ses ruines, sur le bord oriental du Nil.

Les Egyptiens, tout antiques qu'ils sont, ne purent vraisemblablement être rassemblés en corps de peuple puissant, civilisé et industrieux, qu'après diverses nations de l'Afrique, et sur-tout de l'Asie. La raison en est évidente, selon l'auteur de la Philosophie de l'histoire. L'Egypte, jusqu'au Delta, est resserrée par deux chaînes de rochers, entre lesquels le Nil se précipite. Il n'y

<sup>(\*)</sup> Les anciens géographes, avant Ptolomée, avoient placé l'Egypte en Asie : il est le premier qui l'ait rendue à l'Afrique. Elle est bornée au levant par l'isthme de Suez et par le golfe Arabique, au nord par la Méditerranée, au couchant par le royaume et le désert de Barca, au midi par la Nubie et la côte d'Aber. On la divise en haute et basse Egypte. La haute s'appelle Thébaide, aujourd'hui Said, et la basse, Delta, aujourd'huit Batui; celle-ci contient les pays qu'enferment et arrosent les différens bras du Nil, par lesquels il se décharge dans la Méditerranée. C'est cette enceinte de terre formée par deux branches principales du Nil et par le rivage de la mer, qui fait la base du triangle et la figure du Delta A. Celle-là commence à la division des bras du Nil, et s'étend du nord au midi en remontant le fleuve d'un côté jusqu'au rivage du golfe Arabique, et de l'autre se confond avec les déserts de la Lybie. On doit le regarder comme une longue vallée bordée de montagnes, et le Nil au milieu. La haute Egypte est le pays du monde le plus fertile : elle est redevable de cette fécondité aux inondations du Nil, qui se déborde régulièrement tous les ans au mois d'août.

qu'onzo mille trois cent quarante ans de durée à leur monarchie. Mais d'autres se contentoient à peine de cent mille ans. Depuis leur premier roi ausqu'à Sithon, ils comptoient exactement 341 générations, 341 rois, 341 pontifes: calcul dont l'absurdité paroît sensible par la répétition seule du même nombre. Manéckon prêtre d'Egypte, qui écrivoit environ trois siècles avant Jésus-Christ, et dont l'autorité paroît respectable, même à l'historien Josephe, raconte que

a des cataractes du Nil à ses embouchures, que cent soixante heues en ligne droite, et la largeur n'est que de dix à vingt lieues jusqu'au Delta, partie basse de l'Egypte, qui embrasse uno étendue d'environ cinquante lieues.

A la droite du Nil sont les déserts de la Thébaide, et à la gauche les sables inhabitables de la la labie, jusqu'au patit pays du fut bâti le temple d'Ammon.

Les inendations du Nil durent, pendant des siècles, écarter tous les colons d'une terre submergée quetre mois de l'année. Ces eaux croupissantes s'accumulant continuellement, durent longtemps faire un merais de toutell'Egyfite. Il n'en est pas ainsi des bords de l'Euphrate, du Tigre, de l'Indus, du Gange; et d'autres rivières qui se debordent aussi presque chaque année en été, à la Sonte des neiges. Leurs débords me sont pas si grands, et les vastes plaines qui les environnent donnent aux cultivateurs touts la liberté de profiter de la fertilité de la terre.

Obsenvous sur-tout que la pette, ce siéau attaché su genro animal, règne une fois en dix ans au moins en Egypte, Elle devoit être beaucoup plus destructive quand les eaux du Nil, en croppisant sur la terre, ajoutatent har infection a cette contagion horrible. Ainsi , la population de l'Egypte dut être très-foible-pendant bien des siècles.

L'ordre naturel des choses semble donc démontres invinciblement, que l'Egypte fut une des dernières terres habitées. Les Troglodytes nes dans les rochers dont le Nil est borde, furent obliges à des travaux aussi longs que pénibles pour creuser des canaux qui recussent le fleuve, pour élever des cabanes et les rehausser de vingt-cinq pieds au-dessus du terrain. C'est la pourtant ce mill fallet faire avant de hater Thèbes and gent pontes, avant d'élever Memphis et de songer à construire des pyramides. ( Philosophie de l'histoire, ch. Ph.)

Il est bien étrapge que les appeiens historiens n'aient pas fait une réflexion si naturelle; ils n'ont guère plus réfléchi sur l'in-

certitude de la chronologie de l'histoire d'Egypte.

Menès, fils de Cham et petit-fils de Noé, est regardé comme le premier qui ait régné en Égypte. On n'a que des incertitudes sur ce prince et sur ses successeurs.

Aménophis, roi de la basse Égypte, soumit tout le pays, qui étoit partagé avant lui en différentes principautés. Ses successeurs s'y maintinrent jusqu'à Cambyse roi de Perse, lequel vainquit Psamménice qui en étoit souverain, soumit ses états, et se les rendit tributaires. Les Perses en furent maîtres jusqu'en 327. que ce pays, devint une des conquêtes d'Alexandre le Grand. Après la mort de ce vainqueur, Ptolomée l'un de ses généraux, s'en empara; et ses descendans en jouirent jusqu'en l'année 30, que les Romains conquirent l'Égypte, et en firent une province après la défaite d'Antoine et la mort de la reine Cléopâtre. L'année 639 depuis Jésus-Christ, le calife Omar les en dépouilla, et sa postérité s'y maintint jusqu'en 1171, que le fameux Saladin établit l'empire des Mamelucs en Égypte. Les descendans de ce prince y régnèrent avec gloire, étendirent même beaucoup les bornes de leur empire : mais enfin ce pays reçut la loi de Sélim, empereur des Turcs. Ils le possèdent encore, et le gouvernent par leurs bachas. Comme Sésostris est le plus illustre des anciens rois d'Égypte, c'est par lui que nous commencerons la table des souverains de ce royaume.

## ROIS D'ÉGYPTE, DEPUIS SÉSOSTRIS.

|              |           | -    |             |      |
|--------------|-----------|------|-------------|------|
| Sésostris ou | Ramessès, | 1722 | Thuoris,    | 1472 |
| Rhampsès,    | ·         | 1663 | Nechepsos . | 1455 |
| Aménophis    | III,      | 1597 | Psammuthis, | 1436 |
| Aménophis    | IV,       |      | Anonyme,    | 1439 |
| Ramescès,    | •         | 1558 | Certos,     | 1419 |
| Ammenemè     | s,        | 1499 | Rhampsès,   | 1399 |

| CHRO                  | NC          | LOGIE.                    | Ž19   |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|
| Amensès ;             | 1354        | Anarchie,                 | 687   |
| Ochiras,              | 1328        | Douze Rois,               | 685   |
| Amedès,               |             | Psammeticus,              | 679   |
| Thuoris ou Polibus,   |             | Nechao,                   | 616   |
| Athoris ou Phusannus, | 3237        | Psammuthis,               | 600   |
| Censenès,             | 1209        | Apriès ou Ephrée,         | 594   |
| Vennephès,            |             | Perthamis,                | 575   |
| Smedès ,              |             | Amasis,                   | 569   |
| Psusennès,            |             | Psamménite .              | 526   |
| Nephelcheres .        |             | Cambyse,                  | 525   |
| Amenophis,            | 1062        | Le Mage Smerdis,          | 523   |
| Osochor,              | 1053        | Darius Hystaspe,          | 522   |
| Pinachès,             |             | Xercès,                   | 486   |
| Susennès,             | 1038        | Artaxercès,               | 465   |
| Sésouchis ou Sesac,   |             | Xercès II.                | 424   |
| Quoroth,              | 973         | Sogdien ,                 | 424   |
| Trois Anonymes,       | ĝş <b>š</b> | Ochus ou Darius Nothus    | , 424 |
| Tacellotis,           |             | Amyrthée,                 | 413   |
| Trois Anonymes,       | 920         | Nephreritès ou Néphrée    | 407   |
| Petubatès,            | 875         | Achoris,                  | 389   |
| Osorcho,              | 836         | Psammuthis .              | 376   |
| Psammus,              | 828         | Nephéritès II ,           | 375   |
| Zeth,                 | 817         | Necranèbe I               | 375   |
| Bocchoris,            |             | Tachos,                   | 363   |
| Sabacon,              | 742         | Necranèbe II,             | 362   |
| Suechus,              |             | Artaxercès Ochus,         | 350   |
| Thanaca,              |             | Arses on Arsimes,         | 339   |
| Sabacon,              |             | Darius Codoman,           | 336   |
| Séthon,               |             | Alexandre soumet l'Egypte |       |

## ÉGYPTE DEPUIS ALEXANDRE.

Alexandre n'ayant laissé aucun successeur qui fût en état de soutenir le fardeau de sa gloire, ses généraux partagèrent entr'eux son vaste empire. L'Égypte et les autres conquêtes d'Alexandre dans la Lybie et la Cyrénaïque, échurent à Ptolomée, avec le partie de l'Arabie qui avoisine l'Égypte. Ce prince augmenta de beaucoup les états qui lui étoient échus, et laissa son royaume à ses descendans. (Voyez son art. dans le Dietionnaire.)

L'Égypte, qui est aujourd'hui la proie des Bar-

bares, est bien différente de ce qu'elle étoit autrefois. Elle étoit regardée parmi les anciens comme l'école de la politique et de la sagesse, et comme le berceau de la plupart des arts et des sciences. Homère, Pythagore, Platon, Lycurgue, Solon, Démocrite, Euripide, et beaucoup d'autres, allèrent exprès en Egypte pour y puiser des lumières qui manquoient alors à la Grèce. Il nous reste trop peu de monumens de l'esprit des Égyptiens, pour savoir de quel genre étoient ces lumières : mais ce qu'il y a de certain. c'est que leur religion étoit l'opprobre de l'humanité; que plusieurs de leurs lois paroissent ridicules; et que, malgré leurs pyramydes, ils ne connoissoient ni les cintres ni les voûtes. C'est ce que démontre le savant Goguet dans son Origine des lois. On ne peut douter cependant qu'ils n'eussent de bonne heure un grand nombre de connoissances, qui manquoient à d'autres peuples; mais, à la vérité, connoissances imparfaites et mêlées d'erreurs et de préjugés.

#### ROIS D'EGYPTE DEPUIS ALEXANDRE

| Ptolomée Lagus,            | 322 | Bérénice et Alexandre,   | <b>79</b> . |
|----------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| Philadelphe,               | 285 | Prolomée Denys, ou Au-   |             |
| Evergète,                  | 246 | letès ,                  | 58          |
| Philopator.                | 221 | Berenice, pendant l'exil | •           |
| Epiphanes                  |     | d'Auletès                | ٢8          |
| Philometor,                |     | Ptolomée Denys et Cléo-  | , -         |
| Evergète II ou             | , - | pâtre sa sœur.           | 51          |
| Physcon,                   | 146 | Prolomée le Jeune, et    | •           |
| Sother ou Lathur,          |     |                          | 47          |
| Alexandre,                 | 106 | Cléopâtre seule.         | 44          |
| Ptolomee Soter , retabli , | 88  | L'Egypte, province Ro-   | ••          |
| Berenice, nommée Cléo-     |     | maine,                   | 30          |
| pâtre, seule,              | 80  |                          | •           |

## SCYTHIE.

PAR-DELA le Taurus et le Caucase, à l'orient de la mer Caspienne et du Volga jusqu'à la Chine, et au nord jusques sous la zone glaciale, s'étendent ces immenses pays des anciens Scythes, dont le nom est plus connu que les bornes précises des contrées qu'ils ont possédées. Comme ils paroissent souvent sur la scène de l'histoire, nous croyons devoir donner une légère notice sur ce peuple, père des Tartares d'aujourd'hui.

Leur pays paroît peuplé de temps immémorial, sans qu'on y ait presque jamais bâti de villes. La nature avoit donné aux Scythes, comme aux Arabes Bédouins, un goût pour la liberté et pour la vie errante qui leur a toujours fait regarder les villes comme des prisons, où les rois, disent-ils, tiennent leurs esclaves.

- "Ce peuple, dit Justin, ne cultivant point la terre, les champs n'y sont pas séparés par des bornes. Ils n'ont ni maisons, ni cabanes, ni demeures fixes; ils errent avec leurs troupeaux dans des déserts incultes. Ils traînent avec eux leurs femmes et leurs enfans, dans des chariots qu'ils couvrent de peaux, pour se garantir du froid et de la pluie. Ces chariots leur tiennent lieu de maisons.
- » L'équité leur est inspirée par la nature, et non commandée par des lois. Ils regardent le vol comme le premier des crimes. N'ayant en effet que du bétail et de grands troupeaux sans clôture, que leur resteroit-il si le vol étoit permis ? Ils n'ont pas, comme

les autres hommes, la soif de l'or et de l'argent. Ils vivent de lait et de miel. Ils ignorent l'usage de la laine et des habits, et ne se garantissent du froid perpétuel de leur pays, que par des peaux de bêtes fauves. Cette austérité dans leurs mœurs les a rendus justes et indifférent pour le bien d'autrui : car le desir des richesses en suppose l'usage.

" Les Scythes ont conquis trois fois l'Asie, et Hs ont toujours été ou vainqueurs des autres peuples ou respectés par eux. Ils réduisirent Darius roi de Perse, à s'ensuir honteusement de leur pays; ils taillètent en pièces toute l'armée de Cyrus, ainsi qué celle de Sopirion, général d'Alexandre. Le bruit des armes Romaines parvint jusqu'à eux, sans qu'ils en éprouvassent la force. Ils sont les fondateurs de l'empire des Parthes et des Bactriens. Infatigables, guerriers et robustes, ils ne veulent rien acquérir qu'ils craignent de perdre, et ne cherchent dans la victoire que le seul honneur d'avoir vaincu. » (Jussin, Hist. liv. II.)

A ce portrait tracé par un ancien qui les a sans doute flattés, nous joindrons celui qu'un moderne trace des Tartares, descendans des Scythes, et héritiers de leurs mœurs et de leur caractère.

« Leurs courses continuelles, leur vie nécessairement frugale, peu de repos goûté en passant sous une tente, sur un chariot ou sur la terre, en sirent des générations d'hommes robustes, endurcis à la fatigue, qui, comme des bêtes féroces trop multipliées, se jetèrent loin de leurs tanières, tantôt vers le Palus-Méotide, lorsqu'ils chassèrent au cinquième siècle les habitans de ces contrées, qui se précipi2 terent sur l'empire Romain; tantôt à l'orient et au

midi, vers l'Arménie et la Perse; tantôt du côté de la Chine, et jusqu'aux Indes. Ainsi ce vaste réservoir d'hommes ignorans et belliqueux a vomi ses inondations dans presque tout notre hémisphère; et les peuples qui habitent ces déserts, privés de toute connoissance, savent seulement que leurs pères ont conquis le monde. « (Essai sur l'Hist, génér. ch. 56.)

Dans ces conquêtes, dont nous parlons ailleurs, en verra de quelles horreurs ce peuple si jusce et si ennemi du vol se rendit coupable. On peut dire des éloges donnés par Justin et par d'autres historiens aux anciens Scythes, ce qu'on a dit de Tatice et d'Horace. Le premier loue les mœurs des Germains, le second chante celles des Gères; l'un et l'autre ignoroient ce qu'ils louoient; ils vouloient seulement faire la satire des Romains.

# GRECE.

L'A Grèce, suivant l'auteur de la Philosophie de l'histoire, est un petit pays montagneux, entrecoupé par la mer, à peu près de l'étendue de la Grande-Bretagne. Tont atteste dans cette contrée les révolutions physiques qu'elle a dû éprouver. Les isles qui l'environnent, montrent assez par les écueils continus qui les bordent, par le peu de profondeur de la mer, par les herbes et les racines qui croissent sous les eaux, qu'elles ont été détachées du continent.

Les golfes de l'Eubée, de Calcis, d'Argos, de Corinthe, d'Actium, de Messène, apprennent aux yeux que la mer s'est fait des passages dans les terres. Les coquillages marins dont sont remplies les mon-

tagnes qui renserment la fameuse vallée de Tempé, sont des témoignages visibles d'une innondation; et les déluges d'Ogigès et de Deucalion, qui ont fourni tant de fables, sont une vérité historique.

Ces différentes causes prouvent que les Grecs étoient un peuple nouveau, en comparaison des autres nations; et quand même ils furent formés en corps de peuple, les révolutions dont nous avons parlé, durent les plonger dans la barbarie, d'où les Asiatiques et les Égyptiens étoient sortis.

Les premiers habitans de la Grèce, à demi-sauvages, ne connoissoient pas même l'union conjugale. Ils vivoient de la chasse et de la pêche, comme certaines peuplades du nord de l'Amérique: aussi mirentils au rang des dieux celui qui leur apprit à se nourrir de glands.

Des colonies Égyptiennes et Phéniciennes ayant peu à peu tiré la Grèce de la barbarie, elle fut divisée en plusieurs petits états, dont chacun se gouvernoit par ses propres lois.

## SICYONE (\*).

Parmi ces états on distinguoit Sicyone, ville de Péloponnèse, et le plus ancien royaume de la Grèce. Égialée en fut le premier roi. Après la mort de Zeuxippe qui en fut le dernier, le gouvernement

(\*) Sicyone, capitale de la Sicyonie, entre Corinthe et Elide, étoit fameuse non-seulement par ses plans d'oliviers et par la bonté de ses huiles, mais aussi parce qu'elle étoit regardée comme la mère nourricière des peintres et de la peinture.

Les habitans de Sicyone vivoient dans le luxe et la mollesse; Ils passoient pour aimer les parfums et la parure. Cieéron dit que les femmes coquettes de Rome portoient des souliers à la Sicyonienne, parce qu'ils étoient plus mignons et plus élégans que tous les autres.

sut déféré aux prêtres d'Apollon durant trente-cinq ans. Enfin Agamemnon, roi de Mycènes, s'empara de ce petit état. Il passa quelque temps après au pouvoir des Héraclides.

Sicyone, qui étoit dominée par des tyrans depuis l'an 400, et qui gémissoit sous ce joug insupportable, crut pouvoir le secouer, et donna le gouvernement à Clinias, l'un de ses premiers et de ses plus braves citoyens; mais Abantidas le fit périr, se défit de tous ses parens et de ses amis, et monta lui-même sur le trône. Aratus, fils de Clinias, échappa seul aux fureurs du tyran; et lorsqu'il fut parvenu à l'âge de vingt ans; il forma une conspiration contre Nicoclès successeur d'Abantidas, et se saisit de la ville. Le tyran n'eut que le temps de s'enfuir. Aratus rendit la liberté à sa patrie, et entra avec elle dans la ligue des Achéens.

#### ROIS DE SICTONE.

| Egialée     | 1773 | Polybe,<br>Janisque,   | 1350  |
|-------------|------|------------------------|-------|
| Apis,       | 1721 | Janisque,              | 1310. |
| Egyre,      |      | Phœste,                | 1268  |
| Erat,       | 1662 | Adraste,               | 1260  |
| Plemnée ,   | 1616 | Zeuxippe .             | 1256  |
| Orthopolis; | 1568 | Agamemnon,             | 1209  |
| Corone,     | 1505 | Hippolyte et Lacesta   | ide 🧻 |
| Epopée,     | 1450 | entr'eux               | 1124  |
| Lamedon,    | 1415 | Les Héraclides se rend | ent   |
| Sicio,      | 1375 |                        | 1120  |

## .ARGOS (\*).

Inachus jeta les fondemens du royaume d'Argos dans le Péloponnèse, l'an 1823 avant. J. C. Environ

<sup>(\*)</sup> Argos étoit la capitale d'une petite province appelée Argolide. C'est de cette ville que les Grecs sont appelés Argiens. On seit qu'on lui donna ce nom à cause des beaux chevaux qu'on

SUPPL. Tome IV,

trois cents ans après, Danaüs chassé de l'Égypte par son frère, vint à Argos, détrôna Gélanor légitime possesseur, et s'empara de la couronne. C'est de Danaüs que les Grecs s'appeloient Danaï. Ses successeurs furent Lincée, Abas, Pratus, Acrisius. Ce dernier n'eut qu'une fille nommée Danaé, qui fut mère de Persée. Ce jeune prince ayant tué par mégarde Acrisius son aïeul, ne put vivre à Argos, lieu de son parricide: il bâtit Mycènes et y établit le siége de son royaume.

Vers l'an 1208, Argos devint république, et elle eut beaucoup de part à toutes les guerres de la Grèce. L'an 330, la guerre s'éleva entre les Argiens et les Lacédémoniens, au sujet d'un petit pays appelé Thyrea. Les deux partis étant prêts d'en venir aux mains, convinrent que, pour épargner le sang, on nommeroit de part et d'autre un certain nombre de combattans, et que le terrain en litige resteroit aux vainqueurs.

Trois cents soldats s'avancèrent de chaque côté-au milieu du champ de bataille, et combattirent avec un courage égal. La nuit seule put les séparer, et il ne resta que trois champions, deux du côté des Argiens, et un de celui des Lacédémoniens. Les premiers, se regardant comme vainqueurs, en portèrent la nouvelle à Argos. Nicocrate (c'étoit le nom du Lacédémonien) étoit resté sur la place, avoit dépouillé les corps morts des Argiens, et se regardoit aussi comme vainqueur, disant que les Argiens avoient pris la fuite. Le différend n'ayant point été terminé, les troupes livrèrent un nouveau combat; les Lacé-

élevoit dans ses pâturages. Au reste, les poëtes le donnent indif-

démoniens remportèrent la victoire, et le champi Thyrea leur demeura. Nicocrate ne pouvant survivre à ses braves compagnons, se tua lui-même sur le champ de bataille.

## ROIS D'ARGOS.

| Inachus,            | 1823 | Sthenelus,               | 1522  |
|---------------------|------|--------------------------|-------|
| Phoronee,           | 1773 | Gélanor, peu de mois,    | 1514  |
| Apis, tyran,        | 1713 | Danaüs,                  | 1510  |
| et en même temps    | Ar-  | Lynčėe,                  | 1460  |
| gus,                | 1713 | Abas,                    | 1419  |
| Criasus ou Pirasus, |      | Prœtus,                  | 1396  |
| Phorbas,            | 1624 | Acrisius est tué par Per | - ' ' |
| Triopas,            | 1589 |                          | 1379  |
| Crotopus,           | 1543 |                          |       |

#### MYCÈNES.

Acrisius, dernier roi d'Argos, ayant appris de l'oracle qu'il seroit un jour privé du royaume et de la vie par son petit-fils, résolut de sacrifier Danaé sa fille unique, à sa propre sûreté. Aussitôt qu'elle eut accouché de Persée, il les fit enfermer l'un et l'autre dans un coffre, et les fit exposer aux flots de la mer. Ils furent jetés dans l'isle de Sériphe, aujourd'hui Serphino dans l'Archipel.

Dyctis frère de Polydecte, princesse de cette isle; les prit sous sa protection, et éleva le jeune enfant avec beaucoup de soin. Persée, né avec un courage héroique, se signala par plusieurs belles actions, et soumit même plusieurs peuples. Comme il ignoroit sa destinée, il retourna dans sa patrie, et tua par mégarde Acrisius son aïeul. Il lui succéda donc dans ce royaume; mais, inconsolable de ce funeste accident, il ne put demeurer dans un'lieu où il avoit commis ce parricide involontaire. Il bâtit Mycènes dans le Péloponnèse, et en fit la capitale de ses états

et le lieu de sa demeure. Huit de ses descendans lins succédèrent jusqu'à Penthile et Cometès, qui en furent chassés par les Héraclides. Ayant recouvré sa liberté, cette ville fut détruite par les Argiens l'an 468, et tout le pays leur fut soumis.

#### ROIS DE MYCÈNES.

| Persée II.          | 1348 | Tisamène            | 1332   |
|---------------------|------|---------------------|--------|
| Sthenelus,          | 1337 | Penthile et Come    | tès .  |
| Eurystee,           | 1329 |                     | rgos:  |
| Arree a Thieste,    | 1291 |                     |        |
| Agamemnon,          | 1226 |                     | 'Her-  |
| Ægiste,             | 1209 | cule entrent dans i | le Pé- |
| Oreste, roi de Myce | enes | loponnèse,          | 1129   |
| et d'Argos          | 1202 |                     |        |

## ATHÈNES.

« Le plus mauvais pays de la Grèce, dit Linguet, étoit l'Attique (\*), et c'est là qu'Athènes fut bâtie. De tout temps un génie heureux semble avoir inspiré ses habitans. Les antiquités des autres peuples sont des fables ridicules ou grossières; celles des Athéniens étoient des allégories agréables. Des dieux s'étoient disputé l'honneur de nommer leur ville. Pour l'obtenir, Pallas fit sortir de la terre un olivier; Neptune, maître d'un élément utile, mais capricieux et redoutable, avoit produit un cheval fougueux.

Le voyage des Argonautes, l'enlèvement de Proserpine par Pluton, qui la garde six mois et la rend pour six mois à sa mère, étoient des emblèmes: l'un

<sup>(\*)</sup> L'Attique s'étendoit d'orient en occident, depuis la ville de Mégare jusqu'au cap Sunium. Elle fut d'abord appelée Cécropie, de Cécrops, premier roi d'Athènes, et ensuite Actique et Attique, du gree dern rivage, parce qu'elle est située en grande partie au pied des montagnes le long de la mer.

du commencement de la navigation, l'autre du blé qui demeure en terre un certain temps pour se reproduire avec usure. Ces images frappantes qui servoient à consacrer la mémoire des inventions utiles, amusoient ce peuple ingénieux. » Il sut bien se dédommager de la stérilité de son pays. Cette contrée, aujourd'hui désolée par les Turcs, a été peut-être la plus fertile de l'univers én grands capitaines et en beaux génies.

Athènes fut le siège des sciences et le théâtre de la valeur.

Cécrops vint, dit-on, de l'Égypte avec une colonie, soumit les peuples de ce pays, et fonda douze bourgs dont il forma le royaume d'Athènes.

On ne sait rien des premiers successeurs de Clerops, ou du moins on ne sait rien de positif. Les Grecs ant mêlé le mensonge dans le petit nombre de vérités qu'ils ont raconté de leur origine et des premiers princes qui les gouvernèrent. L'agriculture n'avoit encore fait que peu de progrès, lorsqu'Érecthée partit d'Égypte avec des vaisseaux chargés de blé, aborda dans l'Attique, délivra ce pays d'une famine qui le désoloit, et devint par ce bienfait roit des Athéniens. L'Attique tiroit alors les blés de la Sicile ou de la Lybie; on n'y connoissoit que la culture de l'olivier, parce que le terroir sec et aride paroissoit peu propre à d'autres productions.

Érecthée ayant vu dans les plaines d'Eleusis des terrains qui pouvoient être fertilisés, les fit défricher et ensemencer; c'est ce qui fit imaginer que Cérès étoit venue sous le règne de ce prince, pour enseigner l'agriculture aux Grecs. Ce bel art adoucit leurs mœurs agrestes et sauvages. Bientôt de nouveaux royaumes

se forment de toutes parts. La Grèce sentant croître, ses forces, les peuples contractent des alliances avantageuses, et les chefs arment pour différentes entreprises. Telles sont l'expédition des Argonautes sous La conduite de Jason; la guerre de Thèbes, où sept rois se réunissent contre Éthéocle, et la guerre de Troye qui met toute la Grèce en mouvement.

Les Grecs furent agités alors d'une inquiétude qui demandoit des alimens continuels. Les jeux publics, qui faisoient partie des honneurs rendus à la mémoire des héros, devinrent plus fréquens que jamais. Les noms des instituteurs de ces jeux, les grands hommes dont ils rappeloient les actions, les dieux auxquels on les consacroit, les héros qui entroient en lice, les couronnes distribuées aux vainqueurs, l'affluence de tous les peuples de la Grèce, contribuèrent à animer le génie actif et bouillant des Grecs, et à les

préparer aux plus grandes choses.

C'est dans ces circonstances que Thésée jeta les fondemens de la grandeur d'Athènes. Jusqu'alors l'Attique avoit été divisée en douze bourgs qui, gouvernés séparément par des magistrats particuliers, loin de se réunir pour l'intérêt commun, se faisoient ordinairement la guerre. Thésée cassa ces magistrats, et fit des douze bourgades un seul peuple qui s'assembloit à Athènes. Les habitans de la campagne eurent droit de suffrage comme ceux de la ville, et toute l'Attique fut soumise à la juridiction de cette capitale. C'est tout ce qu'on peut savoir d'un peu certain sur l'origine d'Athènes, à travers les faits prodigieux dont les Grecs ont tâché d'embellir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont écrit. Cette manie du merveilleux qui a rendu les commencemens de leur histoire si suspects, les domina long-temps, et je ne sais pas s'il ne faut point ranger dans la classe des fables l'histoire de *Codrus*, l'un des successeurs de *Thésée*.

Ce prince ayant consulté l'oracle sur les événemens de la guerre qui étoit entre les Athéniens et les Héraclides, apprit que le peuple dont le chef périroit, seroit victorieux. Cette réponse décida de ses jours et de la victoire des Athéniens : il s'exposa dans la mêlée, et y perdit la vie. Après sa mort, ses deux fils Médon et Nélée se disputèrent la couronne; mais les Athéniens en prirent occasion d'abolir la royauté. et ils s'érigèrent en république sous la conduite des Archontes, dont le gouvernement fut d'abord à vie. Le premier suit Médon fils de Codrus, et le treizième et dernier, Alcméon. Les Athéniens s'appercevant que la souveraineté n'avoit changé que de nom, fixèrent alors la dignité des Archontes à dix ans. Le premier fut Charops, et le septième et dernier Éryxias. Enfin. jaloux de leur liberté, ils rendirent cette charge annuelle.

On ne sauroit dire précisément quel étoit le pouvoir de ces premiers magistrats. Il paroît avoir été trop foible pour réprimer les excès de la démocratie. Jaloux de la liberté, et trop peu éclairés pour la concilier avec la soumission aux lois, les Athéniens ne pensèrent qu'à prendre des précautions contre l'abus de l'autorité, et ils en prirent de si grandes, qu'ils furent long-temps exposés à tous les désordres de l'anarchie.

Athènes, déchirée par de fréquentes dissentions; crut y mettre fin en se dépouillant de son autorité entre des mains sages et prudentes. Elle jeta les yeux

sur Dracon, qui fit des lois si sévères, que l'on dit qu'elles avoient été écrites avec du sang. Il humilia l'aréopage; il lui substitua un nouveau tribunal qui ne put subsister; il punit de mort les fautes les plus légères comme les plus grands forfaits. Enfin ses lois n'ayant rien de remarquable que leur cruauté, devinrent inutiles; le non usage les abrogea.

Solon, le plus sage et le plus vertueux personnage de son siècle, lui succéda: (Voyez SOLON dans le Dictionnaire.) Il s'éleva dans Athènes des tyrans qui corrompirent tout le bien que ce sage législateur avoit fait. Tels furent Pisistrate et ses fils, Hipparque et Hippias; mais celui-ci ayant été chassé, la démocratie fut rétablie.

Les Lacédémoniens vainqueurs dans la guerre du Péloponnèse, prirent Athènes et la firent gouverner par trente capitaines, appelés les trente Tyrans; Trasibule, Athénien, en délivra sa patrie. Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand son fils, et Cassandre, successeur de ce conquérant dans le royaume de Macédoine, portèrent encore atteinte à la liberté d'Athènes; mais elle se rétablit bientôt après, sans pouvoir cependant réacquérir son ancienne considération: elle ne savoit que flatter la puissance dominante, et par ce manége conserver sa démocratie. Les Romains la secoururent dans la guerre contre les Acarnaniens et contre Philippe.

Cependant, lorsque toute la Grèce étoit soumise à ces dominateurs des nations, elle fut assez imprudente pour s'allier avec Mithridate leur ennemi. Aristion, l'un de ses principaux citoyens, lui fit faire cette démarche, et, soutenu du roi de Pont, il devint tyran de sa patrie. Sylla ayant mis le siège devant

Athènes, livra cette ville pendant un jour à la fureur des soldats, et punit Aristion du dernier supplice.

Athènes conserva encore pendant quelque temps sa démocratie, sous le titre d'amie et d'alliée des Romains. Elle devint l'école où ces hommes qui n'a-voient su encore que conquérir, vinrent apprendre à penser. Les Athéniens obtinrent en quelque sorte, par leurs talens, l'empire que les armes leur avoient enlevé. Mais tandis qu'ils jouissoient de cet empire si glorieux et si juste, ils furent forcés de plier sous le joug que les Romains imposèrent à tous les peuples. S'étant attachés à Antoine, ils furent rendus tributaires par Auguste, et réduits en province Romaine par Vespasien.

#### ROIS D'ATHÈNES.

| Cécrops I,   | 1582   | Thésée,                | 1260  |
|--------------|--------|------------------------|-------|
| Cranaüs .    | 1532   | Ménestée,              | 1230  |
| Amphictyon,  | 1523   | Démophoon,             | 1207  |
| Ericthonius. | 1513   | Oxynthès ou Zynthis,   | 1174  |
| Pandion I.   | 1463   | Aphydas,               | 1162  |
| Erecthée,    | 1423   | Thymoëtès ou Thymitès, | 1161  |
| Cecrops II.  | 1373   | Mélanthe',             | 1153. |
| Pandion II.  | 1333   | Codrus,                | 1116  |
| Egée,        | - 1308 | -                      |       |

## ARCHONTES PERPÉTUELS.

| Medon, I. Archonte,<br>Achaste, II,<br>Archippe, III, | 1075 | Phereclès, VIII,<br>Ariphron, IX,<br>Thespiée, X, | 893<br>889<br>858 |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Thersippe, IV,                                        |      | Agamestor, XI,                                    | 818               |
| Phorbas, V,                                           | 991  | Æschile, XII,                                     | 778               |
| Mégaclès, VI,                                         | 961  | Alcmeon, XIII,                                    | 756               |
| Diognète, VII,                                        | 933  | 1                                                 |                   |

#### ARCHONTES DE DIX ANS.

| Charops, Esimèdes, Clidicus, | 757   Leocratès,<br>747   Apsander,<br>737   Eryxias, | 717<br>707<br><b>6</b> 97 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hippomènes.                  | 727 1                                                 |                           |

## Anarchie de trois ans.

## ARCHONTES ANNUELS.

Créon fut le premier, 684 Solon donne ses lois, 594 Dracon donne ses lois, 624 Pisistrate, tyran, 562 Mort des Cylonites, 600

La liste des archontes d'Athènes étant trop longue et de peu d'usage, nous renvoyons les lecteurs curieux au premier volume des Tahlettes de l'abbé Lenglet, et au savant Ouvrage de Prideaux.

## LACÉDÉMONE OU SPARTE.

On croit que Lélex vint dans la Laconie (\*) vers l'an 1516, qu'il se rendit maître du pays et jeta les premiers fondemens de Lacédémone. Cette ville, qui s'éleva dans la suite à un très-haut degré de puissance, fut d'abord gouvernée successivement par treize rois, descendans de Lélex, jusqu'à Tisamène et Penthile fils d'Oreste, qui régnoient ensemble, et qui furent dépossédés par les Héraclides, quatre-vingts ans après la prise de Troye.

Il se passa peu de choses considérables sous le règne de ces premiers rois, si ce n'est l'enlèvement d'Hélène femme de Ménélas, et fille de Tyndare roi de Lacédémone, par Pâris fils de Priam roi de Troye. (Voyez HÉLÈNE, PARIS, MÉNÉLAS, dans le Dictionnaire.) Proclès et Eurysthène fils d'Aristomède descendant d'Hercule, usurpèrent le royaume de Lacédémone ensemble. Depuis eux, le sceptre demeura toujours conjointement entre ces deux familles, dont

<sup>(\*)</sup> La Laconie étoit une contrée du Péloponnèse, qui confinoit la Messénie, l'Arcadie et l'Argie. Elle étoit environnée du côté de la mer par les golfes Laconique, Messénaque et Argolique: Lacédémone en étoit la capitale. Les Laconiens sont les mêmes que les Lacédémoniens, appelés en latin Lacones, Lacanie.

l'une fut celle des Eurysthénides ou Ægydésides, l'autre celle des Proclides ou Eurypontides. La première, qui fut la plus célèbre, eut trente-un rois; l'autre n'en eut que vingt-quatre.

La royauté ayant été abolie, et Sparte étant devenue république, on auroit dû s'attendre à des exploits plus éclatans; mais le luxe avoit corrompu toutes les vertus et affoibli le courage. Philopæmen préteur des Achéens, profitant de sa foiblesse, rasa les murailles de Sparte 188 ans avant Jésus-Christ, et en fit un canton de la république des Achéens; république réduite, quelque temps après, en province Romaine par le consul Mummius.

Il ne sera pas hors de propos de terminer cet article par quelques mots sur les Ilotes ou Hélotes, dont il est si souvent parlé dans l'histoire de Lacédémone. Lorsque les Spartiates tentèrent la conquête du Péloponnèse, ils éprouvèrent de grands obstacles de la part des indigènes, et sur-tout des habitans d'Élos, qui, après leur avoir rendu les armes, se révoltèrent contre leurs vainqueurs. Les Lacédémoniens firent le siège de cette ville, la prirent d'assaut, réduisirent en servitude les Ilotes, et leur firent cultiver les terres que Lycurgue avoit mises en commun.

Jamais esclaves n'ont été traités avec une si grande barbarie. Quand les *Ilotes* se multiplioient trop, on les massacroit inhumainement. C'étoit l'emploi des jeunes Lacédémoniens de leur dresser des piéges, et de les surprendre dans les campagnes. On a peut-être trop vanté les vertus des Spartiates, qui ont à la vérité laissé au gente humain des souvenirs d'actions de courage et de patriotisme, mais dont les mœurs tenoient un peu de celles des peuples sauvages.

## CHRONOLOGIE.

## ROIS DE LACÉDÉMONE.

| Lélex .    | 1516   Hippocoon.                                |
|------------|--------------------------------------------------|
| Mylès.     | Tyndare nère de Cas-                             |
| Eurotas.   | Tyndare, père de Cas-<br>tor, de Pollux et d'Hé- |
| Lacédémon. | lène.                                            |
| Amiclas.   | Ménélas, mari d'Héléne.                          |
| Argalus.   | Oreste 1189                                      |
| Cynortas.  | Tisamène et Penthile, 1132                       |
| Œbalus.    |                                                  |

## ROIS DE LA RACE D'HERCULE.

| Aristodème. | 1120 |  |
|-------------|------|--|

## Eurysténides.

| Eurystène:       | 1125 | Pausanias,               | 479 |
|------------------|------|--------------------------|-----|
| Agis I.          |      | Plistarchus.             | 469 |
| Echestrate,      |      | Elistoanax ,             | 466 |
| Labotas,         |      | Pausanias,               | 408 |
| Dorissus,        | 986  | Agésipolis,              | 394 |
| Agésilaüs,       |      | Clémbrote II,            | 380 |
| Archélaus,       |      | Agésipolis II,           | 371 |
| Téléclus,        |      | Cléomènes II,            | 370 |
| Alcamènes,       | 813  | Areus ou Aretas,         | 309 |
| Polydore,        | 776  | Acrotatus I,             | 265 |
| Eurycrates I,    | 724  | Areus II,                | 264 |
| Anaxander,       |      | Léonidas III est chassé, | 257 |
| Eurycrates II.   | ,    | Cleombrote,              | 254 |
| Anaxandrides,    | 597  | Léonidas rappelé,        | 239 |
| Cléomènes,       |      | Cleomènes III,           | 238 |
| Léonidas II,     | 491  |                          | 223 |
| Léonidas tué aux |      | Agesipolis III, peu de   | е   |
| mopyles,         | 480  | mois,(*)                 | 219 |
| Cleombrote,      | 480  |                          |     |

#### Proclides.

| Describe and F          |      | l <b>T</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Proclès, sous Eury-     | - ,  | Licurgue voyage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 894 |
| phon,                   | 1125 | Licurgue fait ses lois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 884 |
| Pritanis,               | 1026 | Charilas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 873 |
| Eunomus,                | 987  | Nicander,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 809 |
| Polidectes,             | 908  | Théopompus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 770 |
| Licurgue tuteur de Cha- | •    | Zeuxidamus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723 |
| rilas,                  | 891  | Anaxidamus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 690 |
|                         |      | and the second s |     |

<sup>(\*)</sup> La race d'Hereule finit à Lacédémone 219 ans avant J. C.

| Agasiclès ou Hégésiclès, | 645 | Eudamidas II.              |      |
|--------------------------|-----|----------------------------|------|
| Ariston,                 | 597 | Agis IV règne 4 ans.       |      |
| Démarate,                | 510 | Il est étranglé par les    |      |
| Léotychidas,             | 491 | éphores,                   | 244  |
| Archidamus,              |     | Euridamus,                 | 240  |
| Agis II,                 | 427 | Epiclidas.                 |      |
| Agésilas,                | 400 | Lycurgue, tyran,           | 219  |
| Archidamus II,           | 388 | Machanidas, tyran.         | -    |
| Agis III, vaincu par An- | •   | Il est tué par Philopœ-    |      |
| tipater,                 | 355 | men,                       | 206  |
| Euridamidas ou Eudami-   |     | Nabis est tué,             | 192. |
| das I,                   |     | Les Romains rendent la li- | •    |
| Archidamus III,          | 295 | berte aux Lacedemoniens,   | 184  |

#### THERES.

Cadmus vint de Phénicie, et se rendit maître du pays appelé depuis Béotie. Il y bâtit la ville de Thèbes, à quatorze lieues d'Athènes, ou du moins la forteresse Cadmée, à laquelle il donna son nom, et dont il fit le siége de sa puissance. Thèbes, sous ses rois, fut presque toujours en proie à des divisions intestines.

Les malheurs de l'infortuné Laius, l'un des successeurs de Cadmus, la plongèrent dans la désolation. Polynice, fruit de l'inceste d'Œdipe et de Jocasse, arma contre son frère Éthéocle roi de Thèbes, et fit alliance avec Adrasse roi d'Argos, son beau-père, et avec quelques autres. C'est cette guerre qu'on appelle l'entreprise des sept braves devant Thèbes. Ils vinrent porter leurs armes jusqu'aux portes de cette ville, mais sans pouvoir s'en rendre maîtres. Les Épigones ou enfans des capitaines de cette armée, plus heureux, emportèrent Thèbes dix ans après.

Xanthus, quatorzième roi, étant mort, les Thébains s'érigèrent en république. Ils jouirent ensuite très-long-temps d'une paix profonde, et augmentèrent peu à peu leur puissance. Long-temps après, ayant fait alliance avec les Lacédémoniens, ils donnèrent lieu à la première guerre du Péloponnèse, qui dura vingt-sept ans, où toute la Grèce prit parti. Ces pourceaux de Béotie ( c'est ainsi qu'on les appeloit) devinrent des lions sous la conduite du sage et vaillant Épaminondas. Subjugués ensuite par Philippe roi de Macédoine, dont ils avoient refusé l'alliance, ils se révoltèrent contre son fils Alexandre. Ce vainqueur de tant de peuples le fut aussi des Thébains; il prit leur ville et la fit raser.

Quoique les Macédoniens l'eussent rebâtie après sa mort et rendue aux Thébains, elle ne recouvra plus son ancienne splendeur; au contraire elle s'affoiblit peu à peu, jusqu'à ce qu'elle tomba sous la domination des Romains avec toute la Grèce.

Les poëtes ont fait de Thèbes une des plus fameuses villes de l'antiquité par la fin tragique de Cadmus son fondateur, par la naissance de Bacchus et celle d'Hercule.

## ROIS DE THÈBES.

| Cadmus,             | 1519 | Ethéocle,         | 1254      |
|---------------------|------|-------------------|-----------|
| Nyctee a Polydore,  | 1457 | Créon tuteur de   | Lada-     |
| Nictée et Labdamus. |      | mas,              | 1251      |
| Nictée et Laïus,    | 1416 | Thersander,       | 1241      |
| Lycus et Laius I,   | 1415 | Tisamènes,        | 1219      |
| Amphion,            | 1395 | Damasicthon.      | -         |
| Laius, II,          | 1358 | Prolomæus.        |           |
| Créon,              | 1302 | Xanthus.          | •         |
| Œdipe,              | 1292 | Thèbes devient re | publique. |

## CORYNTHE.

Corynthe, ville autrefois très-puissante, fut d'abord soumise à ceux d'Argos et de Mycènes. Sisyphe fils d'Éole, s'en rendit maître. Hyantidas, l'un de ses successeurs et vingt-septième roi, fut détrôné par la race des Héraclides, qui laissa la couronne à ses descendans. Automenès étant mort, Corinthe s'érigea en république sous la conduite d'un chef annuel, qu'on appeloit Prytanis ou Modérateur. Elle se maintint libre jusqu'à Cypselus qui gagna le peuple, se fit tyran, et transmit l'autorité à son fils Périandre. Six ans après, Corinthe recouvra sa liberté. La république étoit gouvernée par un petit nombre de citoyens; mais le peuple avoit part au gouvernement.

Les Corinthiens s'engagèrent dans plusieurs guerres, moins pour leur intérêt propre que pour la défense de la liberté de leurs voisins, dont ils étoient aussi jaloux que de la leur. Ils avoient une facilité extrême de s'agrandir; mais ils n'en abusèrent jamais. Les commodités de la navigation, la situation de l'isthme d'où ils pouvoient commander à la mer Ionienne et à la mer Égée, faisoient regarder la citadelle de Corinthe commé l'œil, et la ville comme les fers, de la Grèce.

Cette situation favorisa leur commerce, et leur donna le moyen de fonder deux colonies importantes, celles de Corcyre et de Syracuse. Les richesses immenses qu'ils acquirent, produisirent leur effet ordinaire; elles jetèrent les Corinthiens dans une mollesse qui ne leur permit pas de s'élever au-dessus des républiques du second ordre. Enfin, Corinthe affoiblie devint la proie des Romains. Le général Lucius Mummius la détruisit, et livra aux flammes ses plus beaux édifices. Jules-Césan la rebâtit et la repeupla. Plusieurs siècles après, elle tomba sous la domination des Vénitiens; mais en 1458 Mahomet II s'en rendit maître. Les Vénitiens qui la reprirent plusieurs fois sur les Turcs, la perdirent enfin pour toujours en 1715.

#### ROIS DE CORYNTHE.

| Aletès,     | 1000             | Telestès,                 | 759  |
|-------------|------------------|---------------------------|------|
| Ixion,      | , 1061           | Automenès,                | 747  |
| Agelas .    | 1023             | Les Pritanes, magistrats  | , ., |
| Prymnes ;   | 986              | annuels,                  | 746  |
| Anonyme,    | 954              | Cypselus se fait tyran de | •    |
| Bacchis',   | 935              | Corinthe .                | 656  |
| Agelastes,  | 900              | Periandre, fils de Cyp-   | •    |
| Eudème,     | 8 <sub>7</sub> 0 | selus .                   | 626  |
| Aristodème, | 835              | Psammiticus,              | 585  |
| Agémon,     | 800              | Corinthe devient repu-    | , ,  |
| Alexandre,  | 784              | blique,                   | 582  |

#### MACÉ DOINE.

Caranus, de la race des Héraclides, vint de Corinthe, et fonda le royaume de Macédoine entre la mer Égée et la mer Adriatique. L'histoire des premiers rois de Macédoine est assez obscure; elle ne renferme que quelques guerres particulières avec les Illyriens, les Thraces et les peuples voisins. Quoique indépendans, ils ne dédaignoient pas de vivre sous la protection, tantôt d'Athènes, tantôt de Thèbes, tantôt de Sparte, selon que leur intérêt le demandoit. Tels furent les commencemens de ce royaume, qui devint sous Philippe l'arbitre de la Grèce, et qui sous Alexandre triompha de toutes les forces de l'Asie.

Amyntas père de Philippe, dépouillé d'une partie de ses états par les Illyriens, eut recours aux Olynthiens. Il leur céda quelques terres voisines de leur ville, afin qu'ils l'aidassent à réparer ses pertes; mais ce furent les Thessaliens qui eurent la gloire de le rétablir. Il voulut pour lors rentrer en possession des terres qu'il avoit cédées aux Olynthiens: ce fut un sujet de guerre. C'est dans cette circonstance qu'Amyntas fit alliance avec les Athéniens; mais il mourut

peu de temps après, laissant trois fils, Alexandre, Pudiceas et Philippe, en outre, un fils naturel appelé Ptolomée.

Alexandre comme l'aîné, succéda à son père. Il ne régna qu'un an, durant lequel il essuya une guerre cruelle contre les Illyriens. A sa mort, Pausanias, de la famille royale, profitant de la minorité des légitimes successeurs, s'empara de l'autorité. Mais les Athéniens fidelles à l'alliance qu'ils avoient faite avec Amyntas, et prenant la Macédoine sous leur protection, chassèrent l'usurpateur, et rétablirent Perdiccas, qui cependant ne jouit pas long-temps de la paix. Ptolomée son frère naturel, lui disputa la couronne. Heureusement ils convinrent de s'en rapporter au jugement de Pélopidas général Thébain, qui prononça en faveur de Perdiccas, et emmena avec lu Philippe à Thèbes, où il demeura plusieurs années.

La plus grande gloire de la Macédoine est d'avoir produit Alexandre, que nous ne considérons pas ici comme conquérant, mais comme protecteur des lettres et des arts. Son règne est l'époque d'une révolution dans l'esprit humain, aussi grande que celle des empires de la terre. Une nouvelle lumière, quoique mêlée d'épaisses ténèbres, se leva sur l'Europe. l'Asie, et une partie de l'Afrique septentrionale. Athènes avoit commencé d'éclairer les esprits; Aristote, précepteur d'Alexandre, lui communiqua les lumières et l'émulation qui régnoient dans Athènes. Peu de princes ont eu autant d'esprit, de graces, de goût, d'amour. pour les sciences que ce conquérant. Tous ses généraux. qui étoient Grecs, cultiverent les beaux arts jusques dans le tumulte des affaires et dans les horreurs des factions. Les hommes s'accoutumèrent peu à peu à

penser raisonnablement, à mettre plus d'ordre et de naturel dans leurs écrits, et à colorer avec des dehors plus décens leurs plaisirs; mais malheureusement cette décence servit aussi à couvrir des passions et des crimes, et le genre humain n'en fut pas peut-être plus heureux. On le voit assez par les horreurs dont la Macédoine fut souillée sous les successeurs d'Alexandre.

#### Rois de Macédoine.

| Caranus,                  | 887             | Philippe,                 | 298          |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Cœnus,                    | 779             | Antipater et Alexandre    | -)•          |
| Thurimas,                 | 767             | ensemble,                 | 297          |
| Perdiccas I,              | 729             | Démétrius Poliorcètes,    | 294          |
| Argée.                    | 678             | Pyrrhus,                  | 287          |
| Philippe I,               |                 | Lysimaque,                | 286          |
| Eropas .                  | 602             | Arsinoe, veuve de Lysi-   |              |
| Alcetas,                  | 576             | maque,                    | 282          |
| Amyntas I,                | 547             | Séleucus,                 | 28I          |
| Alexandre I,              | 497             | Prolomée Céraunus,        | 280          |
| Perdiccas IF,             | 454             | Méléager,                 | 279          |
| Archelaus,                | 413             | Antipater,                | 279          |
| Amyntas,                  | 399             | Sosthènes,                | 279          |
| Pausanias,                | 398             | Anarchie, .               | 277          |
| Amyntas II,               | 397             | Antigonus Gonotas,        | 276          |
| Argee II, tyran,          | 392             |                           | 243          |
| Amyntas II rétable,       | 390             | Antigonus Doton,          | 232          |
| Alexandre II,             | 37 <sup>1</sup> |                           | 220          |
| Ptolomee Alorites,        | 370             | Persée,                   | 179          |
| Perdiccas III.            | 366             | Persee vaincu par les Ro- |              |
| Philippe, fils d'Amyntas, | 360             | mains,                    | 1 6 <b>8</b> |
| Naissance d'Alexandre,    | 355             | Andriscus,                | 149          |
| Alexandre le Grand,       | 336             |                           |              |
| Philippe Aridée,          | 324             | en province par les Ro-   | _            |
| Alexandre Aigus,          | 317             | mains,                    | 148          |
| Cassandre, usurpateur,    | 317             | 5                         |              |
| <b>\</b>                  |                 |                           |              |

## C R È T E.

Crète, aujourd'hui Candie, est de toutes les isles de la Méditerranée la plus célèbre dans l'antiquité.

Jupiter y prit naissance, et y sut nourri dans un antre par les Corybantes. L'enlèvement d'Europe, les amouts de Pasiphal, le labyrinthe bâti par Dédale pour y ensermer le Minotaure, sont des événemens qui appartienment plus à la fable qu'à l'histoire, mais qui n'en ont pas moins donné autant de célébrité aux Crétois, que les événemens historiques les plus incontestables.

La Crète renfermoit, disent les anciens, cent villes, ce qui lui fit donner par Homère le nom d'Hécaton-pole. Voltaire ne éroit pas à ces cent villes; « passe pour cent mauvais villages, dit-il, sur ce rocher long et étroit, avec deux ou trois villes. » Mais il a tort de juger par l'état actuel de Candie, de ce qu'elle a pu être autrefois. Le temps produit des changemens plus extraordinaires et de plus grandes vicissitudes. La Crète dut prendre, par les lois sages et l'habile gouvernement de Minos, autant d'accroissement qu'elle a dû dégénérer sous l'administration Turque.

Nous ne répéterons point ce que nous avons dit de Minos dans le Dictionnaire; nous observerons seulement que la réputation des Crétois ne se soutint pas long-temps après ce célèbre législateur. Ils donnèrent retraite dans leurs ports aux pirates de Cilicie, qui infestoient les mers par leurs brigandages. Marcantoine, père du triumvir qui donnoit la chasse à ces corsaires, déclara la guerre à ceux qui les protégeoient; mais comme il mourut avant que d'avoir livré des combats aux Crétois, Quintus-Metellus vint, deux ans après, avec une flotte nombreuse attaquer leurs ports. Ils furent réduits à une telle extrémité, et sur-tout à une si grande disette d'eau, que,

selon Valère-Maxime, ils buvoient l'urine de leurs shevaux.

Les Crétois, après avoir été battus dans tous les combats et ayant perdu leurs villes, subirent le jourg du vainqueur 66 ans avant J. C. Cette conquête, qui ne coûta que trois ans à Metellus, lui valut le triomphe et le surnom de Crétique.

Ce peuple n'étoit point alors ce qu'il avoit été sous ses premiers législateurs. Avares, intéressés jusqu'à ne trouver aucun gain sordide, ennemis du travail et d'une vie réglée, ils étoient encore menteurs et fourbes, au point que Creifer étoit devenu chez les Grecs un proverbe pour signifier mentir et tromper.

Selon Rollin, ce changement dans leurs mœurs ne doit point effacer la gloire de Minos leur roi. La simple imitation de ses lois donna à Sparte, dont Lycurgue avoit réglé le gouvernement sur celui de Crète, un bonheur solide et durable.

# ETATS DE L'ASIE MINEURE ET DE L'AFRIQUE.

## TROYE (\*).

Dardanus, venu de Crète ou d'Italie, passa dans l'Asie mineure, et s'établit dans la petite Phrygie, où il bâtit une ville qui prit le nom de Dardanie et fut la capitale de son petit état. Tros, l'un de ses successeurs, lui donna le nom de Troye. Ce royaume subsista 326 ans, et fut renversé par les Grecs qui vinrent faire la guerre à Priam, dernier roi, parce que Pâris son fils avoit enlevé Hélène femme de Ménélas roi de Lacédémone.

Cette guerre sut longue et meurtrière. C'est proprement au siège de cette ville que la Grèce essaya ses forces unies. On y vit briller les Achille, les Ajax, les Nestor, les Ulysse. Troye, après avoir soutenu un siège de dix ans, sut prise et devint la proie du vainqueur.

Énée, prince Troyen, rassembla les restes de sa patrie désolée, parcourut les mers, passa en Macédoine, en Sicile, et aborda en Italie où il se fixa, à ce que dit l'histoire ou plutôt la fable. ( Voyez le chapitre des rois Latins.) Il y épousa Lavinie fille du roi Latinus, et bâtit une ville qu'il appela Lavinium.

<sup>(\*)</sup> Troye, capitale de la Troade et du royaume de Priam, étoit située dans l'Asie mineure au pied du mont Ida, à une lieue de l'Archipel et du détroit de Gallipoli. Les historiens disent qu'elle fut assiégée trois fois, premièrement par Hercule, puis par les Amazones, et enfin par les princes de la Grèce réunis.

#### ROIS DE TROYE.

| Scamander vienten Phi | y=   | Ilus,                | 1349 |
|-----------------------|------|----------------------|------|
| gie,                  |      | Laomédon,            | 1285 |
| Teucer en Phrygie,    |      | Priam,               | 1249 |
| Dardanus, I roi,      | 1506 | Prise et destruction | de . |
| Erichtone.            | 1475 | Troie,               | 1209 |
| Tros                  | 1400 |                      |      |

#### LYDIE.

La Lydie, pays considérable de l'Asie mineure, porta d'abord le nom de Mœonie, de Mæon son souverain, qui vivoit vers l'an 1506 avant Jésus-Christ. On ne connoît pas ses successeurs. Les Héraclides ou descendans d'Hercule, régnèrent ensuite.

Argon fut le premier de cette race qui parvint au trône. Le dernier fut Candaule. ( Voyez CANDAULE dans le Dictionnaire. ) Gygès, l'un de ses officiers, lui enleva sa femme et l'empire après l'avoir mis à mort,

Une entreprise aussi hardie excita les Lydiens à la révolte; mais pour terminer le différend sans effusion de sang, les deux partis convintent de s'en rapporter à la décision de l'oracle de Delphes. Gygès sut se le rendre favorable, et sit présent au temple d'Apollon de six coupes d'or qui pesoient trente talens. Il sut ainsi tranquille possesseur de la couronne, et il l'affermit dans sa maison.

## ROIS DE LYDIE.

| Argon, I roi,    | 1223        | Ardysus II               | 680        |
|------------------|-------------|--------------------------|------------|
| • • • • •        |             | Sadyatte.                | 631        |
| Ardysus,         | <b>7</b> 97 | Halyatte II,             | 619        |
| Halyatte I,      |             | Crœsus,                  | 562        |
| Melès ou Myrsus, |             | Il est pris par Cyrus et | 0          |
| Candaule,        | 735         | son royaume détruit,     | <b>558</b> |
| Gygès,           | 710         | , ,                      |            |

#### PONT.

Le Pont, royaume de l'Asie mineure, entre l'Arménie et la Paphlagonie, fut ainsi nommé parce qu'il étoit en partie le long du Pont-Euxin ou mer Noire. Il occupoit la partie septentrionale de la Cappadoce, dont il étoit séparé par une chaîne de montagnes qui sont une branche du Mont-Taurus. On le divisoit en Pont de Cappadoce, de Galatie et de Polémon. Le Pont de Cappadoce avoit au levant la grande Arménie. Ses villes principales étoient Trébisonde et Chérissonde. Le Pont de Galatie étoit borné par la Paphlagonie; Amasie étoit sa capitale. Ces deux parties formoient le royaume de Mithridate. Le Pont de Polémon étoit entre les deux autres, et prenoit son nom de la ville de Polémon.

Le Pont a eu des rois particuliers, dont la succession est bien incertaine et interrompue. On prétend qu'Arzabaze en sut le premier, et qu'il sut tué par Darius Hystaspe, roi de Perse.

Ses successeurs régnèrent sans beaucoup d'éclat jusqu'à Mithridate le Grand, qui, après avoir dépouillé Ariobarzane roi de Cappadoce, et Nicomède roi de Bithynie, chacun de leurs états, se vit lui-même attaqué par les Romains leurs alliés. Ce prince fut défait par Lucullus, qui rétablit Ariobarzane et Nicomède, et réduisit le Pont en province Romaine. Mishridate ayant appris, pour comble d'infortune, que Pharnace son fils s'étoit révolté contre lui, et qu'il avoit pais le titre de roi, se donna la mort de désespoir.

Quoique le Pont sût réduit en province, les Romains y nommèrent encore des rois pendant quelque temps:

mais ensuite le Pont sut gouverné par un proconsul; comme les autres provinces éloignées de l'empire.

## ROIS DE PONT.

| Artabaze, créé roi de Pont | Pharnace, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| par Darius Hystaspe,       | Mithridate V ou Ever-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| roi de Perse, 486          | A Norman Control of the Control of t |
| Rhodobate.                 | Mithridate VI ou Eupa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trois anonymes.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mithridate I. 402          | Mort de Mithridate, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 'Ariobarzane, 363          | More de Minimage, 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mithridate II, 336         | Le Pont fut province Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mithridate III. 301        | Le Pont fut province Ro-<br>maine pendant quelques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ariobarzane II, 265        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deux anonymes et Mithri-   | Danius Cl. Is Phainess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| date IV règnent succes-    | AALL STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sivement l'espace de 82    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ans.                       | Polémon et quelques autres, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ď                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### BITHYNIE.

La Bithynie étoit une vaste contrée de l'Asie mineure, sur les côtes de la mer du Pont et voisine de la Troade. Elle s'appela d'abord Bebrycie, puis Mygdonie, et enfin Bithynie d'un de ses rois. Il y a des auteurs qui prétendent que les Thines, peuples de Thrace, étoient passés de l'Europe en ce pays, et qu'ils s'étoient appelés Bithyniens. Cette province étoit bornée au septentrion par la mer du Pont, depuis l'embouchure du Sangaris jusqu'au Bosphore de Thrace, au couchant par la Propontide, au midi par la Phrygie et la Mœsie, au levant par la Paphlagonie. Ses principales villes étoient Nicée, Pruse, Nicomédie, Chalcédoine, Héraclée.

La Bithynie eut des rois de bonne heure; mais la succession en est incertaine jusqu'à Zipoëthès, Thracien, qui s'y établit, tandis qu'Alexandre faisoit la guerre dans l'orient. Il s'y maintint jusqu'après la célèbre bataille d'Ipsus, l'an 301 avant J. C., que

cette province échut à Lysimaque, avec la Thrace et ce qu'il possédoit déjà en Europe. Lysimaque régna avec gloire jusqu'au moment où Séleucus, roi de Syrie, lui ayant livré bataille, il la perdit avec la vie.

Après la mort de ce prince, Ptolomée Ceraunus épousa la veuve de Lysimaque, et s'empara de ses états. Il en fut bientôt puni: une armée de Gaulois vint dans l'Asie mineure, lui livra bataille, et il y fut tué. Nicomède, frère de Zipoëthès, donna à ces étrangers la Galatie, à laquelle ils donnèrent leur nom; et avec leur secours il remonta sur le trône de Bithynie qu'il laissa à ses descendans. L'un d'eux, Nicomède III, ayant été dépouillé de ses états par Mithridate, roi de Pont, Pompée le rétablit. Il mourut sans postérité, et par reconnoissance il laissa son royaume aux Romains.

#### ROIS DE BITHYNIE.

| Dædalbus ou Dydalsus,      | 383 | Prusias I,                              | 230  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|------|
| Botiras.                   |     | Prusias Il',                            | 190  |
| On ignore combien ces deux |     | Nicomède II,                            | 149  |
| premiers rois ont regné.   |     | Nicomède III,<br>Nicomède donne en mou- | . 93 |
| Bias,                      | 378 | rant la Bithynie aux Ro-                |      |
| Zipoëthès,                 | 328 | mains, qui ne s'en rendent              | •    |
| Nicomède I,                | 381 | · les maîtres qu'après une              |      |
| Zélas,                     | 246 | longue guerre,                          | 77   |

#### PARTHES.

Les Parthes, Scythes d'origine, avoient été obligés de quitter leur pays par quelque révolution qui ne nous est pas connue. Ils fixèrent leur séjour au midi de l'Hircanie. Cette contrée, remplie de montagnes arides et de plaines sablonneuses, offroit un terrain ingrat, et également incommode par le grand chaud et le grand froid. Cette situation ne contribua pas peu

à donner aux Parthes un tempérament robuste, et capable de soutenir toutes les fatigues de la guerre.

Ces peuples restèrent inconnus pendant plusieurs siècles, et passèrent successivement de la domination des Assyriens à celle des Mèdes et des Perses. La Parthe tut ensuite soumise aux Macédoniens sous Alexandre, Eumènes, Antigone, Séleucus-Nicanor, et elle etoit gouvernée par Antiochus lorsque la brutalité d'Agathocle, lieutenant d'Antiochus, fit révolter cette province. Arsacès ou Arsace, jeune homme plein de courage, fut le chef de la rebellion et le fondateur de l'empire des Parthes, qui, foible dans ses commencemens, s'étendit peu à peu dans toute l'Asie, et fit trembler même les Romains. Les successeurs d'Arsace furent appelés Arsacides.

Les Macédoniens tentèrent en différens temps de recouvrer cette province; mais ce fut toujours en vain. L'empire des Parthes eut des rois si redoutables et si puissans, que non-seulement ils conservèrent leur trône, mais qu'ils étendirent beaucoup les bornes de leur état. Michridate, l'un d'eux, qui commença à régner vers l'an 164, porta ses conquêtes plus loin qu'Alexandre. Mithridate II, surnommé le Grand, fit la guerre aux Romains avec succès.

Les Parthes ayant résisté aux armes de Pompée, de Lucullus, de Cassius, de Crassus, de Marc-Antoine, de divers empereurs, Rome ne put jamais leur faire subir le joug. Leur empire se soutint ainsi avec gloire jusqu'à Artaban leur dernier roi; il fut tué par Artaxercès qui rétablit l'empire des Perses.

Leur cavalerie, qui cependant n'étoit composée en partie que d'esclaves, formoit la principale force des anciens Parthes. Leur manière de combattre étoit semblable à celle des Scythes. Aussi redoutables dans la fuite que dans l'attaque, ils avoient l'adresse de décocher des flèches en fuyant. Cette nation étoit fière, turbulente, fourbe, cruelle, et livrée à la débauche. Le roi des Parthes prenoit le titre de roi des rois, soit par un vain orgueil, soit parce qu'il commandoit à dix-huit royaumes ou provinces, dont les gouverneurs portoient le diadême simple, avec le titre de roi.

#### ROIS DES PARTHES AVANT J. C.

| Arsaces I,                   | 356 | Mnaskirès,                | 86  |
|------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Tyridate ou Arsaces II,      | 294 | Sinathrockes,             | 77  |
| Artaban I.                   |     | Phraates III,             | 70  |
| Phriapathius ou Arsaces III. | •   | Mithridate III,           | 61  |
| Phraates I.                  |     | Orodes , Hérodes ou       |     |
| Mithridate I,                | 164 |                           | 53  |
| Phraates II                  |     | Phraates IV,              | 37  |
| Artaban II,                  | 128 | Il regne 40 ans, jusqu'en | • • |
| Mithridate II dit le Grand,  | 125 | l'an 4 de J. C.           |     |

## ROIS DES PARTHES DEPUIS J. C.

| Praatace, peu de mois,    |    | Vonones II, peu de mois,   | 50  |
|---------------------------|----|----------------------------|-----|
| l'an de J. C.             | 13 | Vologèse,                  | 50  |
| Orodes II, quelques mois, |    | Artaban IV,                | 50  |
| Vonones I,                |    | Pacore II,                 | 90  |
| Artaban III,              | 18 | Chosroès I,                | 107 |
| Tiridate,                 | 35 | Parthamaspates.            | 117 |
| Artaban rétabli           | 36 | Chosroès rétabli           | 117 |
| Cinname, peu de jours.    |    | Vologèse II,               | ¥33 |
| Artaban retabli, meurt,   |    | Vologèse III,              | 189 |
| Vardanes chasse,          | 43 | Artaban V, dernier roi des |     |
| Gotharze,                 | 43 | Parthes Arsacides, tue     |     |
| Vardannes résabli,        | 48 | en                         | 226 |
| Gotharze rétabli,         | 47 |                            |     |

## PERGAM'E.

Après la bataille d'Ipsus, Pergame échut à Lysimaque, qui déposa ses trésors dans cette ville et les confia à l'eunuque Phileière. Cet officier, après la mort de son roi, se rendit maître de ses trésors et de la ville. Tel fut le commencement du royaume de Pergame. Philetère régna vingt ans, et laissa sa souveraineté à Eumène, son neveu. Ses successeurs s'étant alliés avec les Romains dans plusieurs occasions, augmentèrent considérablement leurs états. Enfin Autale, troisième du nom et sixième roi, étant mort sans enfans, laissa son royaume au peuple Romain, qui le réduisit en province. Il a passé aux Turcs.

# ROIS DE PERGAME.

| Philetœrus ou Philetère,                                       | 282 | Attale III Philométor,     | 138 |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Eumènes,                                                       | 263 | Il donne ses états aux Ro- |     |
| Attale, I roi, Eumènes II, Eumènes III, Attale II Philadelphe, | 241 | mains en                   | 133 |
|                                                                | 197 | Aristonicus, usurpateur,   | 133 |
|                                                                | 159 | Ce royaume est réduit en   | 126 |
| pour son neveu,                                                | 158 | · ·                        | •   |

#### SYRIE.

L'ancienne Syrie étoit une vaste contrée d'Asie qui, jointe à la Palestine, est bornée au midi par l'Egypte et l'Arabie-Pétrée, au nord par la Cilicie et le Mont-Amanus qui la séparoit de l'Asie mineure, à l'orient par l'Euphrate et l'Arabie-Déserte, et à l'occident par la mer de Syrie et celle de Cilicie.

Quelques anciens géographes ont divisé la Syrie, les uns en deux parties, en Cœlé-Syrie ou Syrie-Creuse et en Phénicie; les autres en cinq, qui sont la Palestine, la Phénicie, l'Antiochène ou Seleucide, la Commagène et la Cœlé-Syrie. Les trois premières étoient le long de la mer Méditerranée ou de Syrie; la quatrième, le long du Mont-Amanus; la cinquième, qui étoit presqu'aussi grande que toutes les autres, s'étendoit jusqu'à l'Euphrate.

La Syrie est baignée par plusieurs fleuves dont les plus considérables sont l'Euphrate, le Farfar et le Jourdain. On y treuve aussi le Mont-liban et l'Anti-Liban si célèbres dans l'antiquité. L'air est fort tempéré en Syrie, et le terroir très-fertile. Strabon écrit que les Syriens s'occupoient beaucoup d'agriculture et de commerce; mais qu'ils étoient fourbes et trompeurs.

Après la mort d'Alexandre, Séleucus, l'un de ses généraux, eut presque toute l'Asie, jusqu'au fleuve Indus; c'est ce qui composa alors le royaume de Syrie, du nom de cette province, où Séleucus bâtit Antioche qui fut sa principale demeure. Son règne fut illustre.

Le royaume de Syrie se soutint, sous ses descendans, avec gloire durant cent ans; mais des usurpateurs s'en approprièrent chacun une partie. Réduit à la province de Syrie, (aujourd'hui Sourie,) Pompée s'en empara sur Antiochus l'Asiatique, et en fit une province Romaine. Il fut le dernier prince de la maison des Séleucides. La Syrie a passé depuis successivement aux Sarasins, aux Chrétiens, aux Sultans d'Egypte et aux Turcs, à qui elle appartient depuis l'an 1516 de J. C.

#### ROIS DE STRIE.

| Séleucus Nicanor,       | 312 | Démétrius Soter,          | 162  |
|-------------------------|-----|---------------------------|------|
| Antiochus Soter,        | 282 | Alexandre Balès,          | 15 E |
| Antiochus Deus,         | 262 | Démétrius II Nicanor,     | 146  |
| Séleucus II Gallinicus, |     | Antiochus, fils de Balès, |      |
| Séleucus III Ceraunus,  |     | Diodote ou Tryphon,       | 143  |
|                         |     | Antiochus VII Sidetès,    | 139  |
|                         |     | Démétrius Nicanor réta-   | ,    |
| Antiochus IV Epiphanes, | 176 |                           | 13E  |
| Antiochus V Eupator     | •   | Alexandre Zebina, tyran,  | 129  |
| sous la sutelle de Ly-  |     | Séleucus V.               | 127  |
| sias,                   |     | Antiochus VIII Gripus,    | 126  |
|                         |     |                           |      |

| Anriochus IX Cyzice-nus,         | 114 | Philippe, Démétrius III.                          | 99 |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----|
| Séleucus VI, fils de Gri-        |     | Tygranes, Antiocrius XII, Tygranes soumis aux Ro- | 84 |
| pus,                             | 97  | Antiochus XII,                                    | 69 |
| pus,<br>Antiochus X, file de Cy- |     | Tygranes soumis aux Ro-                           | •  |
| zicus ,                          | 95  | mains,                                            | 60 |
| Antiochus XI n'est pas           |     | La Syrie, province Ro-                            |    |
| compté,                          | 49  | maine,                                            | 63 |
|                                  |     |                                                   |    |

## TYR et PHÉNICIE.

La Phénicie étoit une côte étroite entre la Méditerranée et le Mont-Liban, aujourd'hui comprise dans la Sourie. Les habitans de cette contrée maritime se rendirent de bonne heure puissans par le commerce; et Sidon, qui fut d'abord leur capitale, fut une ville florissante avant que Tyr eût été bâti. Situés sur les côtes de la Palestine, dans un pays ingrat et stérile, ils furent industrieux parce qu'ils eurent besoin de l'être. Des ports commodes sembloient leur ouvrir les mers: le Mont-Liban et d'autres montagnes leur offroient des bois de construction. « Il ne faut donc pas s'étonner, (dit l'abbé de Condillac,) si, dans la nécessité d'aller chercher au loin des ressources qu'ils n'avoient pas chez eux, ils s'appliquèrent à la navigation. Pour se rendre puissans sur terre, il eût fallu livrer des combats; il ne falloit que de l'industrie pour le devenir sur mer où ils n'avoient point de concurrens. Maîtres de la Méditerranée, ils s'enrichirent par le commerce. Ils pourvurent d'abord aux besoins d'absolue nécessité; ils s'en firent bientôt après de superflus. Ils créerent de nouveaux arts, et il paroît qu'ils firent à cet égard des progrès rapides. »

On a remarqué que les Phéniciens ont eu les premières villes fortifiées. Ils en avoient dans le temps des guerres qu'ils soutinrent contre les Israélites. En effet, c'étoit à eux plutôt qu'aux autres peuples à se mettre à l'abri des invasions auxquelles on étoit alors exposé : car ils avoient plus à perdre; et cependant le commerce, auquel ils s'adonnoient uniquement, les rendoit moins propres au métier des armes.

Les Phéniciens ayant été forcés par la stérilité d'une partie de leur territoire, de s'enrichir par le commerce, il leur fallut des registres qui tinssent lieu de nos livres de compte, avec des signes aisés à entendre. L'opinion qui les fait auteurs de l'écriture alphabétique est très-vraisemblable. Du moins, leur alphabet dut paroître le plus complet et le plus utile, puisqu'ils peignirent les voyelles que d'autres peuples n'exprimoient pas dans leur écriture. Ce mot même d'alphabet, composé de leurs deux premiers caractères, dépose en leur faveur. On sait qu'ils transmirent leur langue et leurs lettres aux Carthaginois qui les altérèrent depuis. Ces lettres devinrent, dit-on, celles des Grecs, avec quelques changemens. Quel préjugé pour l'antiquité des Phéniciens, ou du moins pour l'opinion qui les croit rassemblés en corps de peuple, avant d'autres nations plus considérables!

Parmi les villes qu'ils firent bâtir, Tyr est une des plus anciennes et des plus illustres. On croit qu'A-génor, roi de Thèbes, s'étant transporté à Sidon, fut le fondateur de Tyr. Son industrie et l'avantage de son port et de sa situation sur un rocher qui formoit une presqu'isle, la rendirent maîtresse de la mer et le centre du commerce de tout l'univers. Ses richesses lui ayant inspiré de l'orgueil, et son orgueil ayant irrité plusieurs princes, elle fut assiégée par Salmanazar, et résista, quoique seule, aux flottes combinées des Assyriens et des Phépiciens.

Nabuchodonosor mit le siège devant Tyr, lorsque, Ithobal en étoit roi : il ne la prit qu'au bout de treize ans. Avant sa prise, les habitans s'étoient retirés, avec le plupart de leurs effets, dans une isle voisine, où ils bâtirent une nouvelle ville. L'ancienne fut rasée jusqu'aux fondemens, et n'a plus été qu'un simple village, connu sous le nom de l'ancienne Tyr. La nouvelle devint plus puissante que jamais.

Elle étoit au plus haut degré de grandeur et de puissance, lorsqu'Alexandre l'assiégea. Il combla le bras de mer qui la séparoit du continent; et après sept mois de travaux, il s'en rendit maître et la ruina entièrement. Il joignit ensuite cet état à celui de Sidon, qu'il avoit donné à Abdolonyme.

Tyr fut bientôt rebâti. Les Sidoniens, qui étoient entrés dans cette ville avec les troupes d'Alexandre, se souvenant de leur ancienne alliance avec les Tyriens, en sauvèrent 15000 dans leurs vaisseaux, qui relevèrent les ruines de leur patrie. Les femmes et enfans qu'on avoit envoyés à Carthage durant le siége, y revinrent aussi. Tyr fut bientôt repeuplé; mais ses habitans ne purent jamais recouvrer l'empire de la mer qu'ils avoient perdu. Leur puissance étoit renfermée dans leur isle, et leur commerce ne s'étendoit qu'aux villes voisines; lorsque, dix-huit ans après, Antigone en fit le siège avec une nombreuse flotte, la réduisit en servitude, et la fit retomber dans l'oubli. L'empereur Adrien la fit rebâtir l'an 129 depuis J. C., et la déclara métropolitaine de Phénicie, en faveur de Paulus, rhéteur, natif de Tyr. Après la conquête de la Terre-Sainte par les Chrétiens, elle fut le siège d'un archevêché. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un village dépendant du Grand-Seigneur, sous le nom de Sur.

Rois

## ROIS DE TYR.

| Tyr est bâti,             | 1255  | et bâtit Carthage en      | •   |
|---------------------------|-------|---------------------------|-----|
| Hiram I                   | 1057  |                           | 884 |
| Abibal,                   | 1041  | Les autres rois sont in-  | •   |
| Hiram ami de David e      |       | connus jusqu'à Itho-      |     |
| Salomon,                  | 1026  |                           | 633 |
| Abdastrate.               | 985   | Baal,                     | 609 |
| Le fils de la nourrice,   | 976   | Ecnibal .                 | 599 |
| Astarte,                  | 964   | Chelbès,                  | 599 |
| Asérimus ,                | 952   | Abbarus,                  | 598 |
| Phelès,                   | 743   | Myrgonus,                 | 598 |
| Ithobal                   | 942   | Gérastrates,              | 597 |
| Badezor,                  |       | Balator,                  | 597 |
| Margenus,                 | 904   | Merbal,                   | 596 |
| Pygmalion .               | 895   | Iram,                     | 592 |
| Didon fuit la tyrannie de | ∍, ´´ | Tyr est détruit par Nabu- | •   |
| son frère Pygmalion       | ,     | chodonosor le Grand,      | 572 |

# AFRIQUE.

## CARTHAGE.

CETTE puissante ville, capitale de l'empire des Carthaginois, étoit située sur la côte d'Afrique dans un golfe formé par deux caps qui s'avançoient dans la Méditerranée, dont l'un s'appeloit Hermée et l'autre Apollonie. Elle offroit une presqu'isle qui avoit 360 stades de circuit. Le milieu étoit occupé par la citadelle appelée Byrsa, au pied de laquelle étoit le port divisé en deux parties. Son fondateur et l'année de sa fondation sont également inconnus, du moins les savans sont partagés sur ce point. Cependant l'opinion commune est qu'elle fut fondée par Elise ou Didon, environ 133 ans après la ruine de Troie.

Les Carthaginois, situés au centre de la mer Méditerranée, embrassèrent par leur commerce toutes les régions connues, et se rendirent les facteurs de tous les peuples. Soutenant leur négoce par les armes, ils dominèrent sur une étendue de plus de mille lieues françoises, depuis la grande Syrthe jusqu'aux colonnes d'Hercule, et se rendirent maîtres de presque toutes les isles de la Méditerranée et d'une partie de l'Espagne. On prétend que Carthage seule contenoit sept cent mille habitans, tous occupés à augmenter leur négoce et les richesses de l'état.

Deux siècles après la fondation de leur ville, les Carthaginois avoient étendu leur commerce dans toutes les côtes de la Méditerranée. Une de leurs colonies s'étoit établie dans une isle près des ports d'Espagne, et ils surent s'y maintenir contre les princes qui auroient

voulu les en chasser.

Quelque temps après, les Carthaginois, secondés par les Étrusques, livrèrent un combat naval aux Phocéens qui dominoient sur la Méditerranée, et qui eurent la gloire de les vaincre. Mais ce fut, dit Hérodote, la victoire de Cadmus; puisque de 60 vaisseaux ils en perdirent 40 dans le combat. Les Carthaginois, obligés de céder, ne s'emparèrent pas moins dans leur retraite de l'isle de Cyrne, aujourd'hui la Corse, dont ils partagèrent la domination et les avantages avec leurs alliés.

Les Phéniciens avoient transmis aux Carthaginois leur intelligence dans le commerce et leur industrie dans les arts. C'étoit sur-tout dans les ouvrages de menuiserie et de charpenterie qu'ils excelloient. Ce furent eux encore qui inventèrent l'art de préparet les cuirs, et qui le communiquèrent aux Africains qui l'ont conservé jusqu'à nos jours.

Carthage étant dans une égale distance de toutes les extrémités de la Méditerranée, sa situation favorable au commerce y attiroit toutes les nations industrieuses, qui devenoient pour ainsi dire ses tributaires. Toutes les parties de l'Afrique lui fournissoient leurs blés et leurs autres productions. D'autres peuples lui apportoient leur superflu; et ce n'étoit pas les Carthaginois qui en faisoient le plus d'usage. Naturellement économes et frugaux, comme tous les commerçans sages, ils vivoient pauvres et mouroient riches.

Leurs trésors et leurs conquêtes excitèrent l'envie des Romains. Carthage soutint trois guerres contr'eux. Dans la seconde qui dura dix-huit ans, la haine, le courage, l'habileté, l'expérience d'Annibal la fit d'abord triompher; mais la fortune changea, et elle fut obligée de faire la paix à des conditions peu avantageuses.

Ayant voulu recommencer la guerre une troisième fois, Caton opina à la ruine entière de cette tivale de Rome. Le sénat suivit son avis. Scipion Emilien qui fut chargé de la conduite de cette guerre, prit Carthage et la rasa l'an 146 avant J. C. Gracchus voulut la rétablir, et Auguste y envoya une colonie de trois mille hommes. Adrien en sit rebâtir une partie, et la nomma Adrianopolis; mais Genserie l'enleva aux Romains en 432, et pendant un siècle elle sur le siège de l'empire des Vandales en Afrique. Ensin les Arabes la ruinèrent entièrement, et il ne reste plus de cette ville superbe qu'un amas de masures.

Carthage, dans le temps de sa splendeur, se gouvernoit en république. L'autorité étoit pattagée entre les suffètes, le sénat, le peuple et le tribunal des cens. Les suffètes étoient deux magistrats suprêmes dont le pouvoir ne duroit qu'un an. Le tribunal des cent fut établi pour balancer le pouvoir des grands et du sénat; et pour que les généraux d'armée n'abusassent pas de leur pouvoir qui étoit autrefois sans bornes, ils étoient obligés de rendre compte de leur administration à des juges nommés par la république.

Après la destruction de Carthage, les Romains donnèrent à Utique, la première en rang et en dignité après elle, tout le pays qui se trouvoit depuis cette dérnière ville jusqu'à Hippone. Ce présent la rendit si puissante, qu'elle fut regardée pendant long-temps comme la capitale de l'Afrique. Elle étoit située sur le même golfe que Carthage, près de l'un des promontoires qui formoient ce golfe; mais elle fut détruite comme tant d'autres cités florissantes, et l'on ne sait pas même aujourd'hui quelle étoit sa situation précise.

# ITALIE.

## LATIUM.

Janus, premier roi d'Italie, civilisa les peuples de ce pays par sa prudence et sa vertu. Saturne ayant été chassé de ses états par Jupiuer, et s'étant retiré en Italie, Janus l'associa au gouvernement. Après sa mort il fut adoré comme un dieu. (Voyez Janus dans le Dictionnaire.)

Enée ayant passé, dit-on, en Italie, épousa Lavinie fille de Latinus, quatrieme roi Latin, et succéda à son beau-père, après avoir arraché le sceptre et la vie à Turnus roi des Rutules. Ascagne, après la mort d'Enés son père, réunit ce royaume à celui d'Albe qu'il avoit

fondé. Au reste, tout ce qui regarde l'origine du royaume des Latins, est de la plus grande incertitude; et les faits que quelques auteurs nous ont transmis, sont plus dignes de l'Enéide de Virgile que de l'histoire.

#### ROIS LATINS.

| Janus ,                  | 1389 | Capys,                  | 974 |
|--------------------------|------|-------------------------|-----|
| Saturne;                 | 1353 | Calpetus,               | 946 |
| Picus ou Jupiter.        | 1320 | Tiberinus.              | 933 |
| Faunus ou Mercure        |      | Agrippa.                | 925 |
| Latinus,                 |      | Alladius,               | 884 |
| Enée,                    |      | Aventinus,              | 864 |
| Ascagne ou Tule,         |      | Procas,                 | 827 |
| Sylvius Posthumus,       |      | Numitor,                | 80œ |
| Æneas Sylvius,           |      | Amulius usurpe sur Nu-  | ,   |
| Latinus Šylvius,         | 1099 | mitor,                  | 799 |
| Alba Sylvius,            |      | Numitor rétabli par Ro- |     |
| Capetus ou Sylvius Atis, | 1008 | mulus,                  | 755 |

#### ROME

## Gouvernée par des rois.

L'Italie, avant la fondation de Rome, ne comprenoit que la moitié des pays qu'elle contient aujourd'hui. Elle renfermoit cependant différens peuples dans
son sein: tels étoient les Aborigènes, qui depuis furent
appelés Latins, les Étruriens ou Toscans, les Umbriens, les Samnites, les peuples de la Campanie,
de la Pouille, de la Calabre, de la Lucanie et de
Brunduse. L'autre partie de l'Italie étoit possédée par
les Gaulois, divisés en Sénonois, Insubriens, etc. Ces
Gaulois l'ayant conquise sur les Étruriens, lui donnèrent le nom de leur patrie; et pour ôter l'équivoque,
ils la nommèrent la Gaule Cisalpine, c'est-à-dire en
deçà des Alpes, où Togata, à cause des habits longs
que portoient ses habitans. Les Liguriens et les Vé-

nètes en occupoient aussi une portion. Toute cette seconde partie répondoit à peu près à ce qu'on nomme aujourd'hui la Lombardie, l'état de Gênes et les états de Venise. La première composoit ce qui fait aujourd'hui l'état Ecclésiastique, le royaume de Naples et le grand duché de Toscane.

C'est dans le Latium, qui faisoit partie de ce qu'on appelle la Campagne de Rome, que cette ville fut fondée l'an du monde 3252, la quatrième année de la sixième Olympiade; la sixième du règne de Joathan roi de Juda; la septième de Phacée roi d'Israël; 428 ans après la prise de Troie, 214 ans avant l'empire des Perses; 121 ans depuis la fondation de Carthage; et 752 ou 753 ans avant la naissance de J. C.

Les commencemens de cette ville qui devint depuis. la maîtresse de l'univers, furent bien foibles. Romu-lus son fondateur, ne paroît que le chef d'une horde de brigands. Son petit état n'eut, pendant près de trois siècles, que dix lieues en longueur et autant en largeur. L'ancien comtat Vénaissin, qui n'est qu'un point sur la terre, est presque aussi considérable.

La capitale du prétendu royaume de Romulus n'avoit, disent les historiens, que mille pas en carré: un philosophe a très-hien observé que cet espace suffiroit à peine pour deux grandes métairies.

Montesquieu a comparé Rome naissante à ces villes informes de la Crimée, faites pour renfermer le butin, les bestiaux et les fruits de la campagne. Les noms anciens des principaux lieux de Rome ont tous du rapport à cet usage. La ville n'avoit pas même de rues, à moins qu'on n'appelle de ce nom la continuation des chemins qui y aboutissoient. Les maisons étoient placées sans ordre et très-petites; car les

hommes toujours au travail ou dans la place publique, ne se tenoient guère dans les maisons; mais cette ville changea bientôt de face sous les successeurs de son premier roi, et sur-tout lorsque cette monarchie fut changée en république.

Ce qui contribua à l'agrandissement du nouvel état, c'est que Romulus et ses successeurs furent presque toujours en guerre avec leurs voisins pour avoir des citoyens, des femmes ou des terres. Ils revenoient dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus; c'étoient des gerbes de blé et des troupeaux. Ce petit butint causoit une grande joie à une peuplade petite et pauvre. Voilà, selon Montesquieu, la première origine des triomphes qui furent dans la suite la principale cause des grandeurs où cette ville parvint.

Rome accrut beaucoup ses forces par son union avec les Sabins, peuple dur et belliqueux comme les Lacédémoniens dont ils étoient descendus. Romulus prit leur bouclier qui étoit large, au lieu du petit bouclier Argien dont il s'étoit servi jusqu'alors; et on doit remarquer que ce qui contribua le plus à rendre les Romains maîtres du monde, c'est qu'ayant combattu successivement contre tous les peuples, ils renoncèrent toujours à leurs usages dès qu'ils en trouvèrent de meilleurs.

De plus, on pensoit alors, dans les républiques d'Italie, que les traités faits avec un roi ne les obligeoient point envers son successeur. C'étoit pour elles une espèce de droit des gens. Ainsi tout ce qui avoit été soumis par un roi de Rome, se prétendoit libre sous un autre, et les guerres naissant toujours des guerres, l'esprit militaire fut toujours en activité.

On trouve, dans le tome sixième des Mémoires de

l'académie des Belles-Lettres, des Dissertations de M. de Pouilli et de l'abbé Sallier sur l'histoire des quatre premiers siècles de Rome. Ce que l'un veut détruire comme faux, l'autre le soutient comme vrai. La dispute de ces deux savans ramèneroit au pyrrhonisme de l'histoire; mais il faut savoir tenir un juste milieu, et recevoir les faits vraisemblables, en rejetant les récits où il n'entre que du merveilleux.

### ROIS DE ROME.

| Romulus fonde Rome et   | - 1 | Combat des Horaces et des |     |
|-------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 🦪 en devient le premier |     | Curiaces,                 | 669 |
| roi,                    | 752 | Ancus Martius,            | 640 |
| Interregne,             | 716 | Tarquin l'ancien,         | 616 |
| Numa Pompilius,         | 715 | Servius Tullius,          | 578 |
| Tullus Hostilius,       | 672 | Tarquin le Superbe,       | 534 |

L'abbé Millot semble étonné, avec raison, « que sept rois électifs, dont quatre sont morts assassinés, et dont le dernier a été détrôné, embrassent dans l'histoire an espace de 244 ans, tandis que les royaumes héréditaires ne fournissent pas d'exemple d'une pareille durée de sept règnes » Nous ne lèverons pas cette difficulté; nous nous contenterons de dire que nous avons suivi les meilleurs chronologistes.

## ROME, RÉPUBLIQUE.

Rome, sous les rois, reçut divers accroissemens. Ce fut Tarquin surnommé le Superbe, qui fit construire les murailles de cette ville en pierre: elles n'avoient été jusqu'alors qu'en terre. Ce prince orgueilleux étoit monté sur le trône par le meurtre de Servius-Tullius son beau-père; son avarice, son insolence et sa cruauté l'en précipitèrent. La violence que son fils Sexius fit à Lucrèce dame Romaine, fut le signal de la liberté. Comme Tarquin étoit au siège d'Ardée, on le déclara déchu de la royauté. Rome s'érigea en république, sous l'autorité de deux magistrats annuels appelés consuls. Cependant dans les plus pressans besoins de la républi-

que, on nommoit un général sous le nom de dictateur, qui réunissoit lui seul toutel'autorité. Les consuls avoient sous eux plusieurs sortes de magistrats, comme préteurs, tribuns, questeurs, édiles, censeurs, préfets, etc.

Cette révolution fut l'époque de la gloire de Rome: mais fut-elle celle de son bonheur? Dès les premiers temps la passion de dominer chez le grands, l'inquiétude, l'esprit d'indépendance parmi le peuple troublèrent le repos de la république. Que de guerres civiles et plus que civilès, comme l'a dit un poëte! Rome aspiroit déjà à gouverner le monde et ne pouvoit se gouverner ellemême. La tyrannie des décemvirs, les proscriptions de Marius et de Sylla, les démêlés de César et de Pompée, la funeste union d'Octave et d'Antoine: quels horribles tableaux ne fournissent-ils pas à l'histoire?

Au milieu de tous ces désordres, Rome s'avança par degrés à la monarchie universelle. L'Italie entière reçut sa loi; la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne, l'Afrique, la Grèce, les Gaules, la Grande Bretagne, une partie même de l'Allemagne, furent ses conquêtes. Cette république avoit pour bornes, au temps de Jules-César, l'Euphrate, le mont Taurus et l'Arménie au levant, l'Étholie au midi, le Danube au septentrion, et l'Océan au couchant. Presque tout l'univers connu, du temps des derniers Romains, leur étoit soumis. Leurs succès frappèrent tellement les peuples conquis, que les exploits des Scipion, des Sylla, des César, sont plus présens à notre mémoire que les premiers événemens des états modernes. L'empire Romain, tout détruit qu'il est, attirera toujours les regards de vingt royaumes élevés sur ses débris, dont chacun se vante aujourd'hui d'avoir été une province Romaine, et une des pièces de ce vaste et fragile édifice.

Cependant, si l'on considère l'histoire des Romains avec des yeux philosophiques, on sera forcé de convenir qu'aucun peuple n'a peut-être fait autant de mal au genre humain que cette nation si vantée. Son élévation et sa chute furent également funestes aux hommes.

« Lorsque l'esprit de conquête, dit Robertson, conduisit les armées Romaines au-delà des Alpes, elles trouvèrent tous les pays où elles entroient habités par des peuples qu'elles appeloient Barbares; mais qui étoient cependant indépendans et braves. Ce fut la supériorité de la discipline et non celle du courage qui donna l'avantage aux Romains. Il n'en étoit pas de ces Barbares comme des habitans efféminés de l'Asie, où une seule bataille décidoit du sort d'un état : vaincus, ils reprenoient les armes avec une nouvelle audace. Pendant ces longs et sanglans débats, où l'on disputoit d'un côté pour la domination, de l'autre pour l'indépendance, les différentes contrées de l'Europe furent successivement ravagées. Une grande partie des habitans périrent dans les champs de bataille; un grand nombre d'autres tombèrent dans l'esclavage; et le reste, incapable de faire une plus longue résistance, se soumit à l'empire Romain, »

Après avoir désolé cette partie de l'Europe, les Romains s'occupèrent à la civiliser; mais ce nouvel état étoit bien loin encore d'assurer le bonheur des peuples. Les nations vaincues, désarmées par les vainqueurs, étoient contenues sans cesse par des troupes soudoyées, pour veiller sur tous leurs mouvemens. Les différentes provinces furent abandonnées à la rapacité des gouverneurs qui les pillèrent impunément. Toutes leurs richesses furent dissipées par des taxes exorbitantes; et les impôts distribués avec peu de jus-

tice et d'humanité, augmentèrent le fardeau à mesure que le peuple devenoit moins en état de le porter. Les hommes industrieux, forcés de quitter leur patrie pour aller mendier des honneurs ou des places dans une capitale éloignée, soumirent aveuglément leurs actions aux volontés d'un maître. L'amour de la liberté, le courage militaire qui avoient distingué leurs ancêtres, s'éteignirent en eux. Ainsi l'ambition Romaine, loin de relever l'espèce humaine, ne servit qu'à l'avilir.

Ce sut bien pis lorsque l'irruption violente des Goths, des Vandales, des Huns, précipita l'empire vers sa chute. Ces hordes barbares, suscitées par la Providence pour venger sur les Romains les maux que ceux-ci avoient fait aux hommes, ne se signalèrent que

par le meurtre, l'incendie et le pillage.

Dans tous les lieux où ces nouveaux destructeurs des nations pénétrèrent, leurs traces furent marquées par le sang: massacrant tous les malheureux qui se trouvoient sur leur passage, il ne respectèrent ni le rang, ni le sexe, ni l'âge. Le sacré ne fut pas plus épargné par eux que le profane: ce qui échappa à leur brigandage dans les premières excursions, devint leur proie dans les suivantes. Les provinces les plus peuplées furent converties en vastes déserts. Quelques ruines dans des villes à demi-détruites, furent le seul asile d'un petit nombre d'habitans malheureux, que le hasard avoit sauvés, ou que l'épée ennemie avoit épargnés.

Les premiers barbares établis dans leurs conquêtes, furent chassés bientôt par des conquérans nouveaux, venus de plus loin et encore plus avides et plus féroces. La faim et la peste, affreuses compagnes de la guerre, mirent le comble à la désolation des peuples;

et si l'on veut savoir quel est le période où le genre humain fut le plus infortuné, on le trouvera sans doute dans l'espace de temps qui s'écoula depuis la mort de Théodose jusqu'à l'établissement des Lombards en Italie. De tant d'efforts qu'avoit fait Rome pour subjuguer la terre et pour la policer ensuite, il ne resta que la mémoire de son ambition sanguinaire qui avoit servi d'exemple, ou de prétexte à des usurpateurs non moins injustes et beaucoup plus atroces.

#### CHRONOLOGIE

## DES ÉVÉNEMENS SOUS LA RÉPUBLIQUE.

| Tarquin est chassé de Ro                 | me, |
|------------------------------------------|-----|
| la royauté abolie, et                    |     |
| établit tous les ans                     |     |
| consuls pour gouverner l'                |     |
| Les deux premiers sont                   | •   |
| L. Junius Brutus et Lu-                  | •   |
| cius Tarquinius Colla-                   |     |
| tinus, Avant J. C.                       | 500 |
| La même année 509, les                   | ,-, |
| Romains font alliance                    |     |
| avec les Carthaginois.                   |     |
| Guerre avec Porsenna,                    | 508 |
| Dictateur créé pour la                   | ,00 |
| première fois,                           | 498 |
| On établit pour la pre-                  | 490 |
| mière fois deux tribuns                  |     |
| du pourle                                |     |
| du peuple,<br>Coriolan est obligé de     | 493 |
| Corioian est oblige de                   |     |
| sortir de Rome,                          | 491 |
| Coriolan assiege Rome,                   | _   |
| et en lève le siège,                     | 489 |
| Il est tué,                              | 488 |
| Trois cents Fabiens tués                 |     |
| par les Veïens,                          | 477 |
| Les Romains envoient à                   |     |
| Athènes pour avoir les<br>lois de Solon, |     |
| lois de Solon                            | 464 |
| Jeux séculaires célébrés                 | •   |
| pour la première fois,                   | 450 |
| ,,                                       | 1// |

| 00 22                    | •               |
|--------------------------|-----------------|
| Ambassadeurs envoyés     |                 |
| à Athènes pour obte-     |                 |
| nir les lois de Solon,   | 454             |
| Création des décemvirs,  | 45 1            |
| Création des tribuns mi- | • ,             |
| litaires ,               | 444             |
| Création des censeurs,   | 443             |
| On commence à Rome à     |                 |
| soudoyer les troupes,    | 406             |
| Prise de Rome par Bren-  |                 |
| nus, général des Gau-    |                 |
| lois : elle est reprise  | -               |
| presqu'en même temps     |                 |
| par Furius Camillus,     | 390             |
| Anarchie de cinq ans à   | _               |
| Rome,                    | 375             |
| Création du préteur,     | 367             |
| Consuls tirés du peuple  | ,,              |
| pour la première fois,   | 366             |
| Premières lois des Ro-   | 0               |
| mains contre le luxe,    | 358             |
| Guerre de 49 ans contre  | · · · ·         |
| les Samnites,            | 343             |
| Manlius Torquatus fait   | • .             |
| couper la tête à son     |                 |
| fils, quoique victo-     |                 |
| rieux, pour avoir com-   |                 |
| battu contre ses or-     | - A-            |
| dres,                    | 34 <del>4</del> |

| Les Romains passent         | Troisième guerre de Ma-    |
|-----------------------------|----------------------------|
| sous le joug aux four-      | cédoine, 148               |
| ches Caudines, 32:          |                            |
| Fabius-Maximus, dicta-      | sont détruites, 146        |
| teur, 30                    | 10                         |
| Guerré contre Pyrrhus, 280  |                            |
| Première guerre Puni-       | Guerre de Numance ou       |
| que, 26,                    | l                          |
| Attilius Regulus est fait   | Mort du jeune Scipion, 129 |
| prisonnier, 250             | Carthage est rétablie      |
| Asdrubal est vaincu par     | mort de Polybe, 123        |
| Metelius 25                 |                            |
|                             | Guerre de Jugurtha, 111    |
| Seconde guerre Punique, 218 |                            |
| Les Romains défaits à       | Romains 106                |
|                             | Guerre de Mithridate, 94   |
| Première guerre de Ma-      | Guerre de Marius et de     |
| cédoine, 21                 |                            |
| Prise de Syracuse en Si-    | Guerre de Sertorius, 77    |
|                             | Guerre de Catilina, 63     |
| Annibal retourneen Afri-    | Premier triumvirat de      |
| que, 201                    |                            |
| Scipion defait Annibal      | Pompée seul consul, 52     |
| en Afrique, 202             |                            |
| Seconde guerre contre       | de Pompée, 49              |
| Philippe de Macédoine, 200  | 1- ' ' ' ' ' '             |
| Guerre contre Antio-        | sale, 48                   |
| chus, 192                   |                            |
| Mort de Scipion l'Afri-     | drier Romain, 45           |
| cain l'Ancien, 184          |                            |
| Mort de Philopæmen et       | tuel, 45                   |
| d'Annibal, 189              |                            |
| Guerre contre Persée,       | Second triumvirat d'Au-    |
| roi de Macédoine, 171       | •                          |
| Persée est vaincu par       | Brutus et Cassius battus   |
| Paul Emile, 168             |                            |
| Troisième guerre Puni-      | Bataille d'Actium, 31      |
| que, 149                    |                            |
| , A                         | · •                        |

## FASTES CONSULAIRES.

Les Romains, comme nous l'avons dit plus haut. donnoient à leurs premiers magistrats le nom de CONSULS. Le peuple, assemblé au champ de Mars, en élisoit deux nouveaux tous les ans. Les consule étoient chargés de conduire les armées : ils étoient les chefs du sénat, et régloient les affaires de la république. Les seuls patriciens, dans les premiers temps, pouvoient parvenir au consulat. Les plébéiens y eurent part dans la suite : on fit même une loi. par laquelle il devoit y avoir un consul plébéien. Dans la suite, on laissa la liberté de créer deux consuls plébéiens. Leur autorité étoit presque souveraine tant que subsista le gouvernement républicain : elle diminua beaucoup sous les empereurs, qui ne leur en laissèrent que les marques, et le pouvoir de convoquer le sénat et de rendre justice aux particuliers. Leur magistrature commençoit au premier janvier, et finissoit avec l'année. Lorsqu'un consul mouroit ou abdiquoit dans le cours de l'année, on en élisoit un autre qui s'appeloit Consut suffectus : il n'étoit point mis dans les fastes. Depuis Auguste. il y en eut une infinité qui ne jouissoient quelquefois de cette dignité qu'un mois, ou même moins. Ceux qui étoient élus au 24 octobre et qui n'avoient pas pris possession du consulat, s'appeloient Consules designati. Les consuls appelés consulares, étoient ordinairement envoyés pour gouverner les provinces consulaires, sans avoir jamais été consul. Le nom de consul subsista jusqu'à l'empire de Justinien, qui abolit cette dignité. L'empereur Justin voulut la

rétablir: il se créa lui-même consul; mais ce rétablissement ne fut que passager.

La Table chronologique des consuls qui suit, est nécessaire non-seulement pour l'histoire de la république Romaine, mais même pour celle de l'empire et des lois impériales, ainsi que pour l'histoire de l'Église.

## CONSULS ROMAINS.

| Ans  | Av.      | Lucius Junius Bru-                                | 256 | 498     | T. Lattius Flavus II,                         |
|------|----------|---------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------|
| de R | J. C.    | TUS ayant été tué dans                            |     |         | Q. Clælius Siculus.                           |
|      | •        | un combat, on mit à sa                            | 257 | 497     | A. Sempronius Atratinus,                      |
| 245  | 509      |                                                   | ا ا |         | M. Minutius Augurinus.                        |
| 1    |          | cipitinus ; et celui – ci                         | 258 | 496     | A. Posthumius Albus Re-                       |
|      |          | étant encore mort dans                            | l I | . 1     | giliensis, est fait Dic-                      |
| 1    |          | l'année, M. Horatius                              |     |         | tateur.                                       |
| - 1  |          | Pulvinus fut subrogé.                             |     |         | T. Virginius Tricostus                        |
|      |          | L. Tarquinius Collatinus,                         |     |         | cœlimontanus.                                 |
|      |          | Egerii filius. On l'oblige                        | 259 | 495     | Ap. Claudius Sabinus,                         |
|      | 1        | de se défaire de sa char-                         | -60 |         | P. Servilius Priscus.                         |
|      |          | ge, et on met à sa place                          | 260 | 494     | A. Virginius Tricostus                        |
| 1    | i '      | P. Valerius, lequel fut                           | 1 1 |         | Cœlimontanus,<br>T. Veturius Geminus Ci-      |
|      | 1        | ensuite surnommé Popli-<br>cola                   |     |         | curinus.                                      |
| 246  | -08      | P. Valerius Poplicola II,                         | 261 | 402     | Sp. Cassius Viscellinus II,                   |
| 240  | ,00      | P. Lucretius Tricipitinus.                        |     | 77)     | T. Posthumius Cominius                        |
| 247  | 107      | Publius Valerius Poplico-                         | 1 1 |         | Auruncus II.                                  |
| -7/  | , , ,    | la III                                            | 262 | 492     | T. Geganius Macerinus                         |
|      | ٠.       | M. Horatius Pulvillus II.                         |     | 77      | P. Minucius Augurinus.                        |
| 248  | 106      | Sp. Lartius (ou Largius),                         | 263 | 491     | Marcus Minutius Auguri-                       |
|      | ,        | Flavus ou Rufus                                   | 1   | • • • • | nus II,                                       |
|      |          | T. Herminius Aquilinus.                           |     |         | A. Sempronius Atrati-                         |
| 249  | 505      | M. Valerius Volesus,                              |     |         | nus II.                                       |
|      | 1        | P. Posthumius Tubertus.                           | 264 | 490     | Q. Sulpitius Camerinus.                       |
| 250  | 504      | P. Valer. Poplicola IV.                           |     | _       | Sp. Lartius Flavus II.                        |
|      |          | P.Lucretius Tricipitinus II.                      | 265 | 489     | C. Julius Iulus,                              |
| 25 I | 503      | P. Poshumius Tubertus II,                         |     |         | P. Pinarius Rufus Mamer-                      |
|      | 1        | AgrippaMeneniusLanatus.                           |     |         | cinus.                                        |
| 252  | 502      | Opiter Virginius Tricos-                          | 266 | 488     | Sp. Nautius Rutilus,                          |
|      |          | tus,                                              | !   | _       | Sext. Furius Fusus.                           |
|      | t        | Sp. Cassius Viscellinus.                          | 267 | 487     | C. Aquilius Tuscus,                           |
| 253  | 501      | T. Posthumius Cominius                            | -0  |         | T. Sicinius Sabinus.                          |
| • .  | <b> </b> | Autuncus,                                         | 268 | 486     | Spurius Cassius Viscelli-                     |
|      | ١.       | T. Lartius Flavus, pre-                           |     | l       | nus III ,                                     |
| -    |          | mier Dictateur.                                   |     | · ·     | Proculus Virginius Tri-                       |
| 254  | 700      | M. Tullius Longus,                                | -60 | .0.     | Costus.                                       |
| 9//  | 400      | Ser. Sulpitius Camerinus.<br>P. Veturius Geminus, | 269 | 405     | Q. Fabius Vibulanus,<br>Ser. Cornelius Cossus |
| 255  | 499      | T. Ebutius Elva.                                  |     | . "     |                                               |
|      | ,        | ter manna tilat                                   |     | l       | Maluginensis,                                 |

| . , . |              |                            |              | _             |                                       |
|-------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
|       | Av.<br>J. C. | CONSULS.                   | Ans<br>de R. |               | CONSULS                               |
| 270   |              | L. Emilius Mamercinus ,    | 288          | 166           | Sp. Posthumius Albus Re-              |
| -/-   | 707          | Q. Fabius Vibulanus II.    | 200          | , <b>40</b> 0 | gillensis,                            |
| 271   | 482          | M. Fabius Vibulanus,       |              |               | Q. Servilius Priscus II.              |
| -/:   | 707          | L. Valerius Poplicola Po-  | 289          | 460           | Q. Fabius Vibulanus V,                |
|       | •            | titus.                     | 209          | 40)           | T. Quintius Capitolinus               |
| 272   | 482          | C. Julius Iulus,           |              |               | Barbatus III.                         |
| -,-   |              | Q. Fabius Vibulanus III.   | 290          | 464           | A. Posthumius Albus Re-               |
| 273   | <b>∠8</b> 1  | Cæso Fabius Vibulanus,     | -50          | 70,4          | gillensis,                            |
| -15   | 1            | Sp. Furius Fusus.          |              |               | Sp. Furius Medullinus Fu-             |
| 274   | 480          | Cn. Manlius Cincinnatus    |              |               | sus.                                  |
| , .   | 1            | M. Fabius Vibulanus II.    | 291          | 462           | P. Servilius Priscus,                 |
| 275   | 479          | Cæso Fabius Vibulanus II,  |              | 7-7           | L. Ebutius Elva.                      |
| •     | "            | A. Virginius Tricostus     | -292         | .462          | T. Lucretius Tricipitinus,            |
|       | ł            | Rutilus.                   |              | •             | T. Veturius Geminus Ci-               |
| 276   | 478          | L. Æmilius Mamercinus      |              |               | curinus.                              |
| -     |              | 11,                        | 293          | 461           | P. Volumnius Amintinus                |
| •     |              | C. Servilius Structus A-   |              | -             | Gallus,                               |
|       | 1            | thala.                     |              |               | Ser. Sulpitius Camerinus.             |
|       |              | C. Cornelius Lentulus,     | 294          | 460           | P. Valerius Poplicola II.             |
| ٠     |              | fut subrogé.               |              |               | C. Clodius Sabinus Regil-             |
| 277   | 477          | C. Horatius Pulvillus,     |              |               | lensis.                               |
| - 0   |              | T. Menenius Lanatus.       | 295          | 459           | Q. Fabius Vibulanus VI,               |
| 278   | 476          | A. Virginius Tricostus     |              |               | L. Cornelius Maluginen-               |
|       |              | Rutilus,                   |              | 0             | sis Cossus.                           |
|       |              | C. Servilius Structus.     | 296          | 450           | C. Nautius Rutifus                    |
| 279   | 475          | P. Valerius Poplicola,     |              |               | L. Minucius.                          |
|       |              | C. Nautius Rufus.          | 297          | 457           | C. Horatius Pulvillus,                |
| 280   | 474          | L. Furius Medullinus Fu-   |              |               | Q. Minucius Augurinus.                |
| 1     |              | sus,<br>M. Manlius Vulso.  | 298          | 450           | M. Valerius Maximus,                  |
|       | 4=0          | L. Æmilius Mamercinus      | 1 1          |               | Sp. Virginius Tricostus Cœlimontanus. |
| 281   | 4/3          | III,                       | 299          | 400           | T. Romilius Rocus Vati-               |
|       |              | P. Vopiscus Julius Iulus.  | 799          | 455           | canus,                                |
| 282   | 472          | P. Pinarius Rufus Mamer-   | 1 1          | •             | C. Veturius Cicurinus.                |
| -02   | 7/-          | cinus,                     | 300          | 454           | Sp. Tarpeius Montanus                 |
|       |              | P. Furius Fusus.           | اسر          | דוד           | Capitolinus,                          |
| 283   | 471          | Ap. Claudius Sabinus;      |              |               | A. Æterius Fontinalis.                |
|       | ''           | T. Quintius Capitolinus    | 301          | 453           | 0 1 0 1 11 77                         |
| .     |              | Barbatus.                  |              | .,,           | P. Horatius (ou Curiatius)            |
| 284   | 470          | L. Valerius Poplicola, Po- |              |               | Tergeminus.                           |
|       |              | titus II,                  | 302          | 452           | P. Cestius Capitolinus,               |
|       |              | T. Æmilius Mamercipus      | · ·          | ,             | C. Menenius Lanatus.                  |
| `     |              | iv.                        |              |               | Ils abdiquent et font                 |
| 285   | 469          |                            | l            |               | place aux Décemvirs.                  |
|       |              | Cœlimontanus,              | 1 1          |               |                                       |
| ٠     |              | T. Numicius Priscus.       |              |               | DECEMVIRS.                            |
| 286   | 468          | T. Quintius Capitolinus    |              |               |                                       |
| ł     |              | Barbatus II,               | 303          | 451           | Ap. Claudius Crassinus,               |
| . 1   |              | Q. Servilius Priscus.      | l            |               | T. Genucius Augurinus,                |
| 287   | 407          | T. Æmilius Mamercinus      | 1            | . 1           | P. Cestius Capitolinus,               |
| `     | ٠            | II ,                       | -            |               | P. Posthumius Alb. Regil.             |
| i     |              | Q. Fabius Vibulanus IV.    | ,1           |               | Sex. Sulpitius Camerinus,             |
|       | •            |                            |              |               | A. Manlius                            |
|       |              | i                          |              |               |                                       |

| Ans   | Ay.   | DÉCEMVIRS.                                            | Ans      | Av.   | mer, et de revenir à l'é-                             |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|
| de R. | J. C. | i -                                                   | de R.    | J. Č. | lection des Consuls.                                  |
| 303   | 451   | A. Manlius Vulso,                                     |          |       |                                                       |
|       | j     | T. Romilius Rocus Vati-                               |          |       | CONSULS.                                              |
|       |       | canus,                                                |          |       | F. Walasina Danii at D. C.                            |
|       |       | C. Julius Iulus,                                      | 1        |       | L. Valerius Poplicola Po-                             |
|       |       | T. Veturius Crassus Ci-                               |          |       | titus ,<br>M. Horatius Barbatus.                      |
|       |       | curinus,                                              | 307      | 448   | Lar. Herminius Aquilinus,                             |
|       |       | P. Horatius (ou Curia-                                | ) - /    | 440   | T. Virginius Tricostus                                |
|       |       | tius ) Tergeminus.                                    |          | 1     | Cœlimontanus.                                         |
|       |       | Ces décemvirs furent établis                          |          | 447   | M. Gegadius Macerinus                                 |
|       |       | à Rome, pour former les<br>lois de la République      |          | '''   | C. Julius Iulus.                                      |
|       |       | Romaine, après le re-                                 | 308      | 446   | T. Quinctius Capitolinus                              |
| - 1   |       | tour des députés que l'on                             |          | ``    | Barbatus IV,                                          |
|       |       | avoit envoyés à Athènes                               |          |       | Agrippa Furius Fusus.                                 |
| - 1   |       | pour y demander les lois                              |          | 1     | Au lieu de ces deux con-                              |
|       |       | que Solon avoit autrefois                             |          |       | suls, Denys d'Halicar-                                |
| ı     |       | données aux Athéniens.                                |          |       | nasse, livre XI, met les                              |
| - 1   |       | Jusque-là les Romains                                 |          |       | deux suivans:                                         |
| - 1   | •     | n'avoient pas eu un corps                             |          |       | M. Minutius,                                          |
|       |       | de lois. Celles qui leur                              | 200      |       | C. Quintius.                                          |
| - 1   |       | avoient servi, furent                                 | 309      | 44)   | M. Genutius Augurinus                                 |
| - 1   |       | d'abord émanées de la                                 |          |       | C. Curtius Philo.                                     |
| ł     |       | volonté des rois, et en-                              |          |       | TRIBUNS MILIT.                                        |
| - 1   |       | suite des anciens usages;                             |          |       | avec autorité de consuls                              |
| I     |       | mais sur les lois de Solon                            |          |       | savoir :                                              |
| - 1   |       | se formèrent les LOIS                                 | 310      | 444   | A Sampanius Assasi                                    |
| - 1   |       | DES DOUZE TABLES,<br>dont il ne nous reste que        | , , , ,  | 777   | A. Sempronius Atratinus,<br>L. Attilius Longus, et T. |
| - 1   |       | des fragmens, qui font                                |          | l     | Cloelius Siculus, qui                                 |
| 1     |       | voir la perte que la Ju-                              |          | ł     | abdiquent.                                            |
| - 1   |       | risprudence a faite dans                              |          | l     | L. Papirius Mugillanus                                |
| - 1   |       | ces lois.                                             |          | 1     | consul la même année                                  |
| 394   | 450   | App. Claudius Crassinus,                              |          |       | avec L. Sempronius A-                                 |
| - 1   | .,    | M. Cornel. Maluginensis,                              |          | 1     | tratinus.                                             |
| - 1   |       | M. Sergius,                                           | 311      | 443   | M. Geganius Macerin. II,                              |
| - 1   |       | L. Minutius,                                          |          | l     | T. Quinctius Capitolinus                              |
| - 1   |       | Q. Fabius Vibulanus,                                  |          |       | Barbatus V.                                           |
| - 1   |       | Q. Poecelius,                                         | 312      | 442   | M. Fabius Vibulanus,                                  |
| ı     | -     | T. Antonius Merenda,                                  |          | l     | Posthumius Ebutius Élva                               |
| 1     |       | K. Duillius,                                          |          | ١ـ    | Cornicensis.                                          |
| - 1   |       | Sp. Appius Cornicensis,                               | 3₹3      | 441   | C. Furius Pacilus Fusus,                              |
|       | 440   | M. Rabuleius.                                         | 314      | 440   | M. Papirius Crassus. Proculus Geganius Mace-          |
| 305   | 447   | Ap. Claudius Crassinus,<br>et les autres décemvirs de | 7-7      | 440   | rinus,                                                |
| 1     |       | l'année précédente, re-                               |          | -     | L. Menenius Lanatus.                                  |
| - 1   |       | tinrent par la force,                                 | 315      | 430   | T. Quinctius Capitolinus                              |
|       |       | l'administration des af-                              | <b>1</b> | ررد ا | Barbatus VI,                                          |
|       |       | faires. L'abus qu'ils                                 |          |       | Agrippa Menenius Lanat.                               |
|       |       | firent de leur autorité,                              |          | Į.    | Trois Trbuns militaires.                              |
|       |       | sur-tout Appius - Clau-                               |          | ļ .   | savoir:                                               |
|       |       | dius, causa une émeut.                                | 316      | 438   | Mam. Æmilius Macerinus,                               |
|       |       | parmi le peuple, et l'on                              |          |       | T. Quinctius Cincinnatus,                             |
|       | l     | fut obligé de les suppri-                             |          | ١.    | L. Julius Iulus.                                      |
|       | Sup   | PL. Tome IV.                                          |          | •     | <b>S</b>                                              |
|       |       |                                                       |          |       |                                                       |

| •     |              |                            |             | -     |                                       |
|-------|--------------|----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|
|       | Av.<br>J. C. | CONSULS.                   | Ans<br>de R | Av.   | Quatre tribuns militaires             |
| 317   | 1427         | M. Gegan. Mamercinus       |             | ٠. ۲. | savoir :                              |
|       | ٬٠٠/         | L. Serg. Fidenas.          | 220         |       | A- Cl1 0 -                            |
| 318   | A26          | M. Corn. Maluginensis,     | 330         | 424   | Ap. Claudius Crassus Re-              |
| ,,,,, | 450          |                            |             |       | gillensis,                            |
| 210   |              | L. Papirius Crassus.       |             | l     | Sp. Nautius Rutilus,                  |
| . 319 | 435          | C. Julius Iulus,           |             |       | L. Sergius Fidenas                    |
|       |              | L. Virginius Tricostus.    |             |       | Sex. Julius Iulus.                    |
| 320   | 434          | C. Julius Iulus II,        | 1           |       |                                       |
| ľ     | ŀ            | L. Virginius Tricostus II. |             |       | CONSULS.                              |
|       |              | Trois tribuns militaires,  | 3,31        | 400   |                                       |
|       |              | savoir:                    | 3.9         | 423   | C. Sempronius Atratinus,              |
| 321   | 422          | M. Fabius Vibulanus        | 1 1         |       | Q. Fabius Vibulanus.                  |
|       | 433          | M. E Vibuianus,            |             |       | Quatre tribuns militaires ,;          |
| 1     |              | M. Fossius Flaccinator,    |             |       | savoir:                               |
| ٠     |              | L. Sergius Fidenas.        |             | ,     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|       |              | Trois Tribuns militaires,  | 332         | 422   | M. Manlius Vulso Capi-                |
|       |              | savoir:                    |             |       | tolinus,                              |
| 322   | 432          | L. Pinarius Rufus Mamer-   |             |       | Q. Antonius Merenda,                  |
| - 1   |              | cinus,                     |             |       | L. Papirius Mugillanus,               |
| - 1   |              | L. Furius Medullinus,      | 1           |       | L. Servilius Strictus.                |
| - 1   |              | Sp. Posthumius Albus Re-   |             |       | 1                                     |
| - 1   |              | gillensis.                 | 1           |       | CONSULS.                              |
|       |              | gmenais.                   | اممد        |       | <b>.</b>                              |
|       |              | CONSULS.                   | 333         | 421   | T. Quinctius Capitolinus              |
|       |              |                            | 1           |       | Barbatus ,                            |
| 323   | 43 I         | T. Quinctius Pennus Cin-   |             |       | Humerius Fabius Vibu-                 |
|       |              | cinnatus,                  |             | •     | lanus.                                |
|       |              | C. Julius Manto.           |             | -     | Le père Petau met, au lieu            |
| 324   | 430          | C. Papirius Crassus,       |             |       | des consuls précédens,                |
| - '   | 4,5          | L. Julius Iulus.           |             |       | quatre tribuns militaires,            |
| 325   | 420          | L. Sergius Fidenas II,     | 1           |       | savoir:                               |
| ,-,   | 7-2          | Hostius Lucretius Trici-   |             |       |                                       |
|       |              | pitinus.                   | 334         | 420   | T. Quinctius Pennus Cin-              |
| 326   | 428          | T. Quinctius Pennus Cin-   |             |       | cinnatus III,                         |
| 320   | 420          |                            |             |       | M. Manlius Vulso Capi-                |
| - 1   |              | cinnatus II,               | 1           |       | tolinus .                             |
|       |              | A. Cornelius Cossus.       |             |       | L. Furius Medullinus III,             |
| 327   | 427          | C. Servil. Structus Ahala, |             |       | A. Sempronius Atratinus.              |
| - 1   |              | L. Papirius Mugillanus II. |             |       | _                                     |
| - 1   |              | Quatre Tribuns militaires, |             |       | Quatre tribuns militaires,            |
| - 1   |              | savoir:                    | 1           |       | savoir:                               |
| 328   | 436          | T Ouinctine Dannus Cin     | 335         | 419   | Agrippa Menenius Lana-                |
| 340   | 4,10         | T. Quinctius Pennus Cin-   |             |       | tus ,                                 |
| - 1   | - 1          | cinnatus,                  |             |       | Sp. Nautius Rutilus,                  |
| - 1   |              | C. Furius Pacilus,         | 1           |       | Pub. Lucretius Tricipiti.             |
| - 1   |              | M. Posthumius Albus Re-    | 1 1         |       | nus,                                  |
| - 1   |              | gillensis,                 | 1           |       | C. Servilius Axilla II,               |
| - 1   | .            | A. Cornelius Cossus.       | 1           |       | •                                     |
| - 1   | ļ            | Quatre Tribuns militaires, | -           |       | Quatre Tribuns militaires,            |
| - 1   | Ì            | savoir:                    | ا۔          | _     | savoir:                               |
|       | 1            |                            | 336         | 418   | M. Papirius Mugillanus,               |
| 329   | 425          | A. Sempronius Atratinus,   |             |       | C. Servillius Axilla III,             |
| - 1   | !            | L. Furius Medullinus,      |             |       | L. Sergius Fidenas,                   |
| 1     | · 1          | L. Quinctius Cincinna tus, |             |       | Q. Servilius Priscus.                 |
| - 1   | I            | L: Horatius Barbatus.      |             |       |                                       |
|       |              | •                          | •           | •     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|       | Av          |     |                                                                                                                    | Ans   |       | TRIBUNS.                                                                                                  |
|-------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.    | J. (        |     | Quatre Tribuns militaires ,<br>savoir :                                                                            | de R. | J. C. | Quatre Tribuns milicaires à<br>savoir :                                                                   |
| 37    | 41          |     | P. Lucretius Tricipitinus,<br>L. Servilius Structus,<br>Agrippa Menenius Lans-<br>tus,<br>Sp. Veturius Crassus Ci- | 347   | 407   | C. Valerius Potitus Vod<br>lusus,<br>C. Servilius Ahala,<br>N. Fabius Vibulanus,<br>L. Furius Medullinus. |
| · . · |             |     | curinus.<br>Quatre Tribuns militaires,<br>savoir :                                                                 |       |       | Quatre Tribuns militaires a<br>savoir :                                                                   |
| 338   | 4           |     | A. Sempronius Atratinus,<br>M. Papirius Mugillanus,<br>Sp. Nautius Rutilus,<br>Q. Fabius Vibulanus.                | 348   | 406   | P. Cornelius Rutilus Cos-<br>sus,<br>L. Valerius Potitus,<br>Cn. Cornelius Cossus,<br>N. Fabius Ambustus. |
| 33    | 9 4         | 15  | Quatre Tribuns milicaires,<br>sevoir: P. Cornelius Cossus,                                                         |       | 405   | Six Tribuns militaires = savoir:  C. Julius Iulus,                                                        |
| ,     |             |     | Quinctius Cincinnatus,<br>C. Valerius Pennus Vo-<br>lusus,<br>Q. Fabius Vibulanus.                                 | 349   | 40,   | M. Æmilius Mamerci-4 nus, T. Quinctius Capitolinus                                                        |
| 1     | ١           |     | Quatre Tribuns militaires ;<br>savoir :                                                                            |       |       | Barbatus, L. Furius Meduliinus, T. Quinctius Cincinna                                                     |
| 3     | 40          | 414 | Q. Fabius Vibulanus,<br>Cn. Cornelius Cossus,<br>P. Posthumius Albus Regillensis,                                  |       | -     | tus, A. Manlius Vulso Capi-( tolinus.  Six Tribuns militaires                                             |
|       |             |     | L. Valerius Potitus.                                                                                               |       |       | savoir:                                                                                                   |
|       | 341         | 413 | M. Cornelius Cossus,                                                                                               | 35    | 9     | 4 P. Cornelius Maluginen-                                                                                 |
|       | 342         | 412 | L. Furius Medullinus. Q. Fabius Ambustus, C. Furius Pacilus.                                                       |       |       | Cn. Cornelius Cossus . C. Valerius Potitus,                                                               |
|       | 343         |     | M. Papirius Mugillanus<br>C. Nautius Rutilus.                                                                      |       |       | K. Fabius Ambutius,<br>M. Sergius Fidenas.                                                                |
| i     | 344         | 41  | nùs,                                                                                                               |       |       | Huit Tribuns militaires;                                                                                  |
|       | <b>34</b> 5 | 40  | C. Valerius Potitus Volusus. Cn. Cornelius Cossus, L. Furius Medullinus.                                           | 35    | i 4°  | M. Æmilius Mamercinussus, M. Furius Fusus,                                                                |
|       |             |     | Trois Tribuns militaires<br>savoir:                                                                                |       |       | Appius Claud. Crassus, L. Julius Iulus, M. Quintilius Varus, L. Valerius Potitus,                         |
|       | 346         | 40  | 08 C. Julius Iulus,<br>P. Cornelius Cossus,<br>C. Servilius Ahala.                                                 |       |       | M. Furius Camillus. M. Posthumius Albinus,                                                                |

| 7,70  | •            | * * 3                                                                                 | ı E.        | 3     | >                                                                           |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ans   | Av.<br>J. C. | TRIBUNS.                                                                              | Ans         |       | TRIBUNS.                                                                    |
| ae K. | J. C.        | Six Tribuns militaires,<br>savoir:                                                    | de R.       | J. C. | L. Sergius Fidenas,<br>A. Posthumius Albinus,                               |
| 352   | 402          | Q. Servilius Ahala,<br>Q. Sulpitius Camerinus,                                        |             |       | A. Manlius Vulso, P. Cornelius Maluginen-                                   |
|       |              | Q. Servilius Priseus Fide-<br>nas,                                                    |             |       | Six Tribuns du peuple                                                       |
|       |              | A. Manlius Vulso,<br>L. Virginius Tricostus,<br>M. Sergius Fidenas.                   | 358         | 396   | savoir: P. Licinius Calvus,                                                 |
|       |              | Six Tribuns militaires,                                                               |             |       | L. Attilius Longus, P. Mælius Capitolinus, L. Titinius,                     |
| 353   | 401          | L. Valerius Potitus,<br>L. Julius Iulus,                                              |             |       | P. Mænius,<br>C. Genucius Aventinensis.                                     |
| _     |              | M. Furius Camillus,<br>M. Æmilius Mamercinus,                                         | 359         | 395   | Six Tribuns militaires , savoir : P. Cornelius Cossus ,                     |
|       |              | Cn. Cornelius Cossus, K. Fabius Ambustus.                                             | 3,,         | 3,,,  | M. Valerius Maximus                                                         |
|       |              | Six Tribuns militaires,<br>savoir:                                                    |             |       | K. Fabius Ambustus, L. Furius Medullinus, Q. Servilius Priscus Fi-          |
| 354   | 400          | P. Licinius Calvus,<br>P. Mælius Cápitolinus,<br>P. Mænius,<br>Sp. Furius Medullinus, |             |       | denas. Six Tribuns militaires savoir:                                       |
|       |              | L. Titinius,<br>L. Publilius Philo.                                                   | <b>36</b> 0 | 394   | M. Furius Camillus,<br>L. Furius Medullinus,                                |
| ,     | 200          | Six Tribuns militaires,<br>savoir:                                                    | ·           |       | C. Æmilius Mamercinus,<br>Sp. Posthumius Albinus<br>Regillensis.            |
| 355   | 399          | C. Duilius ,<br>L. Attilius Longus ,<br>Cn. Genusius Aventinen-                       |             |       | P. Cornelius Scipió,<br>L. Valerius Poplicola.                              |
|       |              | sis,<br>M. Pomponius,<br>Volero Publilius Philo,                                      | <b>3</b> 61 |       | L. Lucretius Flavus,                                                        |
|       |              | M. Veturius Crassus Ci-<br>curinus.                                                   | 362         | 392   | Ser. Sulpitius Camerinus. L. Valerius Potitus, M. Manlius Capitolinus.      |
| 356   | 208          | Six Tribuns militaires,<br>savoir:<br>L. Valerius Potitus,                            |             |       | Six Tribuns militaires,<br>savoir:                                          |
| 3)0   | 390          | L. Furius Medullinus,<br>M. Valerius Maximus,                                         | 363         | 391   | L. Lucretius Flavus,<br>Ser. Sulpitius Camerinus;<br>M. Æmilius Mamercinus, |
|       |              | M. Furius Camillus,<br>Q. Șervilius Priscus,<br>Q. Sulpicius Camerinus.               |             |       | L. Furius Medullinus, Agrippa Furius Fusus, C. Æmilius Mamercinus.          |
|       |              | Six Tribuns militaires,                                                               |             |       | Six Tribuns militaires ;                                                    |
| 357   | 397          | L. Julius Iulus,<br>L. Furius Medullinus,                                             | . 364       | 390   | Q. Fabius Ambustus,                                                         |

| Ans   A  | Iv.          | TRIBUNS.                                                                                                                                                                                                                             |                 | Av.   | TRIBUNS.                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de R. J. | . <b>C</b> . | K. Fabius Ambustus, C. Fabius Ambustus, Q. Sulpitius Longus, Q. Servilius Priscus Fidenas, Servilius Cornelius Maluginensis. Six Tribuns militaires, savoir: L. Valerius Poplicola, L. Virgilius Tricostus, P. Cornelius Cossus,     | de R.           | J. C. | T. Quinctius Capitolinus, L. Quinctius Capitolinus, L. Papirius Cursor, C. Sergius Fidenas. Six Tribuns militaires, savoir: Ser. Cornelius Maluginensis, P. Valerius Potitus Poplicola, M. Furius Camillus, Ser. Sulpitius Rufus, C. Papirius Crassus, |
| 366      | 388          | A. Manlius Capitolinus, L. Æmilius Mamercinus, L. Posthumius Albinus Regillensis. Six Tribuns militaires, savair: T. Quinctius Cincinnatus, L. Servilius Priscus Fidenas, L. Julius Iulus, L. Aquilinus Corvus,                      | 371             | 383   | T. Quinctius Crassus, Six Tribuns militaires, savoir: L. Valerius Poplicola, A. Manlius Capitolinus, Ser. Sulpitius Rufus, L. Lucretius Tricipitinus, L. Emilius Mamercianus, M. Trebonius Flavus. Six Tribuns militaires,                             |
| 367      | 387          | L. Lucretius Tricipitinus Ser. Sulpitius Rufus. Six Tribuns militaires savoir: L. Papirius Cursor, C. Sergius Fidenas, L. Æmilius Mamercinus L. Menenius Lanatus, L. Valerius Poplicola, C. Cornelius Cossus. Six Tribuns militaires | 37 <sup>-</sup> | 2 382 | savoir:  Sp. Papirius Crassus, L. Papirius Crassus, Ser. Cornelius Maluginensis, O Servilius Priscus Fidenas, Ser. Sulpitius Prætextatus, L. Æmilius Mamercinus. Six Tribuns militaires,                                                               |
| 368      | 386          | savoir:  L. Furius Camillus, Q. Servilius Priscus Fi denas, L. Quinctius Cincinnatus L. Horatius Pulvillus, P. Valerius Potitus Po plicola, Ser. Cornelius Malugi                                                                    | -<br>-          | 3 38  | M. Furius Camillus, A. Posthumius Albinus Regillensis; L. Posthumius Albinus Regillensis, L. Furius Medullinus, L. Lucretius Tricipitinus, M. Fabius Ambustus.                                                                                         |
| 369      | 38           | Six Tribuns militaires savoir:  A. Manlius Capitolinus P. Cornelius Cossus,                                                                                                                                                          | ۹.              | 74 38 | Six Tribuns militaires, savoir:  L. Valerius Poplicola, P. Valerius Potitus Poplicola, S. 2                                                                                                                                                            |

| Ans<br>de R.             | Ay.                   | TRIBUNS.                                                                                                      | Ans<br>de R | Av.<br>J. C. | CONSULS:                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 1                     | L. Menenius Lanatus, C. Sergius Fidenas, Sp. Papirius Cursor, Ser. Cornelius Malugi- nensis.                  | uę IL,      | . v.         | Ser. Sulpitius Prætexta-<br>tus,<br>C. Valerius Potitus,<br>Ser. Cornelius Maluge-<br>nensis.            |
| <b>3</b> 75              | 379                   | Six Tribuns militaires,<br>savoir:<br>P. Manlius Capitolinus,<br>C. Manlius Capitolinus,                      | 384         | 370          | Six Tribuns militaires,<br>savoir:<br>Q. Servilius Priscus Fide-<br>nas,                                 |
|                          |                       | C. Julius Iulus, C. Sextilius, M. Albinius, L. Antistius. Six 1 Tribuns militaires,                           |             |              | M. Cornelius Maluginensis, C. Veturius Crassus Cicurinus, Q. Quinctius Cincinnatus, A. Cornelius Cossus, |
| 376                      | 378                   | savoir :<br>Sp. Furius Medullinus,<br>Q. Servilius Priscus Fidenas,                                           |             |              | M. Fabius Ambustus.  Six Tribuns militaires,  savoir:                                                    |
|                          |                       | C. Licinius Calvus, P. Clælius Siculus, M. Horatius Pulvillus, L. Geganius Macerinus.                         | 385         | 369          | Sp. Servilius Structus,<br>Serv. Cornelius Malugi-<br>nensis,                                            |
| <b>4</b> 77              | 377                   | Six Tribuns militaires,<br>savoir:<br>L. Æmilius Mamercinus,<br>Ser. Sulpitius Prætoxta-                      |             |              | L. Papirius Crassus,<br>Serv. Sulpitius Prætexta-<br>tus,<br>L. Veturius Crassus Ci-<br>curinus.         |
|                          |                       | P. Valerius Potitus Popli-<br>cola,<br>L. Quinctius Cincinnatus,<br>C. Veturius Crassus Ci-                   |             |              | Camillus DICTATEUR, sans Consul ni Tribun.  Six Tribuns milisaires, savoir:                              |
|                          |                       | curinus,<br>C. Quinctius Cincinnatus                                                                          | 38:         | 36           | A. Cornelius Cossus,<br>L. Veturius Crassus Cicurinus,                                                   |
| 379<br>380<br>381<br>381 | 374<br>1 373<br>2 373 | Anarchie à Rome, san<br>Consuls ni Tribuns.                                                                   |             |              | M. Cornelius Maluginensis, P. Galerius Potitus Poplicola, M. Geganius Macerinus,                         |
| ce                       | s mêm<br>s cons       | , suivant quelques Auteurs<br>les années sont remplies pa<br>suls ; mais nous suivons ic<br>bres du capitole. | 7           |              | P. Manlius Capitolinus,<br>M. Fur. Camillus, agé da<br>80 ans, est créé DIC-<br>TATEUR.                  |
|                          |                       | Six Tribuns militaires<br>savoir:                                                                             | 4           | 8 .36        | CONSULS.                                                                                                 |
| 48                       | 3 37                  | L. Furius Medullinus, P. Valerius Potitus Popli cola, A. Manlius Capitolinus                                  | i-<br>38    | 1            | cst patricien. L. Sextius Sextinus Lateranus, est plébuien.                                              |

| Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                          | Ans<br>de R. |      | CONSULS.                                             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|
| 389          |              | L. Genucius Aventinensis,                         | 411          | 343  | M. Valerius Corvus                                   |
|              | ' '          | Q. Servilius Ahala.                               | 4            | לדנ  | A. Corn. Cossus Arving                               |
| 390          | 364          | C. Sulpitius Peticus,                             | 412          | 342  | C. Martius Rutilus                                   |
|              |              | C. Licinius Calvus.                               |              |      | Q. Servilius Ahala.                                  |
| 391          | 363          | L. Æmilius Mamercinus,                            | 413          | 34I  | C. Plautinus Hypsæus,                                |
|              |              | Cn. Genucius Aventinen-                           | ٠.           |      | L. Æmilius Mamercinus.,                              |
|              | 26.          | Sis.                                              | 414          | 340  | T. Manlius Imperiosus                                |
| 392          | 302          | Q. Servilius Ahala II,<br>L. Genucius Aventinen-  |              |      | Torquatus,<br>P. Decius Mus.                         |
|              | 1            | sis 11.                                           | 415          | 220  | T. Æmilius Mamercinus                                |
| 393          | 36r          | C. Licinius Calvus,                               | 7')          | ,,,, | Q. Publilius Philo.                                  |
| 3/5          |              | F. Sulpitius Peticus II.                          | 416          | 338  | Lucius Furius Camillus                               |
| 394          | 360          | Fabius ambustus,                                  |              |      | C. Moenius.                                          |
|              | 1            | C. Petilius Libo Visolus.                         | 417          | 337  | C. Sulpitius Longus,                                 |
| 395          | 359          | M. Popilius Lænas,                                | _            | _ ا  | P. Ælius Poetus.                                     |
|              |              | Cn. Manlius Capitolinus                           | 418          | 336  | L. Papirius Crassus,                                 |
|              | 2.0          | imperiosus.                                       |              |      | Cæso Duillius.                                       |
| 396          | 358          | C. Fabius Ambustus,<br>C. Plautinus Proculus.     | 419          | 33)  | M. Valerius Corvus,                                  |
| 397          | 357          |                                                   | 420          | 324  | M. Attilius Regulus.<br>T. Veturius Calvinus         |
| 271          | "            | Cn. Manlius Capitolinus                           |              | 7,77 | Sp. Posthumius Albinus;                              |
|              |              | Imperiosus II.                                    | 421          | 333  | L. Papirius Cursor.                                  |
| 398          | 356          | M. Fabius Ambustus II,                            |              |      | C. Petilius Libo Visolus.                            |
|              | 1            | M. Popilius Lænas II.                             | 422          | 332  | A. Cornelius Cossus Ar-                              |
| <b>3</b> 99  | 355          |                                                   |              |      | vina II,                                             |
|              | 20.          | L. Valerius Poplicola II.                         |              |      | Cn. Domitius Calvinus                                |
| 400          | 274          | M. Fabius Ambustus III,<br>T. Quintius Pennus Ca- | 423          | 331  | M. Claudius Marcellus ;<br>C. Valerius Potitus Flac- |
|              |              | pitolinus.                                        |              |      | cus.                                                 |
| 401          | 353          |                                                   | 424          | 330  | L. Papirius Crassus,                                 |
| ٠.           | l            | M. Valer. Poplicola III.                          |              | "    | L. Plautius Venno.                                   |
| 401          | 352          | Pub. Valerius Poplic. IV,                         | 425          | 329  | L. Æmilius Mamercinus                                |
|              |              | C. Martius Rutilus.                               |              |      | Privernas II,                                        |
| 403          | 351          | C. Sulpitius Peticus V,                           |              |      | Cn. Plautius Decianus.                               |
|              | ł            | T. Quintius Pennus Cin-                           | 426          | 320  | C. Plautius Proculus,                                |
| 404          | 250          | cinnatus.<br>M. Popilius Lænas III,               | 427          | 227  | P. Cornelius Scapula.<br>L. Cornelius Lentulus,      |
| 7-7          | ,,,,         | L. Cornelius Scipio.                              | 7-/          | J-/  | O. Publilius Philo II.                               |
| 405          | 349          | L. Furius Camillus,                               | 428          | 326  | C. Petilius Libo Visolus 1.                          |
|              |              | Ap. Claudius Crassus.                             |              |      | L. Papirius Mugillanus.                              |
| 406          | 348          | M. Popilius Lænas IV,                             | 429          | 325  | L. Furius Camillus II,                               |
| •            |              | M. Valerius Corvus.                               | ŀ            |      | D. Junius Brutus Scæval                              |
| 407          | . 347        | C. Plautius Hypsæus,                              | 430          | 324  | L. Papirius Cursor, Dic-                             |
|              |              | T. Manlius Imperiosus                             |              | 222  | L. Sulpitius Longus,                                 |
| 408          | 246          | Torquatus. M. Valerius Corvus,                    | 43 I         | כיינ | Q. Aulius Cerretanus.                                |
| 7-0          | ''را         | C. Petilius Libo Visolus.                         | 432          | 322  | Q. Fabius Maximus Rul-                               |
| 409          | 345          | M. Fabius Dorso,                                  | ן ביד        |      | lianus,                                              |
| ,            | Ì            | Ser. Sulp. Camerinus.                             |              |      | L. Fulvius Corvus.                                   |
| 410          | 344          | C. Martius Rutilus,                               | 433          | 321  | T. Veturius Calvinus II                              |
|              | i            | T. Manlius Imperiosus                             |              |      | Spur. Posthumius Albi-                               |
|              | l .          | Torquatus,                                        | ]            |      | nus II.                                              |
|              |              |                                                   |              |      | S 4                                                  |
|              |              |                                                   |              |      | ,                                                    |

| Ans<br>de R. | J. C.   | CONSULS                                           | Ans<br>de R. | Av.<br>J. C.      | CONSULS.                                      |
|--------------|---------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 434          | 320     | L. Papirius Cursor II,                            | 1 1          | 1 1               | M. Valerius Corvus.                           |
| , " :1       |         | Q. Publilius Philo III,                           | 454          | 300               | O. Apulcius Pansa.                            |
| 435          |         | L. Papirius Cursor III,                           | ا"`` ا       |                   | M. Valerius Corvus.                           |
|              | - 1     | Q. Æmilius, ou Aulius                             | 455          | 200               | M. Fulvius Perinus,                           |
| , 1          | ١ ١     | Cerretanus.                                       | 1 ""         | 1                 | T. Manlius Torquatus,                         |
| 436          | 318     | L. Plautius Venno,                                | <b>4</b>     | 9 1               | auquel fut substitué                          |
| ا در.        |         | M. Fossius Flaccinator.                           | 1 1          | 1 1               | M. Valerius Corvus.                           |
| 437          |         | Q. Æmilius Barbula,                               | 456          | 298               | L. Cornelius Scipio,                          |
|              | - 1     | C. Junius Bubulcus Bru-                           | 1 ''         | I · I             | Cn. Fulvius Contumalus.                       |
| 1            | ١ ا     | tus.                                              | 457          | 297               | Q. Fabius Maximus Rul-                        |
| 438          | 316     | Sp. Nautius Rutilus,                              | ¶ ~ ```      |                   | lianus IV,                                    |
| -            |         | M. Popilius Lænas.                                | 1            | 1                 | P. Decius Mus III.                            |
| 439          | 315     | L. Papirius Gursor IV,                            | 458          | 296               | Ap. Claudius Cæcus II,                        |
|              | 1 1     | Q. Publilius Philo IV,                            | 1            | 1 1               | L. Volumnius Flamma                           |
| 440          |         | M. Pœtilius Libo,                                 | 1            |                   | Violens.                                      |
|              | ا ل     | C. Sulpitius Longus.                              | 459          | 295               | Q. Fabius Maximus Rul-                        |
| 441          | 313     | L. Sulpitius Cursor V,                            | 1            | 1                 | lianus V,                                     |
| ì            | ا ا     | Jun. Bubulcus Brutus II.                          | 1 .          |                   | P. Decius Mus IV.                             |
| 4.42         | 312     | M. Valerius Maximus,                              | 460          | ′l <sup>294</sup> | L. Posthumius Megellus,                       |
|              | ا ا     | P. Decius Mus.                                    |              | 1 20-             | M. Attilius Regulus.                          |
| 443          | 311     | C. Junius Bubulcus Bru-                           | 461          | 1293              | L. Papirius Cursor,                           |
| ì            | 1 1     | tus III ,<br>O. Æmilius Barbula II.               | 462          | 202               | Sp. Carvilius Maximus. Q. Fabius Maximus Gur- |
| أبير         | 210     | Q. Fabius Maximus Rul-                            | 402          | مردم ا            |                                               |
| 444          | ا ، د ا | lianus II                                         | •            | 1                 | D. Junius Brutus Scæva.                       |
| ļ            | 1       | C. Marcius Rutilus.                               | 12-          | 201               | L. Posthumius Megel-                          |
| 445          | 200     | L. Papirius Cursor, DIC-                          | 463          | الام ا'           | lus III,                                      |
| 77)          | 1       | TATEUR.                                           | 1            | 1                 | C. Junius Brutus Bubul-                       |
| 446          | 308     | P. Decius Mus II,                                 | 1            | 1                 | cus.                                          |
| 770          | 1       | Q. Fabius Maximus Rul-                            | 464          | 200               | P. Cornelius Rufinus,                         |
|              | 1       | lianus III.                                       | 404          | ኘ ገ               | M. Curius Dentatus.                           |
| 447          | 307     | Ap. Claudius Cæcus,                               | 465          | 280               | M. Valerius Maximus                           |
| ,            | 1       | L. Volumnius Flamma                               | <b>4</b> ~~) | 7                 | Corvinus,                                     |
|              | 1       | Violens.                                          |              | 1                 | Q. Cæditius Noctua.                           |
| 448          | 306     | Q. Marcius Tremulus,                              | 466          | 5 288             | 8 Q. Martius Tremulus,                        |
|              | ł       | P. Cornelius Arvina.                              | 1            | , 1               | P. Cornelius Arvina.                          |
| 449          | 305     | L. Posthumius Megellus                            |              | 7 287             | M. Claudius Marcellus,                        |
|              | I       | T. Minucius Augurinus                             | ,            | 1                 | Sp. Nautius Rutilus.                          |
|              | 1       | auguel fut substitué                              | 468          | 8j. 28(           | M. Valerius Maximus Po-                       |
|              | 1       | M. Fulvius Corvus Pæ-                             | 1            | 1                 | titus,                                        |
|              |         | P. Sempronius Sophus,                             |              | 1                 | C. Ælius Pœtus.                               |
| 450          | 304     |                                                   | 469          | 9 28              | M. Amiline Familine                           |
|              |         | P. Sulpicius Saverrio.<br>Ser. Cornelius Lentulus | J            | 1                 | M. Æmilius Lepidus, on Barbula.               |
| 451          | 1 303   | L. Genutius Aventinensis                          |              | 1.0               | Barbula. 4 C. Servilius Tucca,                |
|              |         | L. Genutius Aventinensis M. Livius Dexter,        | 479          | U 28.             | L. Cæcilius Metellus, ou                      |
| 452          | -1 301  | M. Æmilius Paulus.                                | 1            | 1                 | Denter.                                       |
|              | 1       | Point de Consuls à Rome                           |              | .1                |                                               |
|              | 1       | mais deux Dictateurs                              |              | 1 28              | J1- '                                         |
|              | 1       | mais deux Dictateurs                              | 7            |                   | Maximus,<br>Cn. Domitius Calvinus,            |
|              | 1       | Q. Fabius Maximus Rul                             | .1           | 1.0               | 2 C. Fabricius Luscinus,                      |
| 453          | 1 30:   | lianne                                            | 47           | 2 28              | O Amiline Danne                               |
|              | i       | lianus,                                           |              | 1                 | Q. Æmilius Papus.                             |
|              | -       |                                                   |              |                   |                                               |

| Ans<br>de R. | Av.             | CONSULS.                                                                       | Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                                          |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 473          |                 | L. Æmilius Barbula,<br>Q. Marcius Philippus.                                   | 496          | 258          | A. Attilius Calatinus,<br>C. Sulpitius Paterculus.                |
| 474          | 180             | P. Valerius Lævinus,<br>T. Coruntianus Nepos.                                  | 497          | 257          | C. Attilius Regulus Ser-<br>ranus,                                |
| 475          | 279             | P. Sulpitius Saverrio,<br>P. Decius Mus.                                       | 498          | 256          | Cn. Cornelius Blasio.<br>A. Manlius Vulso Longus,                 |
| 476          | 278             | Q. Fabricius Luscinus II ,<br>Q. Æmilius Papus II.                             | 770          | -,0          | Q. Cædicius: Fut subrogé<br>en sa place                           |
| 477          | 277             | P. Cornelius Rufinus II,<br>C. Junius Brutus Bubul-                            | 499          | 255          | M. Attilius Regulus.<br>Ser. Fulvius Pætinus No-                  |
| <b>4</b> 78  | 276             | cus II.<br>C. Fabius Maximus Gur-<br>ges II,                                   | 500          | 254          | bilior ,<br>M. Æmilius Paulus.<br>Cn. Cornelius Scipio Asi-       |
|              |                 | C. Genucius Clepsina.                                                          | ,00          | -,-          | na II,                                                            |
| 479          | <del>2</del> 75 | M. Curius Dentatus II,<br>L. Cornelius Lent. Cau-<br>dinus.                    | 501          | 253          | A. Attilius Calatinus. Cn. Servilius Cæpio, C. Sempronius Blesus. |
| 480          | 274             | M. Curius Dentatus III,                                                        | 502          | 252          | C. Aurelius Cotta,                                                |
| 481          | 273             | Ser. Cornelius Merenda.<br>C. Fabius Dorso Licinus ,<br>C. Claudius Canina II. | 503          | 251          | P. Servilius Geminus. L. Cæcilius Metellus II, C. Furius Pacilus. |
| 482          | 272             | L. Papirius Cursor II,                                                         | 504          | 250          | C. Attilius Regulus II,                                           |
| 483          | 271             | Sp. Carv. Maximus II. C. Quinctilius Claudus,                                  | 505          | 249          | L. Manlius Vulso. P. Claudius Pulcher,                            |
| 484          | 270             | L. Genucius Clepsina.<br>C. Genucius Clepsina II,                              | 506          | 248          | L. Junius Pullus. C. Aurelius Cotta,                              |
| 485          | 269             | Cn. Cornelius Blasio.<br>Q. Ogullinus Gallus,<br>C. Fabius Pictor.             | 507          | 247          | P. Servilius Geminus II. L. Cæcilius Metellus, M. Fabius Buteo.   |
| 486          | 268             | P. Sempronius Sophus,                                                          | 508          | 246          | M. Otacilius Crassus,                                             |
| . 487        | 267             | Ap. Claudius Crassus.<br>M. Attilius Regulus,                                  | 509          | 245          | M. Fabius Licinius. M. Fabius Buteo,                              |
| . 488        | 266             | L. Julius Libo.<br>M. Fabius Pictor,                                           | 510          | 244          | C. Attilius Balbus. A. Manlius Torquatus                          |
| 489          | 265             | D. Junius Pera.<br>Q. Fabius Maximus Gur-                                      |              |              | Atticus,<br>C. Sempronius Blesus II.                              |
|              |                 | ges III.<br>L. Mamilius Vitulus.                                               | 511          | 243          | C. Fundanius Fundulus,<br>C. Sulpitius Gallus.                    |
| 490          | 264             | Ap. Claudius Caudex,<br>M. Fulvius Flaccus.                                    | 512          | 242          | C. Lutatius Catulus, A. Posthumius Albinus.                       |
| 491          | 263             | M. Valerius Maximus<br>Messala                                                 | 513          | 241          | A. Manlius Torquatus Atticus                                      |
| 49           | 262             | M. Otacilius Crassus.  I Posthumius Megellus, Q. Mamilius Vitulus.             | 514          | 240          | Q. Lutatius Cerco. C. Claudius Centho, M. Sempronius Tuditanus:   |
| 49           | 261             | L. Valerius Flaccus.                                                           | 515          | 239          | C. Mamilius Turinus, O. Valerius Falto.                           |
| 49           | 260             | T. Otacilius Crassus.<br>Cn. Cornelius Scipio Asi-                             | 516          | 238          | T. Sempronius Gracchus, P. Valerius Falto.                        |
| 49           | 259             | na ,<br>C. Duilius Nepos.<br>L. Cornelius Scipio ,<br>C. Aquilius Florus.      | 517          | 237          | L. Cornelius Lentulus Caudinus, Q. Fulvius Flaccus.               |
|              | ı               | 1                                                                              | •            |              | 1 =                                                               |

| Ans<br>de R.                            | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                           | Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. | - CONSULS.                                            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 518                                     | 236          | P. Cornelius Lentul. Cau-                          |              |              | Q. Fabius Maximus Ver-                                |
|                                         |              | dinus,                                             |              |              | rucosus III.                                          |
|                                         |              | C. Licinius Varus.                                 | 540          | 214          | Q. Fabius Maximus Ver-                                |
| 519                                     | 235          | T. Manlius Torquatus,<br>C. Attilius Balbus II.    |              |              | rucosus IV,                                           |
| 520                                     | 224          | L. Posthumius Albinus,                             | 541          | 272          | M. Claudius Marcellus IIL<br>Q. Fabius Maxim. Q. Fil. |
| ,                                       | -77          | Sp. Carvilius Maximus.                             | 77.          | 2.5          | T. Sempronius Gracchus                                |
| 521                                     | 233          | Q. Fabius Maximus Ver-                             |              |              | II.                                                   |
|                                         |              | rucosus,                                           | 542          | 212          | Q. Fulvius Flaccus II,                                |
|                                         |              | M. Pomponius Matho.                                |              |              | Ap. Claudius Pulcher.                                 |
| 522                                     | 232          | M. Æmilius Lepidus, M. Poblicius Malleolus.        | 543          | 211          | P. Sulpitius Galba Maxi-                              |
| 523                                     | 231          | M. Pomponius Matho II,                             |              |              | mus,<br>C. Fulvius Centumalus.                        |
| 1-7                                     | -,-          | C. Papirius Maso.                                  | 544          | 210          | M. Valerius Lævinus II                                |
| 524                                     | 230          | M. Æmilius Barbula,                                |              |              | M. Claud. Marcellus IV.                               |
|                                         |              | M. Junius Pera.                                    | 545          | 209          | Q. Fabius Maximus Ver-                                |
| 525                                     | 229          | L. Posthumius Albinus,                             | 1            | ĺ            | rucosus V,                                            |
| 526                                     | 228          | Cn. Fulv. Centumalus.<br>Sp. Carvilius Maximus II, | 546          | 208          | Q. Fulvius Flaccus III.<br>M. Claudius Marcellus,     |
| ,                                       |              | Q. Fabius Maximus Ver-                             |              |              | T. Quintius Crispinus.                                |
|                                         |              | rucosus II.                                        | 547          | 207          | C. Claudius Nero.                                     |
| 527                                     | 227          | P. Valerius Flaccus,                               | ,            |              | M. Livius Salinator.                                  |
| 0                                       | ١.,          | M. Attilius Regulus.                               | 548          | 206          | Q. Czcilius Metellus,                                 |
| <b>528</b>                              | 220          | M. Valerius Messala,                               | 549          |              | L. Veturius Philo.                                    |
| 529                                     | 225          | L. Apullius Fulto<br>L. Æmilius Papus,             | 747          | 20,          | P. Cornelius Scipio, P. Licinius Crassus.             |
| )-/                                     | ,            | C. Attilius Regulus.                               | 550          | 204          | M. Cornelius Cethegus,                                |
| 530                                     | 224          | Q. Fulvius Flaccus,                                |              |              | P. Sempronius Tuditanus.                              |
|                                         | 1            | T. Manlius Torquatus II.                           | 551          | 203          | Cn. Servilius Cœpio,                                  |
| 531                                     | 223          | C. Flaminius Nepos,                                |              | l            | C. Servilius Geminus.                                 |
| 532                                     | 1 222        | P. Furius Philus. Con. Cornelius Scipio Cal-       | 552          | 202          | T. Claudius Nero,<br>M. Servilius Pulex Ge-           |
| 7)^                                     | 1            | vinus,                                             |              | l            | minus.                                                |
|                                         | 1            | M. Claudius Marcellus.                             | 553          | 201          | Cn. Cornelius Lentulus,                               |
| 533                                     | 221          | P. Cornelius Scipio Asina,                         |              | 1            | P. Ælius Pœtus.                                       |
|                                         |              | M. Minucius Rufus.                                 | 554          | 200          | P. Sulpicius Galba Maxi-                              |
| 534                                     | 220          | L. Veturius Philo,                                 | 1            | 1            | mus II,                                               |
| 535                                     | 210          | C. Lutatius Catulus. M. Livius Salinator,          |              | 1 700        | C. Aurelius Cotta.<br>L. Cornelius Lentulus,          |
| ,,,                                     | 1            | L. Æmilius Paulus.                                 | 555          | 1 295        | P. Villius Topulus.                                   |
| 536                                     | 218          | P. Cornelius Scipio,                               | 556          | 198          | T. Quintius Flaminius,                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1            | T. Sempronius Longus.                              | 1            | 1            | Sex. Ælius Pœtus Catus.                               |
| 537                                     | 217          | Cn. Servilius Geminus                              |              | 197          | C. Cornelius Cethegus,                                |
|                                         |              | C. Flaminius Nepos II : On substitua à ce dernier  |              |              | Q. Minutius Rufus. L. Furius Purpureo,                |
|                                         | 1            | M. Attilius Regulus II.                            | 558          | 190          | M. Claudius Marcellus.                                |
| , 538                                   | 3 210        | C. Terentius Varro,                                | 559          | 199          | M D ' O                                               |
|                                         |              | L. Æmilius Paulus II.                              | ""           | ' '''        | L. Valerius Flaccus                                   |
| 539                                     | 21           | L Posthumius Albinus,                              | 5 60         | 194          | P. Corn. Scipio Africanus,                            |
| •                                       |              | T. Sempronins Gracehus                             |              | 1.           | T. Sempronius Longus                                  |
|                                         | 1            | Et en la place de Posthu-                          | 561          | 19           | L. Cornelius Merula,<br>Q. Minutius Thermus.          |
|                                         | 1            | mius,                                              |              | i            | I. K. HINDRING THOUSEN                                |

|        | Av.<br>J. C. |                                                   | Ans   | Av.   | CONSULS.                                           |
|--------|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 562    | 7. 0.        | LP Quin us Flaminius,                             |       | J. C. | P. Licinius Crassus,                               |
| ,,,,,, | 192          | Cn. Domitius Ahenobar-                            | 583   | 171   | C. Cassius Longinus.                               |
|        | 1            | bus,                                              | 584   | 770   | A. Hostilius Mancinus,                             |
| 563    | 191          | M. Acilius Glabrio,                               | ) 04  | ٠,~   | A. Attilius Serranus.                              |
| 1 1    | _            | P. Cornelius Scipio Na-                           | 585   | 169   |                                                    |
|        |              | sica.                                             | ,,,   | 1.5   | C. Servilius Cœpio.                                |
| 564    | 190          | L. Cornelius Scipio,                              | 586   | 168   | L. Æmilius Paulus,                                 |
| _      | _            | C. Lælius Nepos.                                  |       |       | C. Licinius Crassus.                               |
| 565    | 189          | Cn. Manlius Vulso                                 | 587   | 167   | Q. Ælius Pœtus,                                    |
| 566    | 7 2 2        | M. Fulvius Nobilior.                              |       |       | M. Junius Pennus.                                  |
| ,00    | 100          | C. Livius Salinator,<br>M. Valerius Messala.      | 588   | 100   | C. Sulpitius Gallus, M. Claudius Marcellus.        |
| 567    | 187          | M. Æmilius Lepidus,                               | 589   | 160   | T. Manlius Torquatus,                              |
| 1      |              | C. Flaminius Nepos.                               | 709   | 20,   | Cn. Octavius Nepos.                                |
| 568    | 186          | Sp. Poshumius Albinus,                            | 590   | 164   | A. Manlius Torquatus,                              |
| !      |              | Q. Marcius Philippus.                             | "     |       | Q. Cassius Longinus.                               |
| 569    | 185          | Ap. Claudius Pulcher,                             | 591   | 163   | T. Sempron. Gracchus II,                           |
|        | .0.          | M. Sempronius Tuditanus.                          |       |       | M. Juventius Phalna.                               |
| 570    | 104          | P. Claudius Pulcher,<br>L. Porcius Licinius.      | 592   | 102   | P. Cornelius Scipio Na-                            |
| 571    | 182          | Q. Fabius Labeo,                                  |       |       | sica,<br>C. Marcius Figulus:                       |
| "      |              | M. Claudius Marcellus.                            | 593   | 161   | M. Valerius Messala,                               |
| 572    | 182          | L. Æmilius Paulus,                                | ,,,,  |       | C. Fannius Strabo.                                 |
| - 1    |              | M. Bæbius Tamphilus.                              | 594   | 160   | L. Anicius Gallus,                                 |
| 573    | 181          | P. Cornelius Cethegus,                            | ! !   |       | M. Cornelius Cethegus.                             |
|        | . 00         | M. Bæbius Tamphilus.                              | 595   | 159   | Cn. Cornelius Dolabella,                           |
| 574    | 100          | Ap. Posthumius Albinus,                           |       | 0     | M. Fulvius Nobilior.                               |
| - 1    |              | C. Calpurnius Piso;<br>On substitue à ce dernier, | 596   | 1,70  | M. Æmilius Lepidus, C. Popilius Lænas.             |
| - 1    |              | Q. Fulvius Flaccus.                               | 597   | 157   | Sext. Julius Cæsar,                                |
| 575    | 179          | L. Manlius Acidinus Ful-                          | '''   | -,,   | L. Aurelius Orestes.                               |
|        |              | vianus ,                                          | 598   | 156   | L. Cornelius Lentulus Lu-                          |
|        |              | Q. Fulvius Flaccus.                               |       |       | / pus,                                             |
| 576    | 178          | M. Junius Brutus,                                 |       |       | C. Marcius Figulus II.                             |
|        |              | A. Manlius Vulso.<br>C. Claudius Pulcher,         | 599   | 155   | P. Cornelius Scipio Na-                            |
| 577    | 1.77         | T. Sempronius Gracchus.                           |       | 1     | sica ,<br>M. Claudius Marcellus II.                |
| 578    | 176          | Cn. Cornelius Scipio His-                         | 600   |       | Q. Opirius Nepos,                                  |
| • • •  | •            | palus. On lui substitue,                          |       |       | L Posthumius Albinus :                             |
|        |              | C. Valerius Lævinus,                              |       |       | On substitue à ce dernier,                         |
|        |              | Q. Petilius Spurinus.                             | . 1   | 1     | M. Acilius Glabrio.                                |
| 579    | 175          |                                                   | 661   | 153   | Q. Fulvius Nobilior,                               |
| -0-    | •            | M. Æmilius Lepidus II.                            |       |       | T. Annius Lusque,                                  |
| 580    | 174          | Sp. Posthumius Albinus,<br>Q. Mucius Scævola.     | 602   | 152   | M. Claudius Marcellus III,<br>L. Valerius Flaccus. |
| , 581  | 172          | L. Posthumius Aibinus,                            | 603   | ,,,   | L. Licinius Lucuilus,                              |
| `,'    | -/5          | M. Popilius Lænas.                                | - 1   | - 1   | A. Posthumius Albinus.                             |
| . 582  | 172          | C. Popilius Lænas,                                | 604   | . 150 | L. Quintius Flamininus,                            |
|        |              | P. Ælius Ligus.                                   |       | 1     | M. Acilius Balbus!                                 |
|        |              | Ces deux derniers Consuls                         | 605   | 149   | L. Marcinus Censorinus,                            |
|        |              | sont cirés du peuple, pour                        | ا _ ا |       | M. Manlius Nepos.                                  |
| _      |              | La première fois.                                 | 000   | 148   | Sp. Posthumius Albinus                             |

| Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                             | Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. | CONSULȘ.                                            |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|              |              | L. Calpurnius Piso Cæso-<br>nius.                    | 626          |              | Cn. Octavius Nepos , .<br>T. Annius Luscus Rufus.   |
| 607          | 147          | P. Cornelius Scipio Afri-                            | 627          | 127          | L. Cassius Longinus,                                |
|              |              | canus Æmilianus,<br>C. Livius Mamilian, Dru-         | 628          | 126          | L. Cornelius Cinna.  M. Æmilius Lepidus             |
| اء ۔         |              | sus.                                                 |              |              | L. Aurelius Orestes.                                |
| 608          | 146          | Cn. Cornelius Lentulus,<br>L. Mummius Achaïcus.      | 629          | 125          | M. Plautius Hipseus, M. Fulvius Flaccus.            |
| 609          | 145          | Q. Fabius Maximus Æmi-                               | 630          | 124          | C. Cassius Longinus,                                |
|              | . 1          | lianus ,<br>L. Hostilius Mancinus.                   | 631          | i '          | C. Sextius Calvinus.<br>Q. Cæcilius Métellus Ba-    |
| 610          | 144          | Ser. Sulpitius Galha,                                | ~51          | 5            | learius ,                                           |
| 611          |              | L. Aurelius Cotta.                                   | 632          | ,,,,         | T. Quintius Flamininus.                             |
| 411          | 143          | Appius C audius Pulcher,<br>Q. Cœcilius Metellus Ma- | 032          | 122          | Cn. Domitius Ahenobar-                              |
| £            |              | cedonicus.                                           |              |              | C. Fannius Strabo.                                  |
| 612          | 142          | L. Cæcilius Metellus Cal-<br>vus,                    | 633          | 121          | L. Opimius Nepos,<br>Q. Fabius Maximus Al-          |
|              | •            | Q. Fabius Maximus Ser-                               |              |              | lobrogicus.                                         |
| 613          | IAI          | vilianus.<br>Q. Servlius Nepos,                      | 634          | 120          | P. Manilius Nepos,<br>C. Papirius Carbo.            |
|              |              | Q. Pompeius Nepos.                                   | 635          | 119          | L. Cæcilius Metellus Dal-                           |
| 614          | 140          | C. Lælius Sapiens ,<br>Q. Servilius Cæpio.           |              | l            | maticus,<br>L. Aurelius Cotta.                      |
| 615          | 139          | C. Calpurnius Piso,                                  | 636          | 118          | M. Porcius Cato,                                    |
| 616          | 1,0          | M. Popilius Lænas.<br>P. Cornelius Scipio Nasica     |              | l            | Q. Marcius Rex.                                     |
| 2.0          | ۰٫۰۰         | Serapio.                                             |              | ĺ            | O. Mucius Scævola.                                  |
|              |              | D. Junius Brutus Callaï-                             | 638          | 116          | C. Licinius Geta,_                                  |
| 617          | 137          | cus.<br>M. Æmilius Lepidus Por-                      |              |              | Q. Fabius Maximus Ebur-<br>nus.                     |
| -            |              | cina .                                               | 639          | 115          | M. Æmilius Scaurus,                                 |
| 618          | 136          | C. Hostilius Mancinus.<br>P. Furius Philus,          | 640          | 114          | M. Cæcilius Metellus. M. Acilius Balbus,            |
| ۲۰.          | 1            | Sex. Attilius Serranus.                              |              | l            | :C. Porcius Cato.                                   |
| 619          | 135          | Ser. Fulvius Flaccus,<br>Q. Calpurnius Piso.         | 641          | 113          | P. Cæcilius Metellus Ca-<br>prarius,                |
| 620          | 134          | P. Corn Scipio Africanus                             |              |              | Cn. Papirius Carbo.                                 |
|              | 1            | Æmilianus II,<br>C. Fulvius Flaccus.                 | 642          | . II2        | M. Livius Drusus,<br>L. Calpurnius Piso.            |
| 621          | 133          | P. Minucius Scævola,                                 | 643          | III          | P. Cornelius Scipio Na-                             |
| 622          | 122          | L. Calpurnius Piso. P. Popilius Lænas,               | •            | 1            | sica,<br>L. Calpurnius Piso Bestia                  |
|              | 1            | P. Rupilius Nepos.                                   | 644          | 110          | M. Minucius Rufus,                                  |
| 623          | 131          | P. Licinius Crassus Mu-                              |              | í            | Sp. Posthumius Albinus.<br>Q. Cæcilius Metellus Na- |
|              | 1            | L. Valerius Flaccus.                                 | 645          | 109          | midicus,                                            |
| 624          | 130          | C. Claudius Pulcher,                                 |              | <u>.</u>     | 'M. Junius Silanus.                                 |
| 625          | 120          | M. Perpenna.<br>C. Sempronius Tudita-                | 646          | 108          | Ser Sulpitius Galba,<br>Quintus Hortensius Ne-      |
| - ,          |              | nus,                                                 | 1            |              | pos, auque! on substitus                            |
|              | 1            | M. Aquilius Nepos.                                   | <b>J</b>     | i.           | M. Aurelius Scaurus.                                |

| Ans         | Av.   | CONSULS.                                    | Ans         | Av.        | CONSULS.                                       |
|-------------|-------|---------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------|
|             | J. C. | CON 3 0 2 3.                                | de R.       |            | 00110020.                                      |
| 647         | 107   | L. Cassius Longinus, au-                    | 669         | 85         | L. Corne!ius Cinna III,                        |
|             |       | quel on substitue                           |             |            | Cn. Papirius Carbo.                            |
|             |       | M. Æmilius Scaurus II,                      | 670         | 84         | Cn. Papirius Carbo II,                         |
|             |       | C. Marius Nepos.                            |             |            | L. Cornelius Cinna IV.                         |
| €48         | 106   | M. Attilius Serranus,                       | 671         | 83         | L. Cornelius Scipio Asia-                      |
| _           |       | Q. Servilius Cæpio.                         |             |            | ticus,                                         |
| 649         | 105   |                                             |             | 0.         | Cn. Junius Norbanus.                           |
|             | :     | Cn. Manlius Maximus.                        | 672         | 02         | C. Marius,                                     |
| 650         | 104   | C. Marius Nepos II,                         | /           | ۱.ه        | Cn. Papirius Carbo III.                        |
| 651         | 700   | C. Flavius Fimbria.<br>C. Marius Nepos III, | _673        | 0.         | M. Tullius Decula,<br>Cn. Cornelius Bolabella. |
| 9)1         | 103   | L. Aurelius Orestes.                        | 674         | 80         | L. Cornelius Sulla Felix II,                   |
| 652         | 100   | C. Marius Nepos IV,                         | 4/4         | "          | Q. Cæcillius Metell. Pius.                     |
|             |       | Q. Lutatius Catulus.                        | 675         | 70         | P. Servilius Vatia Isauri-                     |
| 653         | 101   | C. Marius Nepos V,                          | ٠,,         | "          | cus,                                           |
| -73         |       | Manilius Aquilius Nepos.                    |             | 1          | Ap. Claudius Pulcher.                          |
| 654         | 100   | C. Marius Nepos VI,                         | 676         | 78         | M. Æmilius Lepidus.                            |
| •           | 1     | L. Valerius Flaccus.                        |             | l          | Q. Lutatius Catulus.                           |
| 655         | 99    | M. Antonius Nepos,                          | 677         | 77         | D. Junius Brutus Lepidus;                      |
|             |       | A. Posthumius Albinus.                      |             | <u> </u>   | M. Æmilius Livianus.                           |
| 656         | 98    | Q. Cæcilius Metellus Ne-                    | 678         | 76         | Cn. Octavius,                                  |
|             | l     | pos,                                        |             | 1          | M. Scribonius Curio.                           |
|             | 1     | T. Didius Nepos.                            | 679         | 75         | L. Octavius,                                   |
| 657         | 97    | Cn. Cornelius Lentulus,                     |             | l·         | C. Aurelius Cotta.                             |
| ۷.0         |       | P. Licinius Crassus.                        | <b>68</b> 0 | 74         | L. Licinius Lucallus,                          |
| €58         | ] 90  | Cn. Domitius Ahenobar-                      | 681         | 72         | M. Aurelius Cotta. M. Terentius Varo Lu-       |
|             | 1     | bus, C. Cassius Longinus.                   | 081         | <i>'</i> ' | culius,                                        |
| 659         | 05    | L. Licinius Crassus,                        |             | ]          | C. Cassius' Varus.                             |
| -,,         | , ,,  | Q. Mucius Scævola.                          | 682         | 72         | L. Gellius Poplicola,                          |
| 660         | 94    | C. Cælius Caldus,                           |             | 1 1        | Cn. Cornelius Lentulus                         |
|             |       | L. Domitius Ahenobar-                       |             | 1          | Clodianus.                                     |
|             | l     | bus.                                        | 683         | 71         | C. Aufidius Orestes,                           |
| <b>6</b> 61 | 93    | M. Valerius Flaccus,                        |             |            | P. Cornelius Lentulus                          |
|             | ł     | M. Herennius Nepos.                         |             | 1          | Sura.                                          |
| 662         | 92    | C. Claudius Pulcher,                        | 684         | 70         | M. Licinius Crassus,                           |
|             | l     | M. Perpenna Nepos.                          | 685         |            | Cn Pompeius Magnus.                            |
| 663         | 91    | L. Marcius Philippus,                       | 005         | 99         | Q. Hortensius,                                 |
| 664         | ۱     | Sex. Julius Cæsar.<br>Sex. M. Junius Cæsar, |             |            | Q. Cæcilius Metellus Crev                      |
| 904         | 90    | '. Rutilius Rufus.                          | 686         | 68         | L. Cæcilius Metellus,                          |
| 665         | 80    | Cn. Pompeius Strabo,                        |             | "          | Q. Marcius Rex.                                |
| •••         | ا     | L. Porcius Cato.                            | 687         | 67         | C. Calpurnius Piso,                            |
| 666         | 88    | L. Cornelius Sulla Felix,                   |             | 1          | M. Acilius Glabrio.                            |
| ,           | 1     | Q. Pompeius Rufus.                          | 688         | 66         | M. Æmilius Lepidus;                            |
| 66-         | 87    | Čn. Octavius,                               |             | 1          | L. Volcatius Tullus.                           |
| •           | 1 '   | L. Cornelius Cinna;                         | 689         | 65         | L. Aurelius Cotta,                             |
|             | 1     | on lui substitue                            |             |            | L. Manlius Torquatus.                          |
| 668         | 86    | L. Cornelius Cinna II,                      | 690         | 64         | L. Julius Cæsar,                               |
|             | 1     | C. Marius VII; on subs-                     |             |            | L. Marcius Figulus.                            |
|             | 1     | situe à Marius,                             | 691         | 63         | M. Tullius Cicero,                             |
|             | l     | L. Valerius Flaccus.                        | ŧ           | 1          | D. Antonius Nepos.                             |
|             | -     |                                             |             |            | •                                              |

| Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                               | Ans         | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                        |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 692          |              | D. Julius Silanus,                                     | 70.         | J. C.        |                                                 |
|              |              | L. Licinius Murena.                                    |             | 1            | Consuls pour trois mois,<br>Q. Fabius Maximus   |
| 693          | 61           | M. Puppius Piso,                                       |             | l            | C. Trebonius.                                   |
| //           |              | M. Valerius Messala Ni-                                |             | 1            | Au premier mort subite-                         |
|              |              | ger.                                                   | l '         |              | ment, fut substitué                             |
| 694          | 60           | L. Afranius Nepos.                                     |             |              | Caninius Rebilus,                               |
|              |              | Q. Cacilius Metellus Ce-                               | 710         | 44           | C. Julius Cæsar , Dicta-                        |
| _            |              | ler.                                                   |             |              | teur et Consul, V.                              |
| 695          | 59           | C. Julius Cæsar,                                       |             |              | M. Antonius, consul et                          |
| 4.6          | ي و          | M. Calpurnius Bibulus.                                 |             |              | Magister Equitum.                               |
| 696          | ٧,           | L. Calpurnius Piso Cæ-                                 |             |              | Casar nomme pour Consul                         |
|              |              | Sonius,                                                |             |              | à sa place,                                     |
| 697          | 57           | A. Gabinius Nepos.<br>P. Cornelius Lentulus            |             |              | M. Æmilius Lepidus.                             |
| <b>-9</b> /  | ,,,          | Spinther,                                              | 711         | 43           | C. Vibius Pansa,                                |
|              |              | Q. Cæcil Metellus Nepos.                               |             |              | A. Hirtius.                                     |
| 698          | 56           | Cn. Cornelius Lentulus                                 | 712         | 42           | L. Minucius Plancus,                            |
| -            |              | Marcellinus,                                           |             |              | M. Æmilius Lepidus II.                          |
| `            |              | L. Marcius Philippus.                                  | 713         | 41           | L. Antonius,                                    |
| 699          | 55           | Cn. Pompeius Magnus II,                                |             |              | P. Servilius Vatia Isau-                        |
|              |              | M. Licinius Crassus II.                                | 714         | 40           | ricus.<br>Cn. Domitius Calvinus II              |
| 700          | 54           | L. Domit. Ahenobarbus,                                 | /**         | 7            | Cn. Asinus Pollio;                              |
|              |              | Ap. Claudius Pulcher.                                  |             |              | <u> </u>                                        |
| 701          | >5           | Cn. Domitius Calvinus,<br>M. Valerius Messala.         |             |              | On leur substitue                               |
| 702          | <b>62</b>    | Cn.Pompeius Magnus III,                                |             |              | L. Cornelius Balbus;                            |
| ,02          | ,-           | seul; au bout de sept                                  |             |              | P. Caninius Crassus.                            |
|              |              | mois il s'associe C. Cæ-                               | 715         | 39           | L. Marcius Censorinus;<br>C. Calvisius Sabinus. |
|              |              | cilius Metellus Scipio.                                | 716         | 28           | Ap. Claudius Pulcher,                           |
| 703          | 51           | Ser. Sulpitius Rufus,                                  | /.0         | ٠,           | C. Norbanus Flaccus;                            |
|              | , !          | M. Claudius Marcellus.                                 |             |              | Qn leur substitue                               |
| 704          | 50           | L. Æmilius Paulus,                                     |             |              |                                                 |
| 1            |              | C. Claudius Marcellus.                                 |             |              | C. Octavianus Cæsar I,<br>Q. Pedius.            |
| 705          | 49           | C. Claudius Marcellus II,                              |             |              |                                                 |
|              | 48           | L. Cornelius Lentul. Crus.<br>C. Julius Cæsar I , D1c- |             |              | Commencement du Triumvi-                        |
| 706          | 40           | TATEUR.                                                |             |              | rat d'Octave, de Marc-<br>Antoine et de Lépide. |
|              |              | P. Servilius Vatia Isau-                               |             |              |                                                 |
|              |              | ricus,                                                 |             |              | Autres Consuls substitués.<br>C. Carrinas       |
|              |              | Quintius Fusius Calenus.                               |             | 1            | Publ. Ventidius.                                |
| 707          | 47           | Publius Vatinius,                                      | 717         | 37           | M. Vipsanius Agrippa,                           |
|              |              | C. Julius Cæsar II, Dic-                               | <b>, -,</b> | ٦,           | L. Caninius Gallus.                             |
|              |              | TATEUR.                                                | 718         | 36           | L. Gellius Poplicola;                           |
|              |              | M. Antonius, Magister                                  |             |              | M. Cocceius Nerva.                              |
|              |              | Equitum.                                               | 719         | 35           | L. Cornificius,                                 |
| 708          | 46           | C. Julius Cæsar, Consul                                |             |              | Sext. Pompeius.                                 |
|              |              | et Dictateur, III,<br>M. Æmilius Lepidus.              | 720         | 34           | M. Antonius Nepos,                              |
|              |              | C. Julius Cæsar, Dicta-                                |             | ۱            | L. Scribonius Libo.<br>C. Cæsar Octavianus II;  |
| 709          | 4)           | teur et seul Consul, 1V,                               | 721         | 33           | L. Volcatius Tullus.                            |
|              |              | M. Lepidus, Magister                                   | 312         | 22           | Cn. Domit. Ahenobarbus,                         |
| 1            |              | Equitum.                                               | L " ~       |              | C. Sesius.                                      |
| - 1          | ,            |                                                        |             | <b>B</b>     | <b>\</b>                                        |

|            | Av.<br>J. C. | CONSULS.                                  | Ans<br>de R. | Av.<br>J. C. |                                                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 723        |              | C. Cæsar Octavianus III,                  |              |              | L. Calpurnius Piso.                               |
|            | ٠,           | M. Valerius Messala Cor-                  | 740          | IA           | Cn. Cornelius Lentulus,                           |
|            |              | vinus.                                    | /            | 7            | M. Licinius Crassus.                              |
| 724        | 30           | C. Cæsar Octavianus IV,                   | 741          | 12           | Tiberius Claudius Nero;                           |
|            |              | M. Licinius Crassus;                      | /"           | 1            | F. Quintilius Varus.                              |
|            |              | On substitue à ce dernier,                | 742          | 12           | M. Valerius Messala,                              |
|            |              |                                           | 1            | 1            | P. Sulpitius Quirinus.                            |
|            |              | Caius Antistius, puis                     |              | 1            | A Valerius Messala on                             |
|            |              | Marcus Tullius, ensuite<br>Lucius Sænius. |              |              | substitue                                         |
| 725        | 20           | C. Cæsar Octavianus V,                    |              |              | Caïus Valgius, puis                               |
| ,-,        | -,           | Sext. Apuleius;                           |              |              | Canus Caninius Rebilus.                           |
| 1          | 1            | On substitue à ce dernier,                | 743          | 1 11         | Q. Ælius Tubero,                                  |
|            |              | f                                         |              | ١            | Paulus Fabius Maximus.                            |
|            | - 0          | Potitus Valerius Messala                  | 744          | 10           | Julius Antonius Africanus,                        |
| 726        | 20           | C. Cæsar Octavianus VI,                   |              |              | Q. Fabius Maximus.                                |
|            |              | M. Vipsanius Agrippa II.                  |              | 1 :          | Nero Claudius Drusus,                             |
| 727        | 27           | C. Cæsar Octavianus Augustus VII,         | 746          | d ,          | L. Quinctius Crispinus.                           |
|            |              | M. Vipsanius Agrippa III.                 | /*`          | 1            | C. Marcius Censorinus.                            |
| 728        | 26           | C. Cæsar Octavianus Au-                   | 747          | ,            | 7 Tiberius Claudius Nero,                         |
| /          | -            | gustus VIII,                              | ′ ' '        | 1            | Cl. Calpurnius Piso.                              |
|            | 1            | T. Statilius Taurus.                      | 748          | 8            | 6 C. Antistius Vetus                              |
| 729        | 29           | C. Cæsar Octavianus Au-                   |              | 1            | Decimus Lælius Balbus.                            |
| • •        | '            | gustus IX,                                | 745          | 9            | 5 Caïus Cæsar Octavianus                          |
|            | ł            | M. Junius Silanus.                        |              | 1            | Augustus XII,                                     |
| 730        | 2.           | C. Cæsar Octavianus Au                    | 1            | 1            | L. Cornelius Sylla.                               |
|            | 1            | gustus X,                                 | 75           | 이            | 4 C. Calvisius Sabinus,                           |
|            | 1            | C. Norbanus Flaccus.                      |              | .1           | L. Passianus Rufus.                               |
| 731        | 2            | C. Cæsar Octavianus Au                    | 75           | 1            | 3 Cn. Cornelius Lentulus,                         |
|            | 1            | gustus XI,<br>Aulus Terentius Varro.      | I            | ا,           | M. Valerius Massalinus.  2 Caïus Cæsar Octavianus |
|            | l            | Auguste abdique le Con                    | 75           | 7            | Augustus XIII,                                    |
|            | ŀ            | sulat, et nomme en s                      |              | 1            | M. Plautius Silvanus;                             |
|            | 1            | place P. Sestius,                         |              | ١.           | A ce dernier on substitue                         |
|            | 1            | Cn. Galpurnius Piso.                      | 1            | 1            | C. Caninius Gallus.                               |
| 73         | 2 2          | 2 M. Claudius Marcellu                    | ıs 75        | 3            | 1 Cossus Cornelius Len-                           |
| • • •      | 1            | Æsernius,                                 | 1            |              | tulus ,                                           |
|            | 1            | L. Arruntius Nepos.                       | 1            | 1            | L. Calpurnius Piso.                               |
| 73         | 3 2          | M. Lollius,                               | 1            | $D_{i}$      |                                                   |
|            | 1.           | Q. Æmilius Lepidus.                       |              | 1            | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| 73         | 4 2          | M. Apuleius Nepos,                        | 75           | 54           | I Caïus Julius Cæsar;                             |
|            | `\           | P. Silius Nerva.                          | 1            |              | L. Æmilius Paulus.  2 P. Alfinius ou Afranus      |
| <b>7</b> 3 | 5} 3         | O. Lucretius Vespillo.                    | 73           | 55           | Varus,                                            |
| -          | 6            | 18 P. Cornelius Lentulus                  | . •          | 1            | P. Vinucius Nepos.                                |
| 73         | ٦            | Cn. Cornelius Lentulus                    | `. I -       | 56           | 3 L. Ælius Lamia,                                 |
| 73         | 17           | 17 C. Furnius,                            | <b>'</b> I ' |              | M. Servilius Geminus.                             |
| . 13       | 1            | C. Julius Silanus.                        | 7            | 57           | 4 Sext. Ælius Catus,                              |
| 73         | 8            | 16 L. Domitius Ahenoba                    | 8-           |              | C. Sentius Saturninus.                            |
|            |              | bus,                                      | 7            | 58           | 5 Cn. Cornelius Cinna,                            |
|            | 1            | P. Cornelius Scipio.                      |              |              | L. Valerius Messalz.                              |
| 73         | 19           | 15 M. Lucius Drusus Libe                  | , 7          | 59           | 6 M. Æmilius Lepidus.                             |
|            | •            | •                                         | -            |              | •                                                 |

| Ans             | Apr.   | CONSULS.                                       | Ans        | Apr.  | CONSULS                                           |
|-----------------|--------|------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|
| de R.           | J. 'C. |                                                | de R.      | J. C. |                                                   |
| _               |        | L. Arruntius Nepos.                            | 778        | 25    | Cossus Cornelius Lentus.                          |
| 760             | 7      | Q. Cæcilius Metellus Cre-                      |            |       | lus Isauricus                                     |
| `.              |        | ticus,                                         |            |       | M. Asinius Agrippa.                               |
| -6-             | ۰      | A. Licinius Nerva.                             | 779        | 20    | C. Calvisius Sabinus,                             |
| 761             | ٥      | M. Furius Camillus ,<br>Sex. Nonnius Quincti-  |            |       | Cn. Cornelius Lentulus  Cossus Getulicus.         |
| 1               |        | lianus.                                        | 780        | 27    | L. Calpurnius Piso.                               |
| 762             | ٥      | Q. Sulpitius Camerinus,                        | 700        | -/    | M. Licinius Crassus.                              |
| ,               | ,      | C. Poppæus Sabinus;                            | <b>781</b> | 28    | Ap. Junius Silanus,                               |
|                 |        | On leur substitue                              | ,          |       | P. Silius Nerva.                                  |
|                 |        |                                                | 782        | 29    | C. Rubellius Geminus,                             |
|                 |        | M. Papius Mutilus,                             |            |       | C. Fusius Geminus.                                |
| -60             | •••    | Q. Poppeus Secundus.                           | 783        | 30    | M. Vinucius Nepos,                                |
| 763             | 10     | P. Cornelius Dolabella,<br>C. Julius Silanus.  |            |       | C. Cassius Longinus.                              |
| 764             |        | M. Æmilius Lepidus,                            | 784        | 31    | Cl. Tiberius Nero Cæsat                           |
| ,-4             | •••    | T. Statilius Taurus.                           |            |       | Augustus,                                         |
| 765             | 12     | T. Germanicus Cæsar,                           |            |       | L. Ælius Sejanus;                                 |
| , ,             |        | C. Fonteius Capito;                            |            |       | Furent subrogés successi-                         |
|                 |        | A ce dernier on substitue                      |            |       | . yement,                                         |
| 1               | -      |                                                |            |       | C. Memmius Regulus,                               |
| <del>7</del> 66 |        | Caïus Vitellius Varro.<br>C. Silius Nepos,     |            |       | Faustus Cornelius Sylla,                          |
| 700             | 13     | L. Munacius Plancus.                           | i .        | •     | Sextidius Catulinus,                              |
| 767             | 14     | Sext. Pompeius,                                |            | į     | L. Fulcinius Tiro,                                |
|                 |        | Sext. Apuleïus.                                | 0          |       | L. Pomponius Secundus.                            |
| 768             | 15     | Drusus Cæsar,                                  | 785        | 32    | C. Domitius Ahenobar-                             |
|                 |        | C. Norbanus Flaccus.                           |            | l     | bus, A. Vitellius;                                |
| 769             | 16     | T. Statilius Sisenna Tau-                      |            | 1     |                                                   |
| •               |        | rus,                                           | ŀ          | l     | Fut subrogé                                       |
|                 |        | L. Scribonius Libo,                            |            | ١     | M. Furius Camillus.                               |
|                 |        | Fut subrogé à l'un des deux                    | 786        | 33    | Ser. Sulpitius Galba,                             |
|                 |        | Julius Pomponius Græ-                          | 1          |       | L. Cornelius Sulla;                               |
|                 | •      | cinus.                                         |            | 1     | Furent subrogés                                   |
| 770             | 17     | C. Cæcilius Rufus,                             |            | ł     | L. Salvius Otho,                                  |
| · •: i ·        | i.,    | L. Pomponius Flaccus.                          | 1          | l     | Vibius Marsus.                                    |
| 771             | 18     | Cl. Tiberius Nero Cæsar                        | 787        | 34    | L. Vitellius Nepos,                               |
|                 | l '    | Augustus II,<br>Germanicus Cæsar II.           |            | [     | Paulus Fabius Persicus.                           |
| 273             | 1 70   | M. Julius Silanus,                             | 788        | 35    | C. Cestius Gallus,                                |
| 772             | ,      | L. Norbanus Flaccus.                           | -00        | ۱     | M. Servilius Geminus.<br>Sex. Papinius Gallianus, |
| 773             | 20     | M. Valerius Messala,                           | 789        | 30    | Q. Plautius Plautianus.                           |
| ,,,             | 1 -    | M. Aurelius Cotta.                             | 790        | 27    | Cn. Acerronius Proculus,                          |
| 774             | 21     | Claudius Tiberius Nero,                        | /50        | 1 ,   | IC. Pontius Nigrinus.                             |
|                 | ł      | Drusus Cæser II.                               | 791        | 28    | M. Aquilius Julianus,                             |
| 275             | 22     | Decim. Haterius Agrippa,                       | ′′         | 1     | P. Nonius Asprenas.                               |
| مسند            |        | C. Sulpitius Galba.                            | 792        | 39    | C. Cæsar Caligula II,                             |
| 776             | 23     | C. Asinius Pollio,                             |            |       | L. Apronius.                                      |
| Simm            |        | C. Antistius Vetus.<br>Servilius Cornelius Ce- | 793        | 40    | Caius Caligula Casar III,                         |
| 7,77            | 1 -4   | thegus,                                        | !          |       | L. Gellius Poplicola.                             |
|                 | 1      | L. Vitellius Varro.                            | 794        | 41    | C. Caligula Cæsar IV (<br>Cn. Sentiué Saturninus  |
| •               | ì      | 4                                              | •          | ٠.    | Claudins                                          |
|                 |        |                                                |            |       |                                                   |

| Ans<br>de R. | Dep. | CONSULS.                                            | Ans<br>de R.  | Dep.       | CONSULS.                                               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 795          |      | Claudius Imperator II ,<br>Licinius Largus.         |               |            | C. Julius Atticus Ves-                                 |
| 796          |      | Claudius Imperator III,                             | 819           | <b>6</b> 6 | D. Suetonius Paulinus                                  |
| 797          | 44   | L. Vitellius.<br>C. Quinctius Crispinus,            | 820           | 67         | L. Pontius Telesinus,<br>L. Fonteius Capito,           |
| 798          | 45   | T. Statilius Taurus. M. Vinitius Quartinus,         | 811           | 68         | C. Julius Rufus.<br>C. Silius Italicus,                |
| 799          |      | M. Statilius Corvinus.<br>C. Valerius Asiaticus II, | 822           | 69         | M. Celerius Trachalus.<br>C. Sulpit. Galba Cæsar       |
| 800          |      | M. Valerius Messala.<br>Claudius Cæsar IV,          | 823           |            | T. Vicinius Crispinianus. T. Fl. Vespasianus Cæ-       |
| Sor.         |      | L. Vitellius. A. Vitellius,                         | . 1           |            | sar II,<br>T. Vespasianus.                             |
| 802          | * .  | L. Vipsanius Poplicola.                             | 824           | 71         | T. Fl. Vespasianus. Cæ-                                |
| 901          | 49   | C. Pompeius Longinus<br>Gallus,                     |               |            | M. Cocceïus Nerva.                                     |
| <b>S</b> 03  | 50   | Q. Veranius Lætus.<br>C. Antistius Vetus,           | 825           | 72         | Fl. Vespasian Cæsar IV 3<br>Titus Vespasianus Cæ-      |
|              |      | M. Suillius Rufus Ner-<br>villanus.                 | 826           | 73         | sar II.<br>T. Fl. Domitianus II,                       |
| 804          | 51   | Claudius Cæsar V,<br>Ser. Cornelius Scipio Or-      | 827           | 1          | M. Vaterius Messalinusi T. Fl. Vespasianus Cæ-         |
| 805          | *:   | fitus.<br>P. Cornelius Sulla Faus-                  | 1             | '          | sar V,<br>T. Vespasianus Cæsar IIIs                    |
| ••,          | ,    | tus,<br>L. Salvius Otho.                            | l             |            | On lui substitue                                       |
| 806          | 5    | D. Junius Silanus,                                  | 82            | 8 7        | T. Fl. Domitianus III.<br>5 Fl. Vespasianus Cæsar VI.  |
| 807          | 5.   | Q. Hatirius Antoninus. Q. Asinius Marcellus,        |               | 1          | T. Vespasianus Cæsar IV 2                              |
| 808          | 5    | M. Acilius Aviola.  Claudius Nero Cæsar,            |               | 1          | T. Fl. Domitianus IV.                                  |
| <b>\$</b> 09 | 5    | L. Antistius Vetus.                                 | , 82          | 9 7        | 6 Fl. Vespasian. Cæsar VII.<br>T. Vespasianus Cæsar V. |
| 816          | 5    | P. Cornelius Scipio. 7 Claudius Nero Cæsar II       | ļ             |            | On lui substitue                                       |
| <b>8</b> 1   | 1    | L Calpurnius Piso.<br>8 Claudius Naro Cæsar II      | ١.            | 0 7        | Fl. Domitianus V.<br>Fl. Vespas. Cæsar VIII            |
|              | 1 '  | Valerius Messala.  9 C. Vipsanius Poplicola         |               |            | T. Vespas. Cæsar VI; On lui substitue                  |
| 81           | 1    | L. Fonteius Capito.                                 |               |            | FI. Domitianus VI.                                     |
| 81           | 3 9  | Cossus Cornelius Ler                                | / <b>1</b> 83 | 1 9        | 8 L. Cæsonius Commodus<br>Verus                        |
| 81           | 4 .  | tulus.<br>51 C. Cæsonius Pætus,                     | 83            | 2 .        | C Cornelius Priscus.                                   |
| 81           | 5    | G. Petronius Sabinus.                               | 8             | 33/ 8      | T. Vespas, Cæsar VII.                                  |
| 81           | ì    | L. Asinius Gallus.                                  | ,             |            | VIII,<br>Fl. Domitianus VII.                           |
| 81           | 1    | Paul Virgilius Rufus.                               | 8             | 34         | M. Asinius Pollio Vers                                 |
|              | 1    | M. Licinius Crassus.<br>65 P. Silius Nerva,         |               | 1          | rucosus.                                               |
| <b>3</b> 1   | •    | PPL. Tome IV.                                       | •             | ,          | T                                                      |
| ,            | J.   | TANK OVINE - I                                      |               |            | •                                                      |

|              | Dep.<br>J. C. | CONSULS.                                         | Ans<br>de R. | Dep<br>J. C. | CONSUL S.                                       |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| -835         | 82            | Fl. Domitianus VIII,                             |              | l '          | L. Dutius Cerealis.                             |
| 0-1          | 0.            | T. Flavius Sabinus.                              | 860          | 107          | C. Socius Senecio V.                            |
| <b>\$</b> 36 | 83            |                                                  | 0.           |              | L. Licinius Sura IV.                            |
| <b>2</b> 0-  | ٩,            | T. Virginius Rufus.<br>Fl. Domitianus Aug. X,    | 861          | 108          | Ap. Annius Trebonius                            |
| 837          | 04            | Ap. Junius Sabinus.                              | 862          |              | M. Attilius Bradua.                             |
| <b>3</b> 38  | 8.            | Fl. Domitianus Aug. XI                           | 002          | 109          | A. Cornelius Balma                              |
| •50          | ,             | T. Aurelius Fulvius.                             | 863          | 110          | C. Calvisius Tullus.<br>Claudius Crispinus      |
| 839          | 86            | Fl. Domitianus Aug. XII,                         | •••          |              | Solenus Orficus.                                |
|              |               | Ser. Corn. Dolabella.                            | 864          | 111          | C. Calpurnius Piso,                             |
| 840          | 87            | Fl. Domitian. Aug. XIII,                         |              |              | M. Vetrius Bolanus.                             |
| _            | -             | A. Volusius Saturninus.                          | 865          | 112          | Ulp. Trajanus Aug. VI,                          |
| \$41         | 88            | Fl. Domitian, Aug. XIV,                          |              | L            | C. Julius Africanus I.                          |
|              | 0.            | L. Minutius Rufus.                               | 866          | . 113        | L. Publius Celsus II,                           |
| 342          | . 99          | T. Aurelius Fulvius,                             | 867          |              | C. Claudius Crispinus.                          |
| <b>\$</b> 43 | 60            | A. Sempron. Atratinus.<br>Fl Domitianus Aug. XV, | 907          | 114          | Q. Ninnius Hasta,                               |
| <b>445</b>   | 30            | M. Cocceius Nerva II.                            | 868          | 110          | P. Manlius Vopiscus. M. Valerius Messala,       |
| 844          | o i           | M. Ulpius Trajanus,                              |              | 2.,          | C. Pompilius Carus Pedo.                        |
|              |               | M. Acilias Glabrio.                              | 869          | 216          | Emilius Elienus,                                |
| 345          | 92            | Fl. Domitian. Aug. XVI,                          |              | J = 0,       | L. Antistius Vetus.                             |
| .,           |               | A. Volusius Saturninus.                          | 870          | 117          | Quinctius Niger,                                |
| 846          | 93            | Sext. Pompeius Collega,                          |              |              | T. Vipsanius Apronianus.                        |
| _            |               | Cornelius Priscus,                               | 871          | 118          | Ælius Adrianus Aug.,                            |
| 847          | 94            | L. Nonius Asprenas Tor-                          | <b>)</b>     |              | Tibi Chaudius Fuscus Sa-                        |
| . :          |               | quatus,                                          | ø            |              | linator.                                        |
| 848          | 05            | M. Aricius clemens.<br>Fl. Domitiauus Augus-     | 872          | 119          | Ælius Adrianus Aug. II,                         |
| 240          | 7)            | tus XVII.                                        | 873          | 120          | Q. Junius rusticus,<br>L. Catilius Severus,     |
|              |               | T. Flavius Clemens.                              | ٠,,          | 1.20         | T. Aurelius Fulvus.                             |
| 849          | 96            | C. Fulvius Valens,                               | 874          | 121          | M. Annius Verus II,                             |
|              |               | C. Antistius Vetus.                              |              |              | L. Augurinus.                                   |
| 850          | 97            | Cocceius Nerva III,                              | 875          | 122          | M. Acilius Aviola,                              |
|              | - 0           | T. Virginius Rufus.                              |              |              | C. Cornelius Pansa.                             |
| <b>8</b> 51  | 98            | Coccerus Nerva Augus-                            | 876          | 123          | Q. Arrius Pætinus,                              |
|              |               | tus IV,                                          | 0            |              | Veranius Apronianus.                            |
| 852          | ٥٥            | Ulpius Trajanus II.<br>C. Socius Sencio II.      | 877          | 124          | M. Acilius Glabrio                              |
| <b>ع</b> رت  | ,,,           | A. Cornelius Balma.                              | 878          | 120          | C. Bellitins Torquatus.                         |
| 853          | 100           | Ulp. Trajanus Aug. III,                          | ' '          | ۱۰-۰         | P. Corn. Asiaticus II,<br>Q. Vettius Aquilinus. |
| رر-          |               | M. Corn. Fronto III.                             | 879          | 126          | M. Lollius Pedius Verus.                        |
| 854          | 101           | Ulp. Trajanus Aug. IV,                           | . '          |              | Q. Junius Lepidus Bibu-                         |
| •            |               | Sext. Articulæus Prætus.                         |              | 1            | lus.                                            |
| 1855         | 102           | C. Socius Senecio III,                           | <b>88</b> 0  | 127          | Gallicanus,                                     |
|              |               | L. Licinius Sura.                                | οο.          | ا ا          | Titianus.                                       |
| 856          | 103           | Ulp. Trajanus Aug. V,                            | 881          | 128          | L. Nonius Asprenas Tor-                         |
| <b>\$</b> 57 | 103           | L. Appius Maximus.<br>Suranus II,                |              | ·            | quatus,                                         |
| <b>₹</b> 57  | 1 -04         | P. Neracius Marcellus.                           | 882          | 122          | M. Annius Libo.                                 |
| <b>3</b> 58  | 105           | T. Julius Candidus,                              |              | 129          | P. Juventius Celsus II,<br>M. Annius Libo II.   |
| -,-          | 1             | A. Julius Quadratus.                             | 883          | 130          | Q. Fabius Catulinus,                            |
| 859          | 106           | C. Socius Senecio IV,                            |              |              | Q. Julius Balbus.                               |
|              |               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |              | •            |                                                 |

| Ans<br>de R.    | Dep.  | CONSULS.                                            | Ans<br>de R. | Dep.   | CONSULS.                                      |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------|
| 88 <sub>4</sub> |       | Octavius Pontianus,                                 | ae A.        | J., C. | M. Valerius Verianus Hoe                      |
| •               |       | M. Antonius Rufinus.                                |              | ,      | mullus.                                       |
| . \$85          | 132   | Serius Augurinus,                                   | 906          | 153    | C. Brutrius Præsens II,                       |
|                 |       | Arrius Severianus.                                  |              |        | M. Antonius Rufinus.                          |
| <b>88</b> 6     | 133   | Hiberus,                                            | 907          | 154    | L. Ælius Aurelius Junius                      |
| 887             |       | Sisenna.                                            | , ,          |        | Commodus,                                     |
| •07             | 134   | C. Julius Servilius,<br>C. Vibius Juven, Verus.     | 908          |        | T. Sextilius Lateranus,<br>C. Julius Severus, |
| <b>\$</b> 88    | 125   | Pompeianus Lupercus,                                | 900          | *>>    | M. Rufinus Sabinianus.                        |
| 7.00            | •,,,  | L. Junius Atticus Aci-                              | 909          | 116    | M. Sejonius Silvanus                          |
|                 |       | lianus.                                             | )-/          | ,      | C. Serius Augurinus.                          |
| .889            | 136   | L. Cesonius Commodus,                               | 910          | 157    | Barbatus ou Barbarus,                         |
|                 |       | Sext. Vetulenus Civica                              |              |        | Regulus.                                      |
| 0               |       | Pompeianus.                                         | 911          | 158    | Q. flavius Tertulius,                         |
| 890             | 137   | L Ælius Cæsar Verus II,                             |              |        | Claud. Sacerdòs.                              |
| 1               |       | P. Cælius Balbinus Vipul-<br>lius Pius.             | 912          | 159    | Plantius Quinctillus,<br>Statius Priscus.     |
| <b>8</b> 91     | 128   | Sulpitius Camerinus,                                | 913          | 160    | T. Clodius Vibius Varus                       |
| -7-             | -50   | Quinctius Niger Balbus.                             | 7,7          | •••    | Ap. Ann. Attilius Bradua.                     |
| 892             | 139   | Antonius Aug. Pius II,                              | 914          | 161    | M. Aurelius Antoninus                         |
|                 | ` "   | Bruttius Præsens.                                   | ′            |        | Cæsar III;                                    |
| 893             | 140   | Antonius Aug. Pius III,                             |              | 1      | L. Ælius Aurelius Verus                       |
| o'              |       | M. Aurelius Cæsar.                                  |              | ١.     | Cæsar II.                                     |
| 894             | 141   | M. Peduceus Priscinus,                              | 915          | 162    |                                               |
| 895             | ١.,,  | T. Hæmius Severus.                                  | 916          | .60    | C. Vettius Aquilinus.<br>L. Papirius Ælianus, |
| 49)             | 144   | L. Cuspius Rofinus,<br>L. Statius Quadratus.        | 919          | 103    | Junius Pastor.                                |
| 896             | 143   | T. Bellicius Torquatus,                             | 917          | 1 164  | M. Julius Pompeius Ma-                        |
|                 | 1     | T. Claudius Atticus He-                             |              | 1      | crinus,                                       |
|                 |       | rodes.                                              |              | 1      | L. Cornelius Juventius                        |
| 897             | 14    | Lollianus Avitus,                                   | 1 .          |        | Celsus.                                       |
|                 | J     | C. Gavius Maximus.                                  | 918          | 16     | L. Arrius Pudens,                             |
| \$98            | 14    | Antoninus Pius Augus                                |              |        | M. Gavius Orfitus.                            |
| •               |       | tus IV,                                             | .91          | 9 16   | Q. Servilius Pudens,<br>L. Fusidius Pollio    |
| <b>\$</b> 99    | ٠, اد | M. Aurelius Cæsar II.<br>6 Sextus Erucius Clarus II | , 92         | ء ا    | L. Aurelius Verus III,                        |
|                 | ′     | Cn. Claudius Severus.                               | 7            | ٦ ''   | T. Numidius Quadratus.                        |
| 900             | 14    | 7 M. Valerius Largus,                               | 92           | 1 16   | 8 T. Junius Montanus                          |
|                 | 1     | M. Valerius Messalinus                              |              | 1      | L. Vettius Paulus.                            |
| 90              | 1 14  | 8 L. Bellicius Torquatus II                         |              | 2 16   | Q. Socius Priscus,                            |
|                 | 1     | M. Salvius Julianus Ve                              |              |        | P. Cælius Apollinaris.                        |
|                 | . ا   | tus.                                                | 92           | 3 17   | M. Cornelius Cethegus; C. Erucius Clarus.     |
| 90              | 2 14  | 9 Ser. Cornelius Scipio Or                          |              | 1      | L. Septimius Severus II,                      |
|                 | 1     | Q. Nonius Priscus.                                  | 92           | 4 17   | L. Alfidius Herennianus.                      |
| 90              | 3 19  | Romulus Gallicanus.                                 | 92           | 5 17   | Claudius Maximus,                             |
|                 | 1     | Antistius Vetus.                                    | 1            | 11.    | Cornelius Scipio Orfi-                        |
| .90             | 4 1   | Sext. Quintilius Gorgia                             | a-           | 1      | tus,                                          |
| -               | 1     | nus Candianus,                                      | 92           | 6 17   | M. Aurelius Severus II                        |
|                 | 1     | Sextus Quintilius Max                               |              | -   '  | T. Claud. Pompeianus                          |
|                 |       | mus.                                                | 92           | -7 17  | 74 Gallus,<br>Flaceus.                        |
| 30              | of I  | 52 M. V. Acilius Glabrio,                           | , <b>9</b>   | ,      | reseccus.                                     |

| •             |               |                                                 |               | <b>.</b> .    |                                                     |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 'Ans<br>de R. | Dep.<br>J. C. | 001.0020.                                       | Ans.<br>de R. | Dep.<br>J. C. | CONSULS.                                            |
| 928           | 175           | Calpurnius Piso ,<br>M. Salvius Julianus.       |               |               | M. Atilius Metilius Bra-                            |
| .929          | 176           | T. Vitrasius Pollio II,<br>M. Flavius Aper II.  | 945           | 192           | L. Aurelius Commodus                                |
| 930           | 177           | L. Aurelius Commodus                            |               |               | Augustus VII,<br>P. Helvius Pertinax.               |
|               | - 0           | Augustus,<br>Plautius Quintilius.               | 946           | 193           | Q. Socius Falco,<br>C. Julius Erucius Clarus;       |
| 931           |               | Julianus Vettius Rufus,<br>Gavius Orfitus:      |               |               | On leur substitue au Ier                            |
| 932           | 179           | L. Aurelius Commodus Augustus II                |               |               | Mars,<br>Fl. Claudius Sulpitianus,                  |
|               |               | T. Annius Aurel. Verus.                         |               |               | Fabius Cilo Septimianus;  Et au zer Juillet.        |
|               |               | Et au 1er Juillet on leur<br>substrue           |               |               | Ælius,                                              |
|               |               | P. Helvius Pertinax ,<br>M. Didius Severus Ju-  | 947           | 194           | Probus. L. Septimius Severus II,                    |
| 933           | 180           | lianus.<br>L. Fulvius Bruttiûs Præ-             | 948           | 195           | Claud. Albinus Cæsar II.<br>Q. Flavius Scopula Ter- |
| 227           |               | sens II, Sext. Quintilius Condia-               |               |               | tullus,<br>Tintius Flavius Clemens.                 |
|               | 181           | nus.                                            | 949           | 196           | Cn. Domitius Dexter'll,<br>L. Valer. Messala Pris-  |
| 934           |               | Augustus III                                    | 950           | 197           | cus.<br>App. Claud. Lateranus,                      |
| 935           | 182           | L. Antistius Burrhus.<br>C. Petronius Mamerti-  |               | - 1           | M. Marius Rufinus. T. Auturius Saturninus,          |
|               |               | nus,<br>Corn. Trebellius Rufus.                 | 951           | 190           | C. Annius Trebonius Gal-                            |
| 936           | 183           | L. Aurelius Commodus<br>Augustus IV,            | 952           | 199           | P. Corn. Anulinus II,                               |
| 937           | 8 4           | M. Aufidius Victorinus.<br>L. Eggius Marcellus, | 953           | 200           | M. Aufidius Fronto.<br>C. Claudius Severus,         |
| 938           | - 1           | C. Papirius Ælianus.<br>Triarius Maternus,      | 954           | 201           | C. Aufidius Victorinus.<br>L. Annius Fabianus,      |
| 939.          | 4             | M. Attilius Bradua.<br>L. Aurelius Commodus     | 955           | 202           | M. Nonius Mucianus. L. Septimius Severus Au-        |
| 7,7           |               | Augustus V,<br>M. Acilius Glabrio II.           |               | ٠. ا          | gustus III, M. Aurelius Antoninus                   |
| 940           | 187           | Claudius Crispinus,                             | 956           | 203           | Aug.<br>P. Septimius Geta Car-                      |
| 941           | 188           | Papirius Ælianus.<br>C. Allius Fuscianus II,    |               |               | sar ,<br>L. Fulvius Plautianus II.                  |
| 942           | 189           | Duillius Silanus II.<br>Junius Silanus,         | 957           | 204           | L. Fabius Septimianus<br>Cilo II,                   |
| - {           | ļ             | Q. Servilius Silanus.  On leur substitue        | 958           | 205           | M. Flavius Libo.<br>M. Aurelius Antoninus           |
| - 1           | ; [           | Severus,<br>Vitellius.                          | ,,,           | - 1           | Augustus II,                                        |
| <b>D</b> 43   | 190           | L. Aurelius Commodus                            | 959           |               | P. Septimius Geta Cæsar. M. Nummius Annius Al-      |
| . [           | İ             | Augustus VI, M. Petronius Septimia-             |               |               | binus,<br>Fulvius Æmilianus.                        |
| Ð44           | 191           | nus.<br>Cassius Apronianus,                     | 960           | 207           | M. Flavius Aper,<br>Q. Allius Maximus,              |
|               |               | <del>-</del>                                    | •             |               | -                                                   |

| ### Dep.   C O N S U L S.   Ans.   Dep.   C O N S U L S.   ### Soptimius Geta Cx-sar II.   ### Septimius Avitus.   ### Septimius Geta Cx-sar II.   ### Septimius Avitus.   ### | 4           | י מיבולו |                           |             |            | -/3                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| M. Aurelius Antonimus Augustus III, P. Septimius Geta Cæ- sar II. P. Claudian Civica Pom- Peianus, Lollianus Avitus. M. Marelius Faustinus, C. Cæsonius Macer Tria- rinus Rufinus. P. Epidius Rufus Lollia- nus Gentianus, Pomponius Bassus. C. Julius Asper II. P. Asper , ou C. Julius Asper II. P. Asper , ou C. Julius Asper II. P. Asper , ou C. Julius Asper II. P. Aurelius Sabinus II; Furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax. P. M. Aurelius Cetealis. P. Anicius Cetealis. P. Anicius Cetealis. P. Septimius Lætus II, Anicius Cetealis. P. Septimius Gudianus, P. Septimius Lætus II, Anicius Cetealis. P. Septimius Gudianus, P. Septimius Gudianus, P. Septimius Caernia on substitue M. Antrelius Claudius Civica Pompeïanus on Pelignus on Pelignus on Pelignus on Pelignus on Pelignus. P. Julius Lupus, Maximus II, P. Caelius Urbanus, P. Julius Lupus, Maximus III, P. Caelius Urbanus, P. Julius Lupus, Maximus II, P. Caelius Severus, L. Catilius Severus, L. Caelius Urbanus, P. Julius Lupus, Maximus II, P. Comaron. P. Julius Lupus, P. Titius Perpetuus, L. Catilius Severus, L. Componius detarition of the proper of the  | de R.       | J. C.    | CONSULS.                  | Ans<br>J. D | Dep.       | CONSULS.                 |
| Augustus III, P. Septimius Geta Cæsar II.  209 T. Claudian. Civica Pom-Peïanus, Lollianus Avitus.  210 Man. Acilius Faustinus, C. Cæsonius Macer Triarinus Rufinus.  211 Q. Elpidius Rufus Lollianus Septianus, Pomponius Bassus.  212 Lilius Asper; P. Asper, ou C. Julius Asper II.  213 M. Aurelius Santoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala Q. Aquilius Sabinus.  215 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullious.  216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullious.  217 C. Bruttius Præsens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus IV, D. Cacilius Antoninus Gordianus.  217 C. Retutius Præsens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  218 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Gordianus.  219 M. Coclatinus Adventus II.  221 M. Aurelius Antoninus Augustus II.  222 M. Aurelius Sabinus II, Sext. Cornelius Antoninus Gordianus.  232 L. Calpurnius Virius Agricola, Sext. Catius Clementinus.  233 Maximus II, Ovinius Paternus.  234 Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Verinatius Urbanus.  235 L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius, Quintianus.  236 Maximus II, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, Ou Virinatius, Quintianus.  237 P. Titus Perpetuus, C. Julius Africanus.  238 Maximus III, C. Cælius Severus, L. Catilius Severus, L. Catilius Severus, L. Catilius Severus, L. Catilius Severus, L. Covinius Rusticus Corinelianus; Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  239 Maximus II, C. Cælius Urbanus, Ou virinatius, Covinius Rusticus Corinelianus; Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander on subrogea                                                                                             | 961         | 208      | M. Aurelius Antonipus     |             |            | Claudina Inlianna II     |
| P. Septimius Geta Cæsar II.  209 T. Claudian. Civica Pompeianus, Lollianus Avitus.  210 Man. Acilius Faustinus, C. Cæsonius Macer Triarinus Rufinus.  211 Q. Elpidius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus.  212 C. Jallius Asper, P. Asper, ou C. Julius Asper II.  213 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II, furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus.  215 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anulliyaus, Diadumenianus Cetealis.  216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anulliyaus, Diadumenianus Cæsar.  217 C. Bruttius Præsens, T. Messius Extricatus, furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  218 Antonius Antoninus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Severds II.  220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Severds II.  221 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Severds II.  222 M. Aurelius Caldius Severus, Leadius Severus, Leadi |             |          | Augustus III.             | 2//         |            | Claudius Crieninus II,   |
| sar II. Claudian. Civica Pom-Peianus, Lollianus Avitus. Ann. Acilius Faustinus, C. Cæsonius Macer Triarinus Rufinus. C. Epidius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus. C. Jalius Asper, P. Asper, ou C. Julius Asper II. C. Jalius Jalianus Ja |             |          | P. Septimius Geta Cæ-     | 978         | 228        | M. Mætins Fuscus ov Ru-  |
| 210 I. Caludian. Civica Pom-Perianus, Lollianus Avitus.  211 (C. Ezsonius Macer Triarinus Rufinus.  211 (Dilius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus. C. Julius Asper (C. Julius Asper II.  212 (C. Julius Asper II.  213 (M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Czecilius Balbinus II (Casius Delianus Perinas)  214 (Silius Messala)  215 (C. Arius Sabinus.  216 (C. Arius Sabinus II. Anicius Cetealis.  217 (C. Bruttius Przesens)  T. Messius Extricatus (furent subrogés Macrinus Augustus )  218 (M. Aurelius Antoninus Augustus )  219 (M. Aurelius Cetealis.  210 (C. Bruttius Przesens)  T. Messius Extricatus (furent subrogés Macrinus Augustus )  210 (M. Aurelius Cardinus Maximus )  211 (C. Marcellus Ablinus II. L. Czecilius Balbinus II. L. Czecilius Balbinus (m. M. Millius Modestus, ou Wettius Modestus, ou Wettius Modestus, ou Wettius Modestus, Sergius Calpurn. Probus.  219 (M. Aurelius Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Balbinus II. L. Czecilius Modestus, M. Aurelius Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Modestus, M. Aurelius Gordianus. L. Caplurenius Modestus, Sergius Calpurn. Probus. Sergius Calpurn. Probus. Sergius Calpurn. Probus. Aurelius Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Balbinus II. L. Czecilius Balbinus II. L. Czecilius Balbinus II. L. Czecilius Maximus Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Undenus. Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Balbinus II. Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Balbinus II. Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Balbinus II. Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Undenus. Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Undenus. Julianus Severus Alexander Aug. III. L. Czecilius Undenus. | -6-         | ľ        | sar II.                   | 1/2         | ,,         |                          |
| Peianus Avitus. Lollianus Avitus. Man. Acilius Faustinus, C. Cæsonius Macer Triarinus Rufinus. 964 211 Q. Elpidius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus. 965 212 C. Julius Asper I, 966 213 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax. 967 214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus, 968 215 C. Arius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus 970 216 C. Arius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus 970 217 C. Bruttius Præsens , T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. 971 218 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II. 972 219 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon. 974 221 Annius Gratus Sabinianus, 989 222 M. Aurelius Sevenus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sevenus Augustus IV, M. Aurelius Sevenus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius | 902         | 209      | T. Claudian. Civica Pom-  | ٠.,         |            |                          |
| Man. Acilius Faustinus   C. Cæsonius Macer Triarinus Rufinus Rufinus   Q. Elpidius Rufus Lollianus Gentianus   Pomponius Bassus   Pomponius Bassus   Q. Julius Asper   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Quinctianius   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Quinctianius   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Quinctialius   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Sabinus   Q. Aquilius Caratus   Q. Aquilius Quinctianius   Q. Aquilius   Q   | ,•          |          |                           |             | 1          |                          |
| C. Cæsonius Macer Triarinus Rufinus.  211 Q. Elpidius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus.  212 C. Julius Asper, P. Asper, ou C. Julius Asper II.  213 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II, furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  368 214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus.  215 Amilius Lætus II, Anicius Cetealis.  216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullihus.  217 C. Bruttius Præsens j. T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  371 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  372 215 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sacerdos II.  373 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sacerdos II.  374 221 Annius Gratus Sabinianus, Camazon.  375 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  376 223 L. Marius Maximus,  377 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  377 223 L. Marius Maximus,  380 224 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  378 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  379 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  370 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  371 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  372 223 L. Marius Maximus,  380 224 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  379 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  370 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  371 222 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  372 223 L. Marius Maximus,  373 224 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  374 225 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  375 226 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  376 227 L. Marius Maximus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 262         | 270      | Loinanus Avitus.          | .979        | 226        | M. Aurelius Severus Ale- |
| rinus Rufinus.  Q. Elpidius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus.  C. Julius Asper, P. Asper, ou C. Julius Asper II.  213 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II, furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus.  215 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus.  216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus.  217 C. Bruttius Præsens; T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  218 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sacerdos II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sacerdos II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sacerdos II.  220 M. Coclatinus Antoninus Augustus II, M. Aurelius Sacerdos II.  221 M. Aurelius Entrychianus Comazon.  222 M. Antonius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  233 Maximus II, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urinatius Countianus.  234 Cadenier on subrogés Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urinatius  235 Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urinatius  246 C. Julius Maximus Augustus, Oclaudius Seleucus.  257 C. Julius Maximus Augustus, Oclaudius Seleucus.  268 279 C. Actius Clementinus, Augustus II, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urinatius  258 C. Atius Sabinus II, Sext. Catius Clementinus, Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urinatius  258 C. Atius Sabinus II, Sext. Catilius Severus, L. Catilius Severus, L. Catilius Severus, L. P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Corinelianus;  259 Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;  269 Au Cedenier on subroges  270 Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;  271 Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;  272 Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;  273 Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;  274 Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;                                 | נטפ         | 110      |                           |             |            |                          |
| 211 Q. Elpidius Rufus Lollianus Gentianus, Pomponius Bassus. 212 C. Julius Asper I, P. Asper, ou C. Julius Asper II. 213 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Babinus II furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax. 301 Sext. Cornelius Anullinus. 302 Q. Aquilius Sabinus. 303 Aquilius Lætus II, Anicius Cetealis. 304 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 305 Pomponius Modestus, ou Vettius Modestus, |             |          |                           |             | ŀ          |                          |
| nus Gentianus, Pomponius Bassus.  212 C. Julius Asper, P. Asper, ou C. Julius Asper II.  213 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II, furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus.  215 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus.  216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus.  217 C. Bruttius Præsens; T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus I, Diadumenianus Cæsar.  218 Antonius Antoninus Angustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Entrychianus, Oumazon.  218 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Entrychianus, Oumazon.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Seleucus.  220 M. Aurelius Severus, I. Ragonius Urinatius Quintianus.  221 Annius Gratus Sabinians, Oumazon.  222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Seleucus.  223 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  224 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  225 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  226 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  227 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  228 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  228 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  229 M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  230 M. Emilius Medestus; Ouvettius Modestus; Ouvettius Modestus; Ouvettius Modestus; Ouvettius Modestus; Ouvettius Marelius Sereius Gelicanus; Ouvettius Modestus; Ouvettius Maximus Augustus; Ouvettius Maximus Augustus; Ouvinius Rusticus Corinelianus; Augustus; Ouvenius Gellicanus; Augustus; Ouvenius Rusticus Corinelianus; Ouvenius C | 964         | 211      |                           |             |            |                          |
| Pomponius Bassus. C. Julius Asper, P. Asper, ou C. Julius Asper II. P. Asper, ou C. Julius Asper III. M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax. Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus. Emilius Lætus II, Anicius Cetealis. C. Arius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullihus. C. Arius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullihus. T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. Antonius Angustus II, Q. M. Coclatinus Adventus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  211 M. Aurelius Sabinia- nus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar. M. Aurelius Modestus; Ou Wettius Modestus; Sergius Calpurn. Probus. Aurelius Severus Alexander Aug. Vettius Modestus; Sergius Calpurn. Probus. Aurelius Severus Alexander Aug. II, Cassius Dio III; Ace dernier on substitue M. Antoninus Gordianus. Augustus II, Sext. Catius Clementinus. Augustus II, Covinius Paternus. Maximus III, Covinius Paternus. Maximus III, Covinius Paternus. Maximus, Ou Urinatius Urbanus. L. Catilius Severus, L. Ovinius Rusticus Corinelianus; Comazon.  221 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Augustus IV, Maximus III, Augustus IV, Maximus III, Augus | •           |          | nus Gentianus,            | 980         | 127        |                          |
| binus.  P. Asper, ou C. Julius Asper II.  P. Asper, ou C. Julius Asper III.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  Silius Messala, O. Aquilius Sabinus. O. Aquilius Sabinus.  214 Anicius Cetealis. O. Aquilius Presens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  Port 218 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus I, M. Aurelius Antoninus Augustus I, M. Aurelius Entychianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinia- nus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Sev. Alexan- der Cæsar.  Maximus Galustus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; Ace dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          | Pomponius Bassus.         | ĺ           | ·          |                          |
| C. Julius Asper II.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax. Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus.  214 Silius Lætus II, Ancicus Cetealis. C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 217 C. Bruttius Præsens; T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  218 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinianus, Comazon.  222 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinianus, Comazon.  222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, C. Julius Severus, L. Catilius Severus, L. Julius Maximinus Audustus, C. Julius Maximinus Audustus, C. Julius Maximinus Audustus, Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 965         | 212      | C. Julius Asper,          |             |            |                          |
| ou Vettius Modestus sergius Calpurn. Probus.  M. Aurelius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus. 215 Æmilius Lætus II, Anicius Cetealis. 216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 217 C. Bruttius Præsens. T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  218 Antonius Angustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  370 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Rotoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sacerdos II.  220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Rotoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus.  C. Julius Maximius Audustus, C. Julius Maximius Audustus, C. Julius Maximius Audustus, C. Julius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |                           | 981         | 228        | T. Manilius Modestus     |
| Augustus IV, D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax. Silius Messala, Q. Aquiflus Sabinus. Æmilius Lætus II, Anicius Cetealis. C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. C. Bruttius Præsens; T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  712 8 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II. M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Seleucus. M. Aurelius Sacerdos II. M. Aurelius Sacerdos II. M. Aurelius Eutychianus Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Severus Alexander Augustus IV, M. Aurelius Severus Alexander Augustus IV, M. Aurelius Socialius Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -66         | 272      | C. Julius Asper II.       | ĺ           |            |                          |
| D. Cæcilius Balbinus II; furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus. 215 Æmilius Lætus II, Anicius Cetealis. 216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 217 C. Bruttius Præsens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. 218 Antonius Angustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  210 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon. 221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  375 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar. 276 223 L. Marius Maximus,  230 M. Antonius Gordianus. 231 M. Antrelius Claudius Civica Pompeïanus ou Pelignianus ou Pelig | 200         | 213      |                           |             |            |                          |
| furent subrogés M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  214 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus. 215 Æmilius Lætus II, Anicius Cetealis. 216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 217 C. Bruttius Præsens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. 218 Antonius Angustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  210 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  375 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Rotoninus Augustus IV, M. Aurelius Rotoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, L. Catilius Severus, L. Julius Maximinus Audustus, Quintianus. 237 L. Ovinius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | D Caciline Ralbinue II    | 952         | 229        |                          |
| M. Antonius Gordianus, Helvius Pertinax.  Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus.  Emilius Lætus II, Anicius Cetealis.  C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus.  C. Bruttius Præsens;.  T. Messius Extricatus; pelignianus ou Pelignus.ou Felicianus.  Macrinus Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Pelignianus ou Pelignus.ou Felicianus.  233 Maximus II, Ovinius Paternus.  Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urbanus, ou Urbanus.  Comazon.  M. Aurelius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus.  Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Pelignianus Ourinatius Covinius Paternus.  Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urbanus.  Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Pelicianus.  Comazon.  M. Aurelius Severus, L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Covinius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           |          |                           | *1          | 1          |                          |
| Helvius Pertinax.  314 Silius Messala, Q. Aquilius Sabinus. 215 Æmilius Lætus II, Anicius Cetealis. 216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 217 C. Bruttius Præsens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. 218 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. 219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Antoninus Gordianus. L. Calpurnius Virius Agricola, Sext. Catius Clementinus. M. Aurelius Claudius Civica Pompeïanus, Pelignianus ou Pelignus.ou, Felicianus. 232 Maximus II, Ovinius Paternus. Maximus, III, C. Cælius Urbanus, Maximus, ou Urinatius Urbanus. C. Julius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,         | 1        | M. Antonius Gordianus     |             | 1          |                          |
| 14 Anius Messala, Q. Aquilius Sabinus.  215 Amiius Lætus II, Anicius Cetealis. 216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. 217 C. Bruttius Præsens, T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. 218 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. 219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II. 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus, Comazon. 221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. 232 P. Julius Lupus, Maximus II, Ovinius Paternus. 234 Maximus III, C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urbanus, o | _           |          | Helvius Pertinax.         |             |            |                          |
| 215 Aquinus Sabinus.  Emilius Lætus II, Anicius Cetealis.  C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. C. Bruttius Præsens; T. Messius Extricatus; furent subrogls Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  218 Antonius Angustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  M. Aurelius Claudius Civica Pompeianus Quelignianus ou Pelignus.ou Felicianus.  232 P. Julius Lupus, Maximus II, Ovinius Paternus. Maximus III, C. Cælius Urbanus, Maximus, ou Urinatius Urbanus. L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximinus Audentus Rusticus Cordeneidanus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .967        | 214      | Silius Messala,           | 983         | 230        |                          |
| Anicius Cetealis. Anicius Cetealis. Anicius Cetealis. Anicius Cetealis. C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullinus. C. Bruttius Præsens. T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. P. Julius Lupus, Maximus. Maximus. Maximus. II. C. Cælius Urbanus, ou Maximus, ou Urinatius Urbanus. Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander der Cæsar. M. Aurelius Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dennier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 40        | 1        | Q. Aquilius Sabinus.      | 1           | <b>†</b>   | cola.                    |
| 216 C. Atius Sabinus II, Sext. Cornelius Anullihus. C. Bruttius Præsens. T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. 218 Antonius Angustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II. M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, C. Julius Maximius Augustus, C. Julius Maximinus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dennier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200         | 21,      | Attinius Lætus II,        |             |            |                          |
| Sext. Cornelius Anullinus. C. Bruttius Præsens;. T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. 218 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Entychianus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, C. Julius Severus, C. Julius Maximius Audigustus, C. Julius Maximinus Audigustus, C. Julius Severus, L. P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 969         | 216      | Anicius Cetealis.         | 984         | 231        |                          |
| 770 217 C. Bruttius Præsens; T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. Antonius Angustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II. M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon. Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximius Aurigustus, C. Julius Maximius Aurigustus, C. Julius Maximius Aurigustus, C. Julius Maximius Aurigustus, C. Julius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dennier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,,         |          | Sext. Cornelius Apullinus |             | l          |                          |
| T. Messius Extricatus; furent subrogés Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  218 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  972 219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II , M. Aurelius Antoninus Augustus II , M. Aurelius Eutyehianus Comazon.  974 221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, Claudius Seleucus.  976 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus.  236 C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Africanus. P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 970         | 217      | C. Bruttius Præsens       |             |            | Pelignanus ou Pengnus ou |
| Maximus Augustus, Diadumenianus Cæsar.  218 Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  219 M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  221 Antonius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 M. Aprelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, Claudius Seleucus.  976 223 Maximus II, Ovinius Paternus.  234 Maximus III, C. Cælius Urbanus, Maximus, Ou Maximus, Ou Maximus III, C. Cælius Urbanus, L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Rusticanus, P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dennier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1        | T. Messius Extricatus;    |             | 222        |                          |
| Macrinus Augustus, Diadumenianus Cæsar. Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II. Q. M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Entychianus Comazon.  974 221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 Maximus II, C. Cælius Urbanus, Maximus, ou Urinatius Urbanus. C. L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Rusticus Corinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 1        |                           | 905         | -٠٠        |                          |
| Antonius Augustus, Q. M. Coclatinus Adventus II.  M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II. M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Entychianus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Africanus.  P. Titius Perpetuus, C. Julius Rusticus Corinelianus; Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander der Cæsar.  Maximus III, C. Cælius Urbanus, Maximus,  Maximus, III, C. Cælius Urbanus, Maximus, Urbanus. C. Julius Severus, L. Ragonius Urinatius C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Africanus. P. Titius Perpetuus, I. Ragonius Urinatius Virbanus. C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Gericanus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus, C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus, C |             | 1        | Macrinus Augustus,        | 086         | 233        |                          |
| Q. M. Coclatinus Adventus II. M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  989 221 M. Aurelius Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander der Cæsar.  976 223 L. Cælius Urbanus, Maximus, ou Maximus, Severus, L. Catilius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximinus Augustus, P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          | Diadumenianus Cæsar.      | ,,,,        |            |                          |
| tus II.  M. Aurelius Antoninus Augustus I, Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Entychianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinianus Augustus Seleucus.  775 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander der Cæsar.  776 223 L. Marius Maximus,  Maximus, ou Urinatius Urbanus.  235 L. Ragonius Urinatius Quintianus. C. Julius Maximinus Audusustus, C. Julius Africanus.  237 P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>97</b> 1 | 210      | Antonius Augustus,        | 987         | 234        |                          |
| 972 219 M. Aurelius Antoninus Augustus I , Licinius Sacerdos II.  973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II , M. Aurelius Eutychianus Comazon.  974 221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV , M. Aurelius Sev. Alexander comparation der Cæsar.  976 223 L. Marius Maximus ,  989 236 L. Catilius Severus , L. Ragonius Urinatius Cuintianus. C. Julius Maximius Audustus Severus , L. Julius Maximius Audustus , C. Julius Africanus. P. Titius Perpetuus , L. Ovinius Rusticus Cordinalus , Au Ier mai furent mis Julianus Silanus ; Enn. Messius Gallicanus; A ce dennier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                           |             | ł .        |                          |
| Augustus I, Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutyehianus Comazon.  Privatus Comazon.  Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Severus, L. Ragonius Urinatius Quintianus. Quintianus. Quintianus.  L. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Maximinus Augustus, L. Ovinius Rusticus Corinelianus; Au 1er mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 972         | 219      |                           |             | •          |                          |
| Licinius Sacerdos II.  M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Czsar.  976 223 L. Marius Maximus,  L. Ragonius Urinatius Quintianus.  C. Julius Maximinus Augustus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . , ,       | 1        | Augustus I,               | -00         | 225        |                          |
| 973 220 M. Aurelius Antoninus Augustus II, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  974 221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Czesar.  976 223 L. Marius Maximus,  989 -236 C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Africanus. P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          | Licinius Sacerdos II.     | 900         | (دم ا      |                          |
| Augustus 11, M. Aurelius Eutychianus Comazon.  221 Annius Gratus Sabinianus, Claudius Seleucus. M. Aurelius Antoniaus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar.  976 223 L. Marius Maximus,  989 -236 C. Julius Maximinus Augustus, C. Julius Africanus. P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9</b> 73 | 220      |                           |             | 1          | - Quintianus.            |
| Comazon.  221 Aurelius Sabinianus, Claudius Seleucus.  975 222 M. Aurelius Antoniaus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Czsar.  976 223 L. Marius Maximus,  Glaudius Seleucus.  976 223 L. Marius Maximus,  Gratus Sabinianus,  237 C. Julius Africanus.  P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cordinelianus;  Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus;  A ce denier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,           | 1        |                           | 989         | -236       | C. Julius Maximinus Au-  |
| 974 221 Annius Gratus Sabinia- nus, Claudius Seleucus. 975 222 M. Aurelius Antoniaus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexan- der Cæsar. 976 223 L. Marius Maximus,  237 P. Titius Perpetuus, L. Ovinius Rusticus Cor- nelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1        |                           | 1           | ,          | gustus,                  |
| 975 222 M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar. 976 223 L. Marius Maximus,  L. Ovinius Rusticus Corquelianus; Au 1er mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 974         |          |                           | ļ           | ŀ          | C. Julius Africanus.     |
| Claudius Seleucus.  M. Aurelius Antoninus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Casar.  976 223 L. Marius Maximus,  Claudius Seleucus.  nelianus; Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/-         | 7        | 1                         | 990         | 237        | P. Titius Perpetuus,     |
| 975 222 M. Aurelius Antoniaus Augustus IV, M. Aurelius Sev. Alexander Cæsar. 976 223 L. Marius Maximus,  Au Ier mai furent mis Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                           |             | ſ          | 1                        |
| M. Aurelius Sev. Alexan- der Cæsar.  976 223 L. Marius Maximus,  Julianus Silanus, Enn. Messius Gallicanus; A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 971         | 222      |                           |             | l:         |                          |
| der Cæsar.  976 223 L. Marius Maximus,  Enn. Messius Gallicanus;  A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1        | Augustus IV,              |             | ļ .        |                          |
| 976 223 L. Marius Maximus , A ce dernier on subrogea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                           |             | 1          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ا        |                           |             | l          |                          |
| Frie testerina vernerinas A. 1 Trie petermena senterimina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 970         | 223      |                           | l           | l          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ł        | frie reastina vringringé  | ₹.          | <b>1</b> . | Into phenimen tananimina |

| ,            |               |                                     |              |      |                                                       |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|
| Ans<br>de R. | Dep.<br>J. C. |                                     | Ans<br>de R. | Dep. | CONSULS.                                              |
|              |               | et au mois de juillet,              | 1007         |      | P. Licinius Valerianus Au-                            |
|              |               | T Claudius Julianus,                | ,            | -,-  | gustus II,                                            |
|              | -             | Celsus Ælianus.                     |              |      | M. Valerius Maximus.                                  |
| 991          | 238           | M. Ulpius ou Pius Cri-              | 1008         | 255  | P. Licinius Valerianus Au-                            |
| ٠.           |               | nitus ,                             |              | -,,  | gustus III,                                           |
|              |               | Proculus Pontianus.                 |              | ŀ    | P. Licinius Gallienus Au-                             |
| 992          | 239           | M. Antoninus Gordianus              | •            |      | gustus II.                                            |
|              |               | Augustus,                           | 1009         | 256  | M. Valerius Maximus II,                               |
| _            |               | M. Acilius Aviola.                  | ,            | , -  | M. Acillius Glabrio;                                  |
| 993          | 240           | Vertius Balbinus II,                |              |      |                                                       |
|              |               | Venustus.                           |              |      | Furent subrogés                                       |
| 994          | 241           | M. Antoninus Gordianus              |              |      | Antonius ,<br>Gallus                                  |
|              |               | Augustus II,                        | 1010         |      | P. Licinius Valerianus Au-                            |
|              |               | Tit. Claudius Civica Pom-           |              | 457  | mutue IV                                              |
|              |               | peïanus II.                         | 1            |      | gustus IV,<br>P. Licinius Gallienus Au-               |
| 995          | 242           | C. Vettius Aufidius At-             |              | 1    | gustus III;                                           |
|              |               | ticus,                              | i -          |      | l _ •                                                 |
|              |               | C. Asinius Prætextans.              |              |      | Furent subrogés au zer                                |
| <b>9</b> 96  | 243           | C. Julius ou Julianus Ar-           | -            |      | Juillet,                                              |
|              |               | rianus ,                            |              |      | M. Ulpius Crinitus II,                                |
|              |               | Æmilius Papus.                      |              |      | L. Domitius Aurelianus.                               |
| <b>99</b> 7  | 24,4          | Peregrinus,                         | 1011         | 258  | M. Aurelius Memmius                                   |
| 0            | 340           | A. Fulvius Æmilianus.               |              |      | Tuscus,                                               |
| 998          | 24)           | M. Julius Philippas Au-             |              |      | Pomponius Bassus.                                     |
|              |               | gustus ,<br>T. Fabius Junius Titia- | 1012         | 259  | Fulvius Æmilianus                                     |
|              |               | nus.                                | 1013         | 260  | Pomponius Bassus II.<br>L. Cornelius Sæcularis II.    |
| 999          | 246           | Brutius Præsens,                    | 1013         | 200  | Junius Donatus.                                       |
| ,,,          | 1             | Nummius Albinus II.                 | 1014         | 261  | P. Licinius Gallienus Au-                             |
| <b>1000</b>  | 247           | M. Julius Philippus Au-             |              |      | gustus IV,                                            |
|              |               | gustus II,                          |              |      | L. Petronius Taurus Vo-                               |
|              |               | M. Julius Philippus Casar.          | ١ ١          |      | lusianus.                                             |
| 1001         | 248           | M. Julius Philippus Au-             | 1015         | 262  | P. Licinius Gallienus Au-                             |
|              | , ,           | gustus III ,                        |              |      | gustus V,                                             |
|              |               | M. Julius Philippus Cæ-             |              |      | Ap. Pompeius Faustinus.                               |
|              |               | sar II.                             | 1016         | 263  | M. Nummius Albinus II,                                |
| 1002         | 249           | M. Fulvius Æmilianus II,            |              |      | Maximus Dexter.                                       |
|              | 1 1           | Junius, ou Vettius Aqui-            | 1017         | 264  | P. Licinius Gallienus Au-                             |
| 1003         | 250           | linus.                              |              |      | gustus VI,                                            |
| 1003         | -,0           | C. Messius Quintius Tra-            |              |      | Annius (oz Amulius) Sa-                               |
|              |               | janus Decius Augus-                 | 0            |      | turninus.                                             |
|              |               | tus II,<br>Annius Maximus Gratus.   | 1018         | 265  | P. Licinius Valerian. Cæ-                             |
| 1004         | اربدا         | C. Messius Quintius Tra-            |              |      | sar II,                                               |
| 104          | -,,           | janus Decius Augus-                 |              |      | L. Cæsonius Macer Lu-                                 |
|              |               | tus III.                            |              |      | cillus ( ou Lucianus , ou .<br>Lucinius ) Rufinianus. |
|              |               | Q Herennius Hetruscus               | 1010         | 266  | P. Licinius Gallienus Au-                             |
| :            |               | Messius Decius Cæsar                |              | -00  | gustus VII,                                           |
| 1005         | 252           | C. Vibius Trebonianus               |              | .    | Sabinillus.                                           |
|              |               | Augustus II.                        | 1020         | 267  | Ovinius Paternus.                                     |
|              |               | C. Vibius Volus. Cæsar.             |              | /    | Arcesilaüs.                                           |
| 2006         | 253           | C. Vibius Yolus. Aug. Il,           | 1021         | 268  | Ovinius Paternus II                                   |
|              |               | M. Valerius Maximus.                |              |      | Marinianus.                                           |
|              |               |                                     | •            | •    |                                                       |

| Ans<br>de R | Dep.  | CONSULS.                                          | Ans      | Dep.     | EONSULS.                                         |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|
| 1022        |       | M. Aurelius Claudius Au-                          |          | , · ·    | Pomponius Victorius.                             |
|             |       | gustus II,                                        | 1036     | 283      | M. Aurelius Carus Au-                            |
| •           | l     | Paternus.                                         |          |          | gustus II,                                       |
| 1023        | ` 270 | Flavius Anthiochianus,                            |          |          | M. Aurelius Carinus Ca-i                         |
|             | ١٠    | Furius Orfitus.                                   |          |          | sar;                                             |
| 1024        | 271   | L. Domitius Valerius Au-<br>relianus Aug. II,     | 1        | -        | Le Rer juillet fut substitue                     |
|             | ł     | M Caionine Virine Bas-                            | Į        | l        | M. Aurelius Numerianus                           |
|             | }     | sus II, ou Pomponius                              | <b>.</b> | 284      | Cæsar Matronianus.<br>M. Aurelius Carinus II,    |
|             | 1     | Dassus,                                           | 1037     | 1 -04    | M. Aurelius Numeria-                             |
| 1025        | 272   | Quietus,                                          | 1        |          | nus II :                                         |
|             | 1     | Voldumianus;                                      |          | ١.       | On substitua au Zer mai's                        |
|             | 1     | fut subroge au Ier Juillet,                       |          | } ′      | Diocletianus                                     |
|             | 1     | Q. Falson ou Não Falco-<br>nius ou Nicomac.       | 1        | ł        | Annius Bassus;                                   |
| 1026        | 279   | M. Claudius Tacitusi,                             | ŀ        | 1        | Auxquels on sudetitua en-                        |
| 2020        | 1 "   | M. Mœius Furius Placi                             | -        | <b>†</b> | core au ler septembre ou                         |
|             | 1     | dianus.                                           |          | l        | novembre,                                        |
| 2027        | 274   | L. Valerius Domitius Au                           | 1        | 1        | M. Aurelius Valer. Maxie                         |
|             | 1     | relianus Aug. III,                                | ł        | ŀ        | mianus,                                          |
| 1028        | 2 27  | C. Julius Capitolinus.<br>L. Valerius Domitius Au | 1 .      |          | M. Junius Maximus.                               |
| EU2.        | 1 -"  | relianus IV,                                      | 1038     | 285      | C. Aurelius Valerius Dien cletianus II.          |
|             | ł     | T. Nonius (on Avonius                             |          | 1.       | Aristobulus.                                     |
|             |       | Marcellinus:                                      | I        | 286      | M. Junius Maximus II                             |
|             | 1     | On lui substitua, au Ier fé                       |          | 1        | Vettius Aquilinus.                               |
|             | 1     | vrier, M. Aurelianus                              | 1040     | 287      | C. Aurelius Valerius Dio-                        |
|             | 1     | Gordianus, et qu In                               | 1        | 1        | cletianus Aug. III,                              |
|             | 1     | cius Gordianus.                                   |          | 1        | M. Aurelius Valer. Maxi-<br>mianus Horculius Au- |
| 102         | 9 27  | 6 M. Claudius Tacitus Au                          | 1        | 1        | gustus.                                          |
|             | 1     | guetus II,                                        | 104      | 28       | M. Aurelius Valer, Maxi-                         |
|             | 1     | Fulvius Amilianus;                                | 1        |          | mianus Herculius Au-                             |
|             | ł     | lut fut substitue au Ter                          | 1        | 1        | gustus II                                        |
|             | Ī     | février, Ælius Corpianus.                         | <b>.</b> | .هـ ا    | Pomponius Januarius.                             |
| 303         | 0 27  | 7 M. Aurelius Valerius Pro                        | 104      | 2 . 20   | Annius Bassus II,<br>L. Ragonius Quinctia-       |
| -           | 1 '   | bus Augustus,                                     |          | 1        | nus                                              |
|             | 1     | M. Aurelius Paulinus.                             | 104      | 20       | C. Aurelius Valerius Dio-                        |
| 503         | 27    | 8 M. Aurelius Valerius Pro                        | )-[···   | "        | cletianus Aug. IV,                               |
| •           | 1     | bus Augustus II,                                  | ı        |          | M. Aurelius Valer. Maxi-                         |
|             | ٠, ١, | M. Furius Lupus.<br>79 M. Aurelius Valerius Pro   |          | 1        | mianus Aug. III.                                 |
| 30          | 52 27 | bus Augustus III,                                 | 104      | 4 29     | C. Junius Tiberianus,<br>Cassius Dio.            |
|             | 1     | Ovinius Paternus.                                 |          | 1 20     | Afranius Hannibalianus                           |
| 10          | 33 2  | 30 Junius Messala,                                | 104      | "        | M. Aurelianus Asclepio-                          |
| - '         |       | Grane                                             | 1        | 1        | dotus                                            |
| 10          | 34 2  | 81 M. Aurelius Valerius Pr                        | 104      | 6 29     | 3 C. Auselius Valerius Dio-                      |
|             | -     | bus Augustus IV,<br>C. Junius Tiberianus.         | 1        | 1        | cletianus Aug. V,                                |
| 10          | ر ا،  | 82 M. Aurelius Valerius Pr                        |          |          | M. Aurelius Valer. Maximianus Herculius Au-      |
|             | 351 2 | bus Augustus V.                                   | · [      |          | gustus IV.                                       |
| •           | 1     | 1                                                 | ₩.       | ٠.       | Ť                                                |
|             |       |                                                   |          | •        | - 4                                              |

# 296 FASTES CONSULAIRES.

| 14    | Dep.   | a a vérir a l             | 100                                     | Dep.  |                            |
|-------|--------|---------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
|       | J.C.   | CONSULS.                  |                                         | J. C. | CONSULS.                   |
| TOAT  | 204    | Fl. Valerius Constantius  | v.                                      | ٠. د. | Fl. Popilius Nepotianus.   |
| 3047  | 294    | Chlorus Cæsar             |                                         |       | Fl. Valerius Constantinus  |
|       |        | C. Galerius Valer. Maxi-  | 10))                                    | 1 302 | Chlorus Cæsar IV           |
|       | l l    | mianus Cæsar.             | ì                                       | }     | C. Galerius Maximianus     |
| D     |        | Numericus Turane          | i                                       |       | Cæsar IV.                  |
| 1048  | 2,95   | Numericus Tuscus,         |                                         |       |                            |
|       | •      |                           | 1050                                    | 303   | C. Aurelius Valer. Dio-    |
|       | ر ا    | linus.                    | ٠.                                      | ١,    | cletianus Aug. VIII,       |
| 1049  | 296    | C. Aurelius Valerius Dio- | l .                                     | l     | M. Aurelius Valer. Maxi-   |
|       | ł      | cletianus Aug. VI,        | l                                       | 1     | mianus Aug. VII.           |
|       | 1      | Fl. Valerius Constantius  | 1057                                    | 304   | C. Aurelius Valer. Dio-    |
|       | 1      | Chlorus Cæsar II.         | ł                                       | 1     | cletianus Aug. IX,         |
| TOTO  | 297    | M. Aurelius Valer. Maxi-  | ı                                       | Į.    | M. Aurelius Valer. Maxi-   |
|       | 1 -    | mianus Aug. V             | ŀ                                       | i i   | mianus Aug. VIII.          |
|       | ŧ      | C. Galerius Maximianus    | 1058                                    | 305   | Fl. Valerius Constantius   |
|       | 1      | Cæsar II.                 | i                                       | Ι,,   | Chlorus Cæsar,             |
| 1051  | 208    | Anicius Faustus II,       |                                         | l l   | Galerius Valerius Maxi-    |
| -     | 1      | Severus Gallus.           | `                                       | 1     | milianus Casar V.          |
| YOF   | 200    | C. Aurelius Valerius Dio- | 1019                                    | 206   | Fl. Valerius Constantius   |
|       | 1 -33  | cletianus Aug. VII,       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1     | Augustus VI,               |
|       | Ī      | M. Aurelius Valer, Maxi-  | ł                                       | t     | C. Galerius Valer. Maxi-   |
|       | 1      | mianus Aug. VI.           | ł                                       |       | mianus Aug. VI;            |
|       |        | Fl. Valerius Constantius  |                                         | ł     | On crois qu'on leur subro- |
| 38033 | 300    | Chlorus Cæsar III,        |                                         | 1     | gea, au Ier mars,          |
|       | 1      | C. Galerius Valer. Maxi-  | ı                                       | Į.    | P. Cornel. Anulinus Maxi-  |
|       | 1      | mianus Cæsar III.         | I · ·                                   | ı     | 1                          |
|       | .t     |                           | 1                                       | 1     | minus Cæsar,               |
| 1054  | tr 301 | Posthumius Titianus II,   |                                         | 1.    | Severus Cæsar.             |

Nous finirons ici les Fastes Consulaires à cause des difficultés sur les consulats, occasionnées par les différens empereurs qui divisoient l'empire Romain. Le nom de consul a duré jusqu'à l'empire de Justinien, qui abolit cette dignité l'an 541 de J. C.; ce qui l'exposa à la haine des Romains qui aimoient tout ce qui leur donnoit une foible image de leur antique et puissante république.

#### EMPIRE ROMAIN.

César, vainqueur des Gaules, après la défaite de Pompée son rival, dans les champs de Pharsale ville de Thessalie, revint triomphant à Rome, où il fut nommé dictateur perpétuel. Il ne jouit pas long-temps de ce titre qui lui donnoit l'autorité suprême : il fut assassiné dans le sénat par Brutus et Cassius. Antoine, sous prétexte de venger sa mort, s'unit avec Octavien neveu de Jules-César, et avec Lepidus. Mais Octavien. ne voulant pas partager le gouvernement avec eux, les défit l'un et l'autre. Il revint triomphant à Rome, et il prit le nom d'Anguste. Il donna alors la paix à la terre, visita les différentes provinces de l'empire, & vint mourir à Nole, emportant, dit Voltaire, la réputation d'un politique heureux : « indifférent au crime et à la vertu, se servant également des horreurs de l'un et des apparences de l'autre, n'ensanglantant la terre et ne la pacifiant, n'employant les armes et les lois, la religion et les arts que pour être le maître, et sacrifiant tout à lui-même. » ( Questions encyclopédiques, art. d'Auguste.) Voyez son article dans le Dictionnaire.

Comme depuis Jules-César la république prit le nom d'empire Romain, ceux qui étoient à la tête du gouvernement furent nommés empereurs. Ce nom étoit commun aux généraux. On donne ordinairement aussi le nom de César aux douze premiers, c'est à-dire, à ceux qui portèrent le sceptre impérial depuis Jules-César jusqu'à Domitien.

La dignité d'empereur fut héréditaire sous les trois premiers successeurs de Jules-César: Auguste, Tibère et Caligula; mais après la mort de ce dernier princes elle devint élective. Claude fut proclamé empereur par les soldats de la garde prétorienne; et depuis, les armées s'arrogèrent le droit de se donner un maître. Un simple soldat fut quelquefois élevé par elles sur le trône impérial.

Dès que l'empereur étoit élu, il envoyoit son portrait à Rome et aux armées; et en l'attachant aux enseignes militaires, le nouveau souverain étoit reconnu comme maître de l'empire.

Plusieurs empereurs n'honorèrent guère le choix des troupes; quelques autres s'en firent craindre et respecter. Nerva leur en imposa par sa sagesse, Trajan par sa gloire, Adrien par sa valeur, les deux Antonin par leurs vertus. Mais lorsque des monstres furent couronnés par les soldats, l'abus du gouvernement militaire, suivant Montesquieu, parut dans tout son excès. Les troupes avoient vendu l'empire; elles assassinèrent les empereurs pour en avoir un nouveau prix.

La puissance impériale pouvoit plus aisément paroître tyrannique que celle des monarques de nos jours. Comme leur dignité étoit un assemblage de toutes les magistratures Romaines sous le nom d'empereurs, ils étoient dictateurs, tribuns du peuple, proconsuls, censeurs, grands pontifes, et quand ils vouloient consuls. Ils exerçoient donc souvent la justice distributive; et ils pouvoient facilement donner lieu au soupçon qu'ils avoient opprimé ceux qu'ils avoient condamnés. Les rois d'Europe sont au contraire législateurs et non exécuteurs de la loi, princes et non pas juges. Accordant les graces et renvoyant aux magistrats la distribution des peines, ils se sont déchargés de cette partie de l'autorité qui devint odieuse dans les mains des empereurs Romains, et qui fut une des causes du découragement et de la décadence de l'empire.

Dès le milieu du deuxième siècle, on remarque que la puissance Romaine commençoit à s'affoiblir. Les empereurs se virent obligés de s'associer, quelques princes à l'empire, et ils eurent de puissans ennemis qui s'arrogèrent quelquefois le titre d'empereur. On vit plusieurs fois les différentes armées s'en nommer chacune un, et il y en a eu jusqu'à cinq à la fois, qui tous cinq rivaux se faisant mutuellement la guerre, donnoient lieu aux Barbares de profiter de leurs divisions et d'envahir les meilleures provinces.

Cependant, l'empire se soutenoit encore dans une grande force, lorsque Constantin le Grand transféra le siège impérial à Constantinople, qu'il fit bâtir l'an 329 de l'ère chrétienne. Après sa mort, arrivée l'an 337, ses trois fils, Constantin le Jeune, Constance et Constant partagèrent l'empire. Constantin eut les Gaules et tout ce qui étoit au-delà des Alpes par rapport à Rome. L'Italie, l'Afrique, la Sicile, plusieurs isles, l'Illyrie, la Macédoine et la Grèce furent la portion de Conseant; et Constance qui eut la Thrace, l'Asie, l'Orient et l'Égypte, tint son siège à Constantinople. Constantin et Constant étant morts, Constance fut seul empereur en 353. C'est ainsi que, jusqu'à Théodose le Grand, l'empire Romain eut tantôt un seul, tantôt plusieurs maîtres; et depuis il fut partagé en empire d'Orient et empire d'Occident.

\* Jules-César est créé Dictateur perpétuel l'an 45 avant J. C. et est assassiné l'année suivante.

#### EMPEREURS.

| * Auguste, Pan avan      | t ·        | Didier-Julien, et les troi | s   |
|--------------------------|------------|----------------------------|-----|
| F J.C.                   | 14         | suivans,                   | 193 |
| h * Tibère . de J. C.    | 37         | Niger ,                    | 195 |
| 5 * Caligula,            | 41         | Albin,                     | 197 |
| b * Claude,              | 54         | Septime-Sévère,            | 211 |
| * Neron                  | 68         | Caracalla,                 | 217 |
| Julius-Vindex, dans le   | s          | et Geta,                   | 218 |
| (-anles / Clandin        | s .        | Macrin .                   | 218 |
| Macer, en Afrique; e     |            | Heliogabale;               | 222 |
| Fonteius Capito dan      |            | Alexandre Sévère           | 235 |
| o la Germanie.           | • /        | Gordien l'ancien,          | 237 |
| <b>X.</b> 🖍 11           | <b>6</b> 9 | Gordien le fils,           | 237 |
| M. "Gaida,               |            | Maximien,                  |     |
| o * Othon,<br>Vicellius, |            |                            | 238 |
| Vacancian                |            | Maxime et Balbin,          | 238 |
| ≈ * Vespasien,           | 79         | Gordien le jeune,          | 244 |
| G * Titus,               |            | Philippe pere et fils,     | 249 |
| Domitien,                |            | Dece,                      | 251 |
| Nerva,                   |            | Gallus, et les deux sui-   |     |
| Trajan,                  | 117        | vans,                      | 253 |
| Adrien,                  | 138        | Hostilien,                 | 253 |
| Antonin le Pieux;        | 161        | Volusien,                  | 253 |
| Marc-Aurèle,             | 169        | Emilien,                   | 253 |
| et Lucius Verus,         |            | Valerien,                  | 260 |
| Commode,                 | 192        | et Gallien son fils,       | 267 |
| Pertinax .               | 193        |                            | • . |
|                          |            | 1                          |     |

TYRANS qui s'élevèrent dans l'Empire sous Valérien et Galien.

Sulpitius, Antonius, 2 Postumes, Victorinus, Lælianus ou Ælianus, Lollianus, Aurelius-Marius, Tetricus, Ingenuus, Regillien, Macrien et ses deux fils, Balista, Valens, Pison, Æmilien, Saturnin, Trebellien, Celsus, Auréole, Mæonius et Zénobie.

| Claude II,                                        | 270 | Carus                  | 283 |
|---------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Quintille, son frère, dix-                        |     | Carin,                 | 283 |
| sept jours.                                       | 270 | et Numérien son frère, | 284 |
| Aurelien,                                         | 275 | Dioclétien, abdique en | 305 |
| Tacite,                                           | 276 | Maximien-Hercule, ab-  |     |
| Florien, 3 mois,                                  | 276 |                        | 305 |
| Probus,                                           | 282 | Constance-Chlore,      | 306 |
| Tyrans , Saturnin ,                               |     | Galère,                | 311 |
| Probus, 3 Tyrans, Saturnin, Proculus et Bonosius, |     |                        |     |

## TYRANS qui s'élevèrent dans l'Empire, depuis l'an 284 jusqu'en 311:

| Julien, Amandus et Æ-       | -   | Maximin.             | 313 |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|
| lianus , Carausius , Allec- |     | Constantin le Grand, | 337 |
| tus, Achilleus, Maxence,    |     | Licinius .           | 323 |
| Alexandre, etc.             |     | Constantin le jeune, | 340 |
| Sevère II, avec les trois   |     | Constance,           | 351 |
| suivans:                    | 307 | Constant, frères,    | 360 |

### Tyrans sous l'empire de Constance et de Constant :

| Magnence, Vetranion et<br>Nepotien,<br>Julien l'Apostat,<br>Jovien,<br>Valentinien I, en Occi- | 364 | dent,<br>Valens, en Orient,<br>Gratien,<br>Valentinien II,<br>Théodose le Grand, | 375<br>378<br>383<br>392<br>395 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Julien l'Apostat, Jovien                                                                       | 364 | Gratien,<br>Valentinien II,                                                      | 3                               |

Tyrans sous les règnes de Gratien, de Valentinien II, et de Théodose.

Magnus, Maximus, Eugène a Victor.

Ici commence la division de l'Empire, en Orient et en Occident?

### EMPIRE D'OCCIDENT

#### ET ROYAUME D'ITALIE.

Honorius, fils de l'empereur Théodose, eut l'Occident en partage. Il n'avoit qu'onze ans lorsque son père mourut. Son règne fut l'époque de la décadence de l'empire Romain, car on remarque que dès-lors les Barbares cherchoient à pénétrer dans les provinces Romaines, et même s'y établissoient. Les Huns, les Goths, les Vandales, et divers autres peuples saccagèrent successivement l'Allemagne, les Gaules, l'Espagne, l'Italie et l'Afrique. Les Francs s'établirent dans les Gaules; les Lombards en Italie; les Goths en Espagne.

Honorius n'ayant point voulu remplir les engagemens que les Romains avoient contractés avec Alarie général de ce dernier peuple, ce prince revint sur ses pas, prit Rome en 409 et l'abandonna au pillage. Tandis qu'Ho-

norius étoit à Ravenne dans une honteuse indolence; divers tyrans s'élevèrent dans l'empire: Attale à Rome, Jovin en Angleterre et dans les Gaules, Héraclien en Afrique, et d'autres qui se firent revêtir de la pourpre impériale. Les capitaines d'Honorius, et sur-tout Constance qu'il avoit associé à l'empire, poursuivirent ces usurpateurs et les détrônèrent. Constance avoit épousé Placidie, sœur d'Honorius et veuve d'Ataulphe. Il en eut Valentinien III qui régna après lui. Sous le foible gouvernement de ce prince, les Huns, les Goths et les Vandales portèrent des coups mortels à l'empire.

Pétrone-Maxime, usurpateur du trône de Valentinien, força sa veuve à l'épouser. Elle s'en vengea en appelant Genserie roi des Vandales, qui livra Rome au

pillage.

Des princes incapables, ignorant la guerre, suyant le travail, dominés par des semmes et des eunuques, ou par des ministres avides et corrompus, gouvernèrent l'empire jusqu'à Augustule, qui sut dépossédé par Odoacre roi des Hérules, peuples venus des environs du Pont-Euxin. Telle sut la fin de l'empire Romain, qui décomposé et déchiré, obéit à divers princes, lesquels se partagèrent les membres épars de ce grand corps.

Un concours de différentes causes, développées habilement par Montesquieu, avoit préparé de loin cette grande révolution. La république Romaine avoit conquis le monde par la sagesse de sa politique et par la sévérité de sa discipline militaire. Sous les empereurs, les anciennes maximes d'une administration sage furent négligées, et la discipline presque anéantie. Les armées Romaines dans le quatrième et le cinquième siècles avoient peu de ressemblance avec ces antiques

légions qui enchaînoient par-tout la victoire. Des hommes libres, armés par l'amour de la gloire ou de la patrie, furent remplacés par des sujets entraînés forcément hors de leurs foyers, ou par des barbares enrôlés pour de l'argent.

Ces soldats mercenaires, trop foibles ou trop orgueilleux, ne pouvant supporter le poids excessif de leurs armes défensives, leur en substituèrent d'autres moins pesantes et moins redoutables. L'infanterie, jadis la principale force des armées Romaines, fut sans ressort et sans considération. Les soldats des derniers temps, mous et indisciplinés, exigèrent des chevaux pour se mettre en campagne, et portèrent plus d'embarras que de force dans les armées.

D'un autre côté, le despotisme craintif et jaloux avoit interdit au peuple l'usage des armes. Des sujets opprimés, n'ayant aucun moyen de se défendre euxmêmes, n'avoient ni le pouvoir ni la volonté de repousser un ennemi, qui après tout ne les eût pas traité plus mal que leurs propres souverains.

Les revenus de l'empire diminuèrent à mesure que l'esprit militaire s'affoiblit. Le luxe de l'Orient et le goût des superfluités dominant la cour impériale, des sommes immenses alloient s'engloutir dans l'Inde pour n'en revenir jamais. Des subsides énormes payés aux nations Barbares, qu'on ne tenoit éloignées qu'à ce prix, déroboient à la circulation une quantité d'argent encore plus considérable. Les provinces frontières, sans cesse pillées par les peuples voisins, furent bientôt hors d'état de payer le tribut accoutumé; et les richesses du monde, que Rome aspira pendant si long-temps, y refluèrent avec moins d'abondance, ou coulèrent dans d'autres canaux.

Ainsi l'empire, sans rien perdre de l'étendue de son territoire, perdit le courage et la force nécessaires pour empêcher sa destruction; et ses chefs tremblans à l'approche du danger, n'ayant de vigueur ni dans les conseils ni dans les actions, ne montrèrent partout que l'impuissante irrésolution de la crainte et de la stupidité.

Les Hérules qui avoient profité de la foiblesse des empereurs pour détruire l'empire, furent bientôt chassés par Théodoric roi des Ostrogoths, qui fonda le royaume d'Italie. Soixante ans après, sous l'empire de Juscinien, deux fameux capitaines, Bélisaire et Narsès, défirent les Ostrogoths et les Vandales, et rendirent à cet empereur l'Afrique et l'Italie. Mais après la mort de Narsès, Alboin roi des Lombards, vint y fonder une nouvelle monarchie sous le titre de Lombardie.

Les Francs, sous la conduite de Clovis, continuèrent d'étendre leurs conquêtes dans les Gaules; et les Bourguignons avoient déjà formé un royaume, éteint en 534 par les rois Francs, qui en partageoient entr'eux les états.

Les Goths en entrant en Espagne, y avoient trouyé les Suèves, les Alains et les Vandales, qui avoient commencé de s'y établir. Les Vandales ayant passé peu de temps après en Afrique, furent suivis par les Alains, qui ne purent résister aux armes des Goths. Les Suèves restèrent donc en Espagne et y dominèrent pendant deux siècles.

Les Saxons et leurs alliés Anglois et Pictes étoient entrés dans la Grande-Bretagne; ils y formèrent sept royaumes, qui commencèrent les uns plutôt, les autres plus tard.

Par ces diverses révolutions, les provinces de l'empire

rempire d'Occident se trouvoient réduites précisément au nombre de dix monarchies, lorsque Mahomes fonda la sienne. Ces dix monarchies étoient alors celle des Lombards en Italie, celle des Francs dans les Gaules, celle des Goths en Espagne, et l'heptarchie ou les sept monarchies des Anglo-Saxons dans la Grande-Bretagne. Chacune mérite un article séparé; mais dans celui-ci nous nous bornons à la liste des empereurs d'Occident, et des rois d'Italie qui les remplacèrent en partie.

## EMPEREURS D'OCCIDENT.

| Honorius, règne en Constantin, tyran, | 395<br>42 I        | Sévère III,<br>Interrègne de plus d'un | 461        |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
| Constance,                            | 7 mois             | an,<br>Anthémius                       | 465<br>467 |
| Héraclien et Attale. Jean, tyran.     |                    | Olybrius,<br>Interregne,               | 472<br>472 |
| Valentinien III,<br>Pétrone-Maxime,   |                    | Glycerius,<br>Julius-Nepos,            | 473        |
| Avitus,<br>Interrègne,                | 455<br>455<br>.456 | Augustule fut le dernier               | 474        |
| Majorien,                             | 457                | cident,                                | 475        |
| Rois                                  |                    | ITALIE.                                |            |
| Odoacre règne en                      |                    | Araric ou Eraric,                      | 541        |
| Theodoric,                            |                    | Totila ou Baduilla                     | <b>541</b> |
| Athalaric,                            |                    | Teïas est le dernier Roi,              | 552        |
| Théodat,                              | 534                | Narsès gouverne 15 ans,                | 552        |
| Vitigès,                              | 536                | Aux rois d'Italie succé-               | -          |
| Théodébalde,                          |                    | dèrent les rois Lombards.              |            |

### ROIS LOMBARDS.

Les Lombards, connus depuis le troisième siècle, habitoient dans la Marche de Brandebourg, entre l'Elbe et l'Oder. Sous l'empereur Tibère, ils avoient fait alliance avec Arminius chef des Chérusques. Ces peuples s'étant prodigieusement augmentés, parcouturent l'Allemagne sous la conduite de leurs ducs. Ils vinrent dans la Pannonie, (le long du Danube) sur

la fin du cinquième siècle, et s'y établirent. Narsès; général de l'empereur Justinien, les attira l'an 568 en Italie: ils y vinrent au nombre de 200,000 sous la conduite d'Alboin, et mirent tout à feu et à sang. Ce général prit Pavie après un siége de trois ans, et forma un état sous le nom de Lombardie. Il fut ensuite proclamé roi en 571 par son armée. Cléphis lui succéda en 574. Après sa mort, les Lombards furent gouvernés par trente ducs durant dix ans; puis ils eurent des rois jusqu'à Didier qui en fut le vingt-unième et dernier.

Ce prince, extrêmement ambitieux, aspiroit à l'empire de toute l'Italie. Il arma pour la soumettre à son joug. Le pape Adrien, qui étoit alors sur le saint Siége, implora le secours de Charlemagne. Didier fut vaincu, fait prisonnier avec sa femme et ses enfans, et conduit en France: ce roi malheureux y mourut quelque temps' après. Ainsi fut éteint le royaume de Lombardie, qui avoit duré 206 ans sous vingt-un rois. (Voyez les articles d'Adrien, de Charlemagne et Didier.) Toute la partie de l'Italie jusqu'à Rome avoit été soumise aux Lombards, si l'on en excepte Ravenne et quelques autres places le long de la côte. Leur religion étoit aussi barbare que leurs mœurs, et ils ne l'abandonnèrent entièrement que lorsqu'ils furent soumis à la France.

#### ROIS LOMBARDS.

| 'Alboin, depuis 568 jus-   |             | Aribert,           | 661 |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----|
| qu'en                      | 571         | Godeberd,          | 662 |
| Clephis, 574 (Interregne.) |             | Grimoald.          | 671 |
| Autharis .                 |             | Garibald.          | ,   |
| Agilulfe,                  | 616         | Pertharithe,       | 688 |
| Adaloald,                  | 629         | Cunibert le Pieux, | 700 |
| Ariovald.                  | 63 <b>8</b> | Luitpert, 8 mois,  | 701 |
| Rotharis.                  | 646         | Reguibert,         | 702 |
| Rodoald,                   | 652         | Aripert,           | 712 |

| CHRO                                               | NOLOGIE                   | 107                |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| insprand,                                          | 712 Rachis,               | 749<br>756         |
| Luitprand,<br>Hildebrand avec Luitprand.           | Didier,                   | 756<br>77 <b>4</b> |
| Ici finit le royaume des<br>Charlemagne ayant défa |                           |                    |
| d'Italie.                                          | er ces peuples, prie ie i | win at rug         |

#### ROME SOUS LES PAPES.

Le nom de pape signifie père en grec. Quelques auteurs le font venir du latin; ils disent que PAPA est l'abrégé de ces deux mots: PATER PATRUM, le père des pères, l'évêque des évêques. Quoi qu'il en soit, le nom de papa se donnoit autrefois à tous les évêques; mais depuis Grégoire VII, il a été particulier à l'évêque de Rome: ce pontife l'ordonna ainsi dans un concile. Ce n'est pas tant ce décret que l'usage, qui à déterminé à ne donner en Occident le nom de pape qu'au seul pontife Romain.

La grandeur temporelle de ce dernier date de trèsloin. Constantin avoit donné à la seule basilique de Latran plus de mille marcs d'or et environ 30,000 marcs d'argent, et lui avoit assigné des rentes. Les papes chargés de nourrir les pauvres et d'envoyer des missions en Orient et en Occident, avoient obtenu sans peine des secours plus considérables. Ils possédoient, auprès de Rome, des revenus et des châteaux qu'on appeloit les justices de St. Pierre. Les empereurs et les rois Lombards leur avoient donné plusieurs terres. Divers citoyens avoient enrichi, par donation ou par testament, une église dont les chefs avoient étendu la religion, et adouci les mœurs des Barbares qui inondoient l'Europe. Quoique les papes dépendissent en beaucoup de choses des empereurs, et qu'ils ne réunissent pas encore le trône et l'autel, cependant dès les premiers siècles ils avoient une grande influence

dans les affaires de l'empire. Des richesses considérables; un clergé savant et nombreux, le titre de chef de la religion, leur habileté, leur science les faisoient regarder en quelque sorte comme des oracles. On les voyoit quelquefois résister aux volontés des souverains, et rendre vains leurs édits lorsqu'ils étoient contraires aux décisions de l'église, aux droits de leur siège, et même aux intérêts des peuples. Pélage II fit sentir son pouvoir jusqu'à Constantinople, et força cette église à rayer des diptiques les noms de deux patriarches que ses prédécesseurs avoient excommuniés.

Cette supériorité du pontife Romain devoit être bien reconnue, puisqu'elle se soutint malgré toutes les révolutions que Rome essuya. Cette capitale de l'empire fut prise en 410 par Alaric roi des Visigoths, qui la dépouilla d'une partie de ses richesses. Genseric roi des Vandales, la livra de nouveau au pillage 45 ans après; et enfin lorsque l'empire d'Occident alloit être détruit, Odoacre roi des Hérules, s'en rendit maître en 476. Théodoric roi des Ostrogoths, la conquit peu de temps après pour lui et pour ses successeurs.

Justinien l'ayant recouvrée en 536, elle retomba au pouvoir des Barbares en 552. Elle fut prise alors et pillée par Teïas roi des Ostrogoths. Narsès, général de l'empereur Justinien, la reprit un an après: mais pour se venger de ce prince qui l'avoit révoqué, il appela les Lombards en Italie en 557. Rome et l'exarchat de Ravenne continuèrent néanmoins d'obéir aux empereurs d'Orient.

Les Lombards n'en furent pas moins redoutables aux peuples vaincus. St. Gregoire le Grand gémit souvent sur les maux dont ils accabloient Rome et l'Italie. « Qu'y a-t-il encore dans le monde, s'écrie-t-il, qui

puisse nous plaire? nous ne voyons que tristesse; nous n'entendons que gémissemens. Les villes sont détruites, les forteresses ruinées; la terre est réduite en solitude; et ces petits restes du genre humain sont continuellement frappés par les fléaux de Dieu. Nous voyons les uns entraînés en captivité, les autres mutilés, d'autres massacrés. Rome même, autrefois la maîtresse du monde, nous voyons où elle est réduite; accablée de douleur, abandonnée par ses citoyens, insultée par ses ennemis, et ne présentant que des ruines. Où est le sénat? où est le peuple? que dis-je! des hommes! Les édifices mêmes se détruisent, les murailles tombent. Où sont ceux qui se réjouissoient de sa gloire? Où est leur pompe et leur orgueil?»

Dans l'avilissement où Rome tomba après tant d'infortunes, les papes conçurent le dessein de la rendre indépendante, et des Lombards qui la menaçoient sans cesse, et des empereurs Grecs qui la défendoient mal. Cette révolution, la principale source de la grandeur temporelle des papes, fut commencée sous Pepin père de Charlemagne, et consommée sous son fils.

Diverses causes contribuèrent ensuite à l'augmentation de la puissance pontificale. Les droits des papes à une juridiction universelle comme chefs de l'église, quelquefois disputés, mais presque toujoude reconnus; leurs prétentions à l'infaillibilité comme successeurs de St. Pierre, leur donnèrent la plus grande influence dans les controverses ecclésiastiques et même dans les grandes querelles politiques. Leurs décisions étoient reçues comme les oracles de la vérité par les théologiens, et respectées par les séculiers. Dans les temps d'ignorance, ils se mêlèrent de toutes les disputes des princes entr'eux et des souverains avec le peuple. Quelques pontifes voulant humilier les monarques dont ils étoient mécontens, dispensèrent leurs sujets du serment de fidélité, et mirent leurs royaumes en interdit.

La juridiction papale auroit eu encore plus de force si les domaines des papes avoient eu plus d'étendue; mais leur territoire considérable pour un évêque, ne l'étoit pas assez pour un souverain qui aspiroit au premier rôle en Europe: pontifes puissans et formidables de loin, mais de près petits princes sans force intérieure.

Pendant les troubles des siècles barbares, des seigneurs audacieux, des chefs de factions populaires s'étoient emparés du gouvernement des principales villes d'Italie. Les pays acquis par l'église étoient remplis de tyrans subalternes qui ne laissoient aux papes que l'ombre de la souveraineté, et les barons Romains contestoient souvent au pontife son autorité dans la capitale même où il régnoit.

Dès le douzième siècle on répandit des opinions hardies qui attaquoient la puissance temporelle des papes jusque dans ses fondemens. Des novateurs jaloux des richesses et du pouvoir de l'évêque de Rome, soutinrent que ses fonctions étant purement spirituelles, il ne devoir cosséder aucune propriété territoriale, ni exercer aucu juridiction civile; qu'à l'exemple des Apôtres, il devoit attendre sa subsistance du produit des dîmes ou des dons volontaires des peuples.

Cette nouvelle doctrine devoit plaire aux barons Romains, long-temps écfasés sous le joug du pouvoir ecclésiastique. Ils en adoptèrent les principes avec tant de chaleur, qu'ils voulurent faire revivre à l'instant leur ancienne liberté. Ils s'en formèrent du moins une image dans la création d'un sénat qu'ils revêtirent vers l'an 1143, de l'autorité suprême. La puissance exécutrice fut exercée dès-lors tantôt par un principal chef tiré du sénat, tantôt par deux sénateurs, tantôt par un premier magistrat appelé patrice.

Ainsi, pendant un assez long période le pouvoir de ces mêmes papes, si redoutable à la plupart des monarques, fut tellement restreint, qu'ils n'osoient exercer le moindre acte d'autorité sans le concours du sénat, et cette autorité étoit non-seulement arrêtée par la noblesse et les magistrats, mais encore plus par la crainte que leur inspiroit l'esprit turbulent du peuple.

Les papes affoiblis dans Rome, fixèrent leur résidence à Avignon, pendant 70 ans du XIVe siècle. Les Romains, fiers de descendre du peuple conquérant du monde, méconnurent souvent le pouvoir de ceux qui vouloient gouverner leur capitale au nom du pape. Ses ordonnances étoient méprisées, et à la moindre apparence d'oppression, ils prenoient les armes pour la défense de ce qu'ils croyoient être leurs droits.

Vers le milieu du même siècle, Rienzi, homme obscur, mais entreprenant, dévoré d'ambition et doué d'une éloquence populaire, souleva le peuple de Rome. Après avoir chassé de la ville tous les nobles, il établit un gouvernement démocratique. Les Romains, séduits par l'enthousiasme de la liberté, donnérent à Rienzi la plus grande autorité, avec le titre de eribun. L'extravagance de cet ambitieux subalterne servit bientôt à renverser son édifice, et le gouvernement de Rome reprit sa première forme.

Cependant, l'esprit séditieux du peuple Romain faisoit toujours craindre des orages. Plusieurs pontifes tentèrent en vain de le réprimer. Enfin, Alexandre VI.

par une politique tour-à-tour artificieuse et cruelle, vint à bout de contenir le peuple et de subjuguer les nobles. Dans les guerres intestines qui avoient déchiré l'Italie, plusieurs de ces nobles avoient obtenu de petites souverainetés, tantôt des empereurs qu'ils favorisoient, tantôt des papes qu'ils intimidoient. Tels furent les princes d'Est à Ferrare, les Bentivoglie à Bologne, les Malatesta à Rimini, les Manfreddi à Faenza, les Colonnes dans Ostie, les Riario à Forli, les Montefeltro dans Urbin, etc. Alexandre VI, secondé de son fils César de Borgia, les dépouilla presque tous, comme usurpateurs des biens du saint Siège.

Jules 11, pape guerrier, acheva son ouvrage. Léon X avoit hérité en partie de leur esprit; mais la défection d'une partie de l'Allemagne que Luther lui avoit enlevée, et les troubles ecclésiastiques des autres états, continrent son ambition. Ses successeurs, loin de se livrer à des vues générales d'agrandissement, ne songèrent qu'à conserver le reste de leur pouvoir, et quelques-uns se bornèrent tout au plus à enrichir leur famille. Les autres souverains les respectèrent ou les ménagèrent pour l'intérêt particulier de leur autorité, que leur union avec Rome rendoit plus chère aux peuples.

Si quelquefois un prince étoit forcé de s'opposer aux entreprises ou aux tentatives formées par quelques papes, comme princes temporels, il étoit presque toujours retenu par le respect qu'il avoit ou qu'il montroit au chef de l'église. Ce n'étoit qu'avec répugnance qu'il en venoit à une rupture ouverte, et il se prêtoit volontiers aux ouvertures d'un accommodement tolérable. Voilà ce qui a maintenu la domination temporelle des papes dans toute son intégrité, jusqu'à ce que les fausses démarches de quelques pontifes leur

occasionnassent des pertes que la sagesse et la circonspection leur auroient évitées.

Au reste, cette autorité des pontifes, comme princes, vue d'un certain côté, peur être justifiée aux yeux de la religion et même à ceux de la politique, comme la suite de cet article peut en convaincre.

Jean XII, nommé auparavant Octavien, qui succéda à Agapet II en 955, fut le premier pontife qui changea de nom, et il fut imité par presque tous ses successeurs.

L'élection des papes a été différente dans les différens siècles de l'église. Le peuple et le clergé les élisoient d'abord. Les empereurs s'attribuoient le droit de confirmer ces élections. Justinien et les autres empereurs après lui, exigeoient même une somme d'argent pour obtenir la confirmation. Constantin Pogonat délivra l'église de cette servitude en 681. Louis le Débonnaire déclara en 824, par une constitution solennelle, qu'il vouloit que l'élection des papes fût libre. Cette liberté reçut pourtant des atteintes pendant les désordres des xº et x1º siècles; mais après que le schisme de Pierre de Léon et de Victor IV eût été éteint, tous les cardinaux réunis sous l'obéissance d'Innocent II, et fortifiés des principaux membres du clergé de Rome. acquirent tant d'autorité, qu'après sa mort ils firent seuls l'élection du pape Célestin II, en 1143. Depuis ce temps, ils se sont toujours maintenus dans la possession de ce droit; le sénat, le peuple et le reste du clergé ayant enfin cessé d'y prendre aucune part, Honorius III en 1216, ou selon d'autres Grégoire X en 1274, ordonna que l'élection se fît dans un conclave.

Le conclave est aujourd'hui une partie du palais du

Vatican, que l'on choisit, suivant la diversité des saisons; il est composé de plusieurs cellules où les cardinaux sont enfermés pour l'élection. Le matin du dixième jour après la mort du pape, les cardinaux ayant assisté à la messe du St-Esprit, se rendent processionnellement deux à deux au conclave, et s'assemblent ensuite tous les matins pour le scrutin. Chaque cardinal prépare son billet pour le suffrage, qui contient son nom, le nom de celui qu'il élit, et une devise. Le nom du cardinal est écrit sous un pli du papier, ou enfermé sous un nouveau cachet qu'il prend pour cet usage; le nom de l'élu est écrit par un conclaviste sous un autre pli sans cachet, et la devise est mise par dehors en forme de dessus de lettre. On n'ouvre le pli cacheté que lorsqu'il se trouve les deux tiers de voix en faveur de quelqu'un; si le nombre n'est pas suffisant pour l'élection, on brûle les billets. Pendant le conclave, chaque cardinal ne peut avoir avec lui que deux domestiques, et trois au plus lorsqu'il est prince. Les conclavistes vont chercher autour du conclave les alimens des cardinaux, Quoiqu'un cardinal puisse s'assurer du nombre de voix suffisant pour être pape, néanmoins l'empereur, les rois de France et d'Espagne peuvent lui donner l'exclusion par leurs ambassadeurs, qui demandent audience à tout le sacré collége en corps; et le cardinal doyen leur répond pour tous. Le sacré collége représente la hiérarchie de l'église : aussi les ambassadeurs allant à l'audience, mettent un genou en terre, et ne se relèvent qu'après que le cardinal-doyen leur en a fait le signe.

La couronne papale est une tiare entourée d'une triple couronne. Le pape *Hormisdas* ajouta la première à la tiare, *Boniface VIII* la seconde, et *Jean XXII* 

la troisième. La tiare étoit un ornement de tête chez les Perses: elle-couvroit le front des rois de Pont et d'Arménie, et distinguoit les prêtres Juiss. « Les papes l'ont préférée au bonnet dont ils se sont servis long-temps, et qui ressembloit assez aux mitres que portoient les sacrificateurs de Cybèle. » (Dict. des Origines, T. VI.)

Le pape avoit anciennement pour bâton pastoral une crosse comme les autres évêques; mais sous l'empereur Othon, Benoît renonçant au souverain pontificat, auquel il avoit été appelé sans le consentement de ce prince, remit sa crosse au pape légitime Léon VIII. Ce pontife rompit la crosse en présence de l'empereur, des prélats et du peuple. On remarque aussi qu'Innotent III trouvant au-dessous de sa dignité une crosse épiscopale, les papes firent porter devant eux une croix à triple croisillon, marque de sa juridiction supérieure.

Le couronnement des papes n'est pas d'une haute antiquité. Cette cérémonie est plutôt relative à sa qualité de prince temporel qu'à celle de successeur du prince des Apôtres. Cependant outre l'élection, il y avoit, dit-on, une cérémonie dont le couronnement est l'image. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Urbain II se fit couronner à Tours, et depuis, tous les papes l'ont été avec beaucoup de pompe.

Quant à l'usage de baiser les pieds du Pontife, ce prosternement étoit connu depuis long-temps dans l'Orient. On saluoit à genoux les évêques, qui saluoient de même les gouverneurs de leurs diocèses. Charles fils de Pepin, embrassa les pieds du pape Etienne, à St-Maurice en Valais; Etienne embrassa ceux de Pepin. Peu à peu les papes attribuèrent à eux

seuls ces marques de respect. On prétend que le pape Adrien I sut le premier pontise qui exigea qu'on ne paroîrroit jamais devant lui sans lui baiser les pieds : ses successeurs eurent la même prétention; et les empereurs, les rois et les princes se soumirent depuis à cette cérémonie qui rendoit la religion et son premier ministre plus vénérables aux peuples.

Les cérémonies de l'intronisation des papes étoient différentes aux x, xi et xnº siècles, de celles d'aujourd'hui. On les revêtoit d'une chappe rouge des qu'ils étoient nommés. On brûloit des étoupes devant eux, image de la vanité de la gloire mondaine. On les conduisoit dans une chaise de pierre qui étoit percée, et qu'on appeloit surcorarium, pour les faire souvenir qu'ils étoient sujets aux infirmités humaines; ensuite sur une chaire de porphyre, sur laquelle ils recevoient deux cless, celle de l'église de Latran et celle du palais. Ces deux clefs sont, dit-on, l'origine des armes des papes. Enfin on les plaçoit sur une autre chaire, où on leur donnoit une ceinture de soie et une bourse, dans laquelle il y avoit douze pierres précieuses semblables à celles de l'éphod du grand-prêtre des Juiss. On ne sait quand tous ces usages commencèrent, et on ne sait guère mieux quand ils furent changés ou modifiés.

Le pape peut être considéré sous quatre sortes de titres: 1.º comme le chef de l'église; 2.º comme patriarche; 3.º comme évêque de Rome; 4.º comme prince temporel. Sa primauté lui donne droit de veiller sur toutes les églises particulières. Ses droits de patriarche ne s'étendoient autrefois que sur les provinces suburbicaires, c'est-à-dire sur une partie de l'Italie, la même qui pour le civil dépendoit du préfet de la

ville de Rome: on a voulu depuis les étendre sur tout l'Occident. Comme évêque de Rome, il exerce dans le diocèse de Rome les fonctions d'ordinaire, qu'il n'a point droit d'exercer dans les autres diocèses. Enfin, comme prince temporel, il est souverain de Rome et des états qui lui sont acquis par donation ou par prescription.

Les biens temporels don't jouissent les papes, et dont ils auroient conservé un plus grand nombre si le peu de durée de leur règne et le népotisme qui en a dominé plusieurs, leur avoient permis de prendre des mesures sages pour les défendre contre l'ambition ou la cupidité, sont aujourd'hui de quelque importance pour l'avantage de l'église. « Tant que l'empire Romain a subsisté, dit Fleury, il renfermoit dans sa Vaste étendue presque toute la chrétienté. Mais depuis que l'Europe est divisée en plusieurs princes indépendans les uns des autres, si le pape eût été sujet de l'un d'eux, il eût été à craindre que les autres n'eussent eu de la peine à le reconnoître pour père commun, et que les schismes n'eussent été fréquens. On peut croire que c'est un effet de la Providence, que le pape s'est trouvé indépendant et maître d'un état assez puissant pour n'être pas aisément opprimé par les autres souverains, afin qu'il fût plus libre dans l'exercice de sa puissance spirituelle, et qu'il pût contenir plus aisément les autres évêques dans leur devoir. »

Nous ajouterons que sans l'enthousiasme politique et sacré que les papes excitoient parmi les peuples contre les ennemis du nom Chrétien, l'Italie eût peutêtre été la proie des conquérans Turcs.

Il est inutile de discuter sans cesse l'origine de la

domination temporelle du pontife Romain. Quand même quelque portion de son territoire seroit fondée sur des titres équivoques, le temps en a consacré la possession; et selon Voltaire même, le pape a des droits aussi incontestables sur ses états que les autres souverains de l'Europe sur les leurs. (Hist. générale, chap. IX.) Ces droits d'ailleurs ont été confirmés par le consentement des princes et des peuples.

Depuis que Rome est entièrement sous la domination des papes, cette ville a été ornée de beaux monumens; et ce qu'il y a de singulier, c'est depuis le schisme des protestans qui a fait perdre au saint Siège plus de la moitié de ses anciens revenus, que Rome a été embellie. C'est depuis cette époque qu'on acheva la basilique de Se. Pierre, l'abrégé des merveilles de tous les arts; qu'on forma l'immense et riche bibliothèque du Vatican; qu'on redressa ces obélisques et ces colonnes qui, sous les empereurs, avoient été l'un des plus beaux ornemens de la capitale du monde; qu'on ouvrit des rues spacieuses; qu'on fit couler, par de superbes fontaines, des eaux pures et salubres; qu'on rebâtit à neuf une grande partie des églises et des couvens; qu'on fonda des séminaires, des colléges et des écoles, la plupart richement dotés; enfin, c'est depuis cette époque que Rome fut remplie de palais dignes des souverains.

Peu de trônes sur la terre offrent autant de souverains respectables que la chaire pontificale. Les papes sont presque toujours des vieillards blanchis dans la connoissance des hommes et des affaires, ayant une politique lente et circonspecte, et n'éprouvant plus cette ardeur de jeunesse qui fait faire tant de fausses démarches. Leur conseil est composé de ministres qui leur ressemblent: ce sont ordinairement des cardinaux animés du même esprit que les papes, et qui sont comme eux moins dominés par les passions qui aveuglent les autres hommes. De ce conseil émanent des ordres qui embrassent l'univers. La religion chrétienne est annoncée sous leurs auspices, depuis la Chine jusqu'en Amérique; et tandis qu'ils font des conquêtes spirituelles au bout du monde, ils conservent en Europe des prérogatives attaquées quelquefois avec vigueur, et presque toujours défendues avec succès. Leur histoire liée intimement avec celle de la religion, les combats qu'ils ont livrés depuis la naissance de l'église aux erreurs qui l'ont déchirée, leurs disputes longues et opiniâtres avec les empereurs d'Occident, les schismes que l'ambition des patriarches de Constantinople et des antipapes ont occasionnés, feront toujours regarder cette branche de l'histoire ecclésiastique comme également intéressante pour le clergé et pour les laiques.

Finissons cet article par la réflexion d'un philosophe célèbre : « L'intérêt du genre humain, dit-il, demande un frein qui retienne les souverains et qui assure la vie des peuples : ce frein de la religion auroit pu être, par une convention universelle, dans la main des papes. » Cela sera peut-être un jour, puisqu'on s'est apperçu que sans religion il y a peu de paix et peu de sûreté pour le genre humain, soit dans les individus, soit dans les grandes sociétés.

On a tenté dans ces derniers temps des réformes qui auroient soustrait une partie des états catholiques à la puissance pontificale; presque aucune n'a réussi. Il a fallu, pour opérer des changemens, avoir recours à l'autorité même qu'on avoit semblé méconnoître. On

a senti que pour conserver pur le dépôt sacré de la morale chrétienne, on devoit ne pas se séparer de celui que tous les catholiques en ont toujours regardé comme le premier dépositaire.

#### CHRONOLOGIE DES PAPES.

Le caractère italique, suivi d'une étoile, marque les antipapes et les tyrans. Le chijfre marque l'année de leur mort, et non cells de leur élection.

| St. Pierre, mort en                                                                         | 66          | St. Félix II.                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| St. Lin,                                                                                    | 78          | Les uns le mettent au rang                             |             |
| St. Anaclet,                                                                                | 91          | des papes, d'autres parmi                              |             |
| St. Clément,                                                                                | 100         | les antipapes, et quelques                             |             |
| St. Evariste,                                                                               |             | historiensenfin le font tour-                          |             |
| St. Alexandre I,                                                                            | 219         | à-tour l'un et l'autre.                                |             |
| St. Sixte I,                                                                                | 127         | St. Damase,                                            | 384         |
| St. Telesphore,                                                                             | 139         | Ursicin. *                                             | •           |
| St. Hygin                                                                                   | 142         | St. Sirice .                                           | 398         |
| St. Pie I,                                                                                  | 157         | St. Anastase I,                                        | 402         |
| St. Anicet,                                                                                 | <b>x</b> 68 | ISt. Innocent I.                                       | 417         |
| St. Soter,                                                                                  | 177         | St. Zozime,<br>St. Boniface I,                         | 418         |
| St. Eleuthère,                                                                              | 192         | St. Boniface I.                                        | 422         |
| St. Victor I,                                                                               | 202         | Eulalius. *                                            | •           |
| St. Zephirin,                                                                               | 219         | St. Célestin I,                                        | 432         |
| St. Callixte I.                                                                             |             | St. Sixte III,                                         | 440         |
| St. Urbain I,                                                                               | 230         | St. Léon le Grand,                                     | 461         |
| St. Pontien                                                                                 | 235         | St. Hilaire                                            | 468         |
| St. Anthère,                                                                                | 236         | St. Simplice,                                          | 483         |
| St. Anthère,<br>St. Fabien,<br>St. Corneille,<br>Novatien *, I. Antipape, en<br>St. Lucius, | 250         | St. Félix III,                                         | 492         |
| St. Corneille,                                                                              | 252         | St. Gélase,                                            | 496         |
| Novatien *, I. Antipape, en                                                                 | 252         | St. Anastase II.                                       | 498         |
| St. Lucius,                                                                                 | 253         | Symmaque,                                              | 514         |
| or, Litenne 1,                                                                              | 257         | Laurent. T                                             |             |
| St. Sixte II,                                                                               | 259         | Hormisdas,                                             | 523         |
| St. Denys,                                                                                  | 269         | St. Jean I,                                            | 526         |
| St. Félix I,                                                                                | 274         | Félix IV,                                              | 53 <b>o</b> |
| St. Eutychien,                                                                              | 283         | Boniface II,                                           | 532         |
| St. Caïus,                                                                                  | 296         | Dioscare. *                                            |             |
| St. Marcellin,                                                                              | 304         | Jean II.                                               | 535         |
| St. Marcel,                                                                                 | 310         | Agapet ou Agapit,                                      | 536         |
| St. Eusèbe,                                                                                 | 310         | Sylvère,                                               | 538         |
| St. Melchiade ou Miltiade,                                                                  | 314         | Vigile,                                                | 555         |
| St. Sylvestre,                                                                              | 335         | Pélage I,                                              | 560         |
| St. Marc,                                                                                   | 336         | Agapet ou Agapit, Sylvère, Vigile, Pélage I, Jean III, | 573         |
| St. Jules I,                                                                                | 352         | Benoît I,                                              | 578         |
| Libère,                                                                                     | 366         | Pélage II,                                             | 590         |
| •                                                                                           |             | St, Grégoire                                           |             |

| CHRO                           | ·N · ( | D L O G I 👪                   | 312        |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|------------|
| St. Gregoire le Grand,         | 6041   | Anastase. *                   |            |
| Sabinien .                     | 606    |                               | 867,       |
| Boniface III,                  | 607    | Adrien II.                    | 873        |
| Boniface IV,                   | 615    | Jean VIII,                    | 882        |
| St. Dieudonné I.               |        | Merin ou Martin II,           | 884        |
| Boniface V.                    | 625    | Adrien III,                   | 889        |
| Honorius I,                    | 638    | Etienne V ou VI.              | 89 2       |
| Séverin ,                      | 640    | Formose,                      | 89€        |
| Jean IV,                       | 642    | Boniface VI, non-compte       | •          |
| Theodore I.                    | 649    | par guelques-uns              | 89€        |
| St. Martin I,                  | 655    | Etienne VI ou VII,            | 897        |
| St. Eugène I,                  |        | Romain,                       | 897        |
| Vitalien,                      |        | Théodore II                   | 898        |
| Dieudonné II ou Adeodat        | 676    | Jean IX,                      | 900        |
| Donus I on Domnus              | 678    | Benoît IV,                    | 903        |
| Agathon,                       | 682    | Léon V.                       | 903        |
| St. Léon II                    | 683    | Christophe, cru antipape pas  | • ` '      |
| Benoît II,                     | 685    |                               | 904        |
| Jean V,                        | \$86   | Sergius III,                  | 911        |
| Pierre. *                      |        | Anastase III                  | 816        |
| Théodore.                      |        | Landon ,                      | 914        |
| Cenon,                         | 687    | Jean X,                       | 928        |
| Théodore.                      |        | Léon VI,                      | 929        |
| Paschal. *                     |        | Etienne VII ou VIII v         | 93 i       |
| St. Sergius I 4                | 701    | Jean XI,                      | 36         |
| Jean VI,                       | 705    | Léon VII,                     | 939        |
| Jean VII,                      | 707    | Etienne VIII ou IX,           | 943        |
| Sisinnius                      | 708    | Marin ou Martin III,          | 946        |
| Constantin,                    | 715    | Agapet II,                    | 955        |
| Grégoire II,                   | 731    | Jean XII,                     | 964        |
| Grégoire III,                  |        | Léon, *                       | 964        |
| Zacharie,                      | 752    | Léon VIII,                    | 965        |
| Etienne II, élu, et non sacré, | Ť      | Benoît V,                     | 965        |
| n'est pas compté par la plu-   |        | Jean XIII,                    | 972        |
| part des historiens.           |        | Benoît VI.                    | 974        |
| Etienne II ou III,             | 757    | Boniface VII.                 | -, -,      |
| Paul'I,                        | 767    | Donus II,                     | 974        |
| Constantin. *                  |        | Benoît VH,                    | 983        |
| Etienne III ou IV,             | 772    | Jean XIV,                     | 984        |
| Adrien I,                      | 795    | Boniface VII, * pour la 2     | •          |
| Leon III ,                     | 816    | fois,                         | 985        |
| Etienne IV ou V                | 817    | Jean, élu, non sacré et compt | <b>.</b> . |
| St. Paschal I,                 | 824    |                               | 985        |
| Eugène II ,                    | 827    | Jean XV ou XVI                | 996        |
| Zizime.*                       |        | Jean XVI, *                   | 996        |
| Valentin                       | 827    | Gregoire V,                   | 999        |
| Grégoire IV,                   | 844    | Sylvestre II,                 | 1003       |
| Sergius II,                    | 847    | Jean XVII ou XVIII.           | £001       |
| Léon IV,                       | 855    | Jean XVIII ou XIX             | 1009       |
| Benoît III,                    | . 858  | Sergius IV                    | 1917       |
| Suppl. Tome IV.                | •      | X                             |            |

1. :

| CHRONOLOGIE 323             |                         |       |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--|--|
| Martin V, člu dans le con-  | St. Pie V,              | 1572  |  |  |
| cile de Constance, 1431     |                         | 1585  |  |  |
| Benoît XIII, * retient la   | Sixte X,                | 1590  |  |  |
| qualité de pape malgré sa   | Urbain VII,             | 1590  |  |  |
| déposition jusqu'en 1425    | Grégoire XIV,           | 159E  |  |  |
| Clément VII, * élu en 1424, | Innocent IX,            | 159E  |  |  |
| n'est pas reconnu           | Clément VIII,           | 1605  |  |  |
| Eugène IV, 1447             |                         | 1605  |  |  |
| Félix V, * est élu dans le  | Paul V.                 | 162 E |  |  |
| concile de Basle en 1439    | Grégoire XV,            | 1623  |  |  |
| abdique en 1449 et meurt    | Urbain VIII.            | 1644  |  |  |
| , ,,,                       | Innocent X.             | 1655  |  |  |
| Nicolas V, depuis 1447 jus- | Alexandre VII.          | 1667  |  |  |
| qu'en 1455                  | Clement TA ?            | 1669  |  |  |
| Callixte-III, 1458          | Olément X,              | 1676  |  |  |
| Pie II , 1464               | Innocent XI,            | 1689  |  |  |
| Paul II, 147                | Alexandre VIII,         | 169E  |  |  |
| Sixte IV, #484              | Innocent XII,           | 1700  |  |  |
| Innocent VIII, 1492         | Clément XI,             | 172 E |  |  |
| Alexandre VI, 1503          | Innocent XIII,          | 1724  |  |  |
|                             | Benoît XIII,            | 1730  |  |  |
| Jules II, 1513              | Clément XII,            | 3740. |  |  |
| Léon X, 1521                | Benoît XIV,             | 1758  |  |  |
| Adrien VI, 1523             | Clément XIII,           | 1769  |  |  |
|                             | Clément XIV,            | 1774  |  |  |
|                             | Pie VI,                 | 1799  |  |  |
|                             | PIE VII, (Barnabé Chia- |       |  |  |
|                             | ramonti) né à Cesenne   |       |  |  |
| Paul IV, 1559               | 14 août 1742, élu pape  |       |  |  |
| Pie IV,                     | Venise, le 13 mars      | 1800  |  |  |

# CONCILES

Tenus depuis le commencement de l'église jusqu'à nos jours.

Pour avoir une idée de l'histoire de l'église, il ne suffit point de consulter une liste chronologique des pontifes Romains; il est nécessaire de connoître les principales assemblées où l'église à réprimé les opinions qui lui furent contraires et mis ses dogmes dans le jour le plus lumineux. Cette Table des conciles présente tous les différends élevés dans l'église à l'occasion des hérésies, des schismes, etc. On n'a mis que les noms des auteurs de ces divisions, afin de ne point répéter ce qui se trouve dans le corps du dictionnaire. On a voulu seulement faciliter les moyens de lier les articles qui y sont épars, et donner une idée succincte de l'histoire ecclésiastique.

#### Ier Sitcle.

Le premier siècle n'offre aucun concile proprement dit, à moins que l'ost-ne donne ce nom à l'assemblée où St. Matthias fut élu; à celle où l'on établit les sept diacres, l'an 33; à celle où l'on dispensa les Chrétiens de l'observation de la loi Judaïque, l'an 51; et à quelques autres de ce genre. On en tint un grand nombre dans les siècles suivans; mais dans le dénombrement que nous en ferons, nous nous bornerons aux conciles qui méritent une attention particulière.

II. SIÈCLE.

171. Plusieurs conciles célébres dans la Grèce, contre Mon-

tan, Prisca et Maximilla.

196. Concile de Césarée dans la Palestine, où présidoient Théophile, évêque de Césarée, et Narcisse, évêque de Jérusalem, sous les auspices du pape Victor, pour régler la célébration de la fête de Pâque. Les évêques d'Orient imitoient les Juifs, et prenoient toujours pour cette fête le 14° jour de la lune de Nisan, c'est-à-dire du 1° mois de l'année des Juifs. L'église Romaine soutenoit au contraire, qu'il falloit célébrer la fête de Pâque un dimanche, selon la tradition des apôtres.

197 ou 198. Concile de Rome, que le pape Victor assembla

pour le même sujet.

Concile tenu dans l'Achaie, sous Bachille, évêque de Corinthe, au sujet de la célébration de la Pâque.

Concile tenu dans la province de Pont, sous Palmia,

primat des évêques, pour le même sujet.

Concile de Lyon, dans les Gaules, sous St. Irénée, pour

le même sujet.

199. On place dans cette année quelques conciles contre les Montanisses, en Asie.

#### III. SIÈCLE.

205. Ce fut vers cette année que se tint un concile en Asie, contre Noët,

- 240. Concile de Lambèse, en Afrique, composé de quatrevingt-dix évêques, assembles par les soins de Donat, évêque de Carthage, pour condamner les opinions de
- 242. Concile de Philadelphie ou de Bosra, en Arabie, où l'évêque Berille, qui nioit que le Fils de Dieu existât avant l'incarnation, fut ramené par Origène à la croyance de l'église.
- 246 ou 247. Concile d'Arabie, contre ceux qui disoient que l'ame meurt avec le corps, et qu'elle ressuscitera avec lui au jour du jugement.
- 251. I. Concile de Carthage en Afrique, sous St. Cyprien? pour examiner comment on devoit se conduire avec ceux qui étoient tombés dans l'hérésie pendant la persécution. et pour condamner Félicissime et d'autres schismatiques. On y avoit tenu un autre concile en la même année. où il avoit été décidé qu'on ne devoit pas refuser le baptême aux petits enfans.

I. Concile de Rome de 60 évêques, qui condamnèrent les Novatiens, et où il fut décidé qu'on recevroit à la pénitence ceux qui avoient renoncé à la foi, par la crainte des tourmens dans la persécution.

252. II. Concile de Carthage par St. Cyprien, à la tête de 42 évêques, en faveur de ceux qui étoient demeurés dans l'église, pleurant leur chute.

253. III. Concile de Carthage de 66 évêques, sous St. Cyprien

où l'on décida qu'il falloit baptiser les enfans.

254. IV. Concile de Carthage, contre Basilide évêque de Léon, et Martial évêque d'Astorga en Espagne, accusés d'être libellatiques; c'est-à-dire d'avoir acheté des attestations des officiers de l'empereur, pour n'être point recherchés sur la religion qu'ils avoient publiquement méconnue. Ils furent déposés, et les évêques substitués en leur place maintenus.

En 255 et 256 on tint plusieurs conciles en Afrique, où l'on soutint l'opinion de St. Cyprien, qu'il falloit rebaptiser, ceux qui avoient reçu le baptême de la main des hérétiques. Comme l'église a réprouve ces conciles, on a cru qu'il

étoit inutile de les placer iei.

258. Concile de Rome, sous le pape Sixte II, où l'hérésie

de Noët fut condamnée.

260. Concile de Rome, à l'occasion de Denys patriarche d'Alexandrie, accusé de favoriser l'hérésie de Sabellius 1 qui se justifia,

264. I, Concile d'Anioche, contre Paul de Samosate, qui nioit la divinité de Jésus-Christ.

269. II. Concile d'Antioche, contre le même Paul de Samosate, qui fut condamné et déposé.

#### IV. SIÈCLE.

305. Concile de Cirte ou Zerte, dans la Numidie. Il fut tenu contre les traditeurs, c'est-à-dire contre ceux qui en temps de persécution livroient aux ennemis de l'église,

les livres saints, les ornemens, les vases sacrés.

Concile d'Elvire en Espagne, pour maintenir la discipline ecclésiastique, et afin de modérer la pénitence de ceux qui, étant tombés dans l'hérésie pendant la persécution, sollicitoient pour rentrer dans l'église. (M. de Tillemone le place vers l'an 300.)

313. Concile de Rome où Cécilien évêque de Carthage accusé par les Donatisses, fut absous, et Donat condamné.

314. I. Concile d'Arles, auquel les Donatistes avoient appelé du concile de Rome. Il y avoit deux cents évêques. Cécilien y fut encore absous. On y fit vingt-deux canons de discipline.

3.15. Concile d'Ancyre en Galatie. Il fut assemblé à la prière de plusieurs personnes qui avoient renoncé à la fot pendant la persécution, et qui demandoient instamment à être reçues dans l'église. Nous en avons vingt-cinq

canons de discipline.

Concile de Néocésarée, ville de la province de Pont, dans la Cappadoce, pour faire des règlemens sur les

mœurs des ecclésiastiques et des fidelles.

321. I. Concile d'Alexandrie, capitale de l'Egypte, sous le pape Sylvestre. L'hérésie d'Arius y fut condamnée par près de cent évêques.

324. Concile d'Alexandrie où Osius présida, contre les Colluthiens et les Méléciens, qui s'étoient joints aux Ariens contre Sabellius et ses disciples qui nioient la Trinité, disant que la distinction des noms faisoit la distinction

des personnes.

Concile de Gangre, ville métropole de la Paphlagonie, dans l'Asie mineure. Osius s'y trouva pour le pape Sy lvestre, avec seize évêques, contre Eustathius, qui condamnoit le mariage et la possession des biens temporels. On ne sait point précisément en quelle année il fut tenu. Les auteurs de l'art de vérifier les dates le placent après l'année 339.

#### Premier Concile général.

325. I. Concile général de Nicée, ville de Bithynie dans l'Asie mineure. Il dura deux mois et douze jours. Il y avoit trois cent dix - huit évêques. Osius, évêque de Cordoue, y assista comme légat du pape Sylvestre. L'empereur Constantin s'y trouva aussi. On dressa dans ce concile le symbole de Nicée.

340. Concile d'Alexandrie où St. Athanase est justifié, ainsi

que dans celui de Rome tenu deux ans après.

341. Concile d'Antioche où se trouva l'empereur Constance

 $\chi$ qui favorisoit les Ariens.

347. Concile de Sardique, en Illyrie. Il s'y trouva cent soixante et dix évêques, cent de l'occident et les autres de l'orient, pour condamner encore les Ariens, et maintenir St. Athanase. Osius, évêque de Cordoue en Espagne, y présidoit. Il y eut quarre-vingts évêques Ariens, qui, craignant de voir leurs erreurs condamnées dans ce concile, quittèrent Sardique, et s'assemblèrent à Philippopolis, ville de Thrace, où ils tinrent un conciliabule sous Étienne, évêque d'Antioche, qui y présidoit. Le concile de Sardique condamna les erreurs de Paul de Samosate, que Photin adopta quelque temps après.

Concile de Milan où Photin, evêque de Sirmich, fut condamné, et où Ursace et Valens furent réunis à

l'Église.

348. Concile de Carthage, composé de tous les évêques

d'Afrique:

351. I. Conciliabule de Sirmium (Sirmich), capitale de l'Illyrie, dans la basse Pannonie. On y condamna l'hérésie de Photin, qui renouveloit les opinions de Paul de Samosate.

353. I. Concile d'Arles en Provence, assemblé par les Ariens soutenus par l'empereur Constance: Photin de Sirmich, Marcel d'Ancyre et St. Athanase y furent

condamnés.

355. Conciliabule de Milan, tenu par l'ordre de l'empereur Constance. Ce prince trop favorable aux Ariens, exila Lucifer évêque de Cagliari; Eusèbe évêque de Verceil; Denis évêque de Milan; Paul évêque de Trèves, et plusieurs autres prélats qui ne vouloient trahir ni leur conscience ni leur ministère.

357. II. Conciliabule de Sirmich, où le grand Osius eut le

malheur de signer le formulaire des Ariens.

358. III. Conciliabule de Sirmich, où les Ariens donnent à l'empereur Constance le titre de roi éternel qu'ils y refusent

au fils de Dieu. Le pape Libère est rétabli, après avoir signé le formulaire Arien.

\$59. Concile de Rimini, ville épiscopale sur le golfe de Venise, dans la Romagne. On y confirma d'abord la profession de foi dressée au concile de Nicée. Ensuite les Ariens dressèrent une formule de foi captieuse, que les évêques catholiques signèrent par surprise : ce qui causa de grands maux dans l'église.

Concile de Sileucie où les orientaux s'assemblèrent en même temps que les occidentaux à Rimini. Il s'y trouva plus de cinq cents demi-Ariens, et environ quinze Catholiques, entre lesquels étoit St. Hilaire,

exilé.

360. I. Concile de Paris où presque tous les évêques des Gaules se trouvèrent, sous St. Hilaire nouvellement rappelé de son bannissement. On y travailla à faire revenir ceux qui s'étoient laissé surprendre par l'erreur. Saturnin évêque d'Arles, y fut déposé.

362. Concile d'Alexandrie, où, sur l'avis de St. Athanase, on reçut avec douceur les évêques séduirs par les

Ariens.

363. Concile d'Alexandrie convoqué par St. Athanase, et composé des évêques de l'Egypte, de la Thébaïde et de la Lybie. On y condamna l'hérésie de Macédonius et d'Eunomius contre la divinité du Saint-Esprit; et l'hérésie maissante d'Apollinaire qui soutenoit que J. C. n'avoit pas une ame humaine et raisonnable.

367. II. Concile de Rome au sujet d'une accusation d'adultère formée par les schismatiques contre le pape Saint

Damase.

369. III. Concile de Rome sous le pape St. Damase, contre Auxence évêque de Milan, qui répandoit l'hérésie d'Arius,

quoiqu'il se dit Catholique.

372. IV. Concile de Rome sous le pape St. Damase, contre les hérésies d'Apollinaire, d'Arius, de Sabellius, de Macédonius, d'Eunomius, de Photin. Plusieurs savans placent ce concile sous l'an 378.

374. V. Concile de Rome sous le pape St. Damase.

Concile de Valence sur le Rhône, pour rétablir et

maintenir le bon ordre dans l'église.

Concile de Laodicée en Phrygie, de trente-deux évêques, où l'on régla quelque points de discipline ecclésiastique. On ne sait point l'année où ce concile fut tenu.

395. VI. Concile de Rome où fut condamné Luclus, usurpateur du siège d'Alexandrie.

377. VII. Concile de Rome sous le pape St. Damase.

378. VIII. Concile de Rome.

Cette même année, ou, selon d'autres, en 380, concile d'Antioche où la paix fut procurée à cette église divisée depuis long-temps par un schisme. Il y avoit tout à la fois trois évêques ou patriarches, lesquels avoient chacun leur siège et leur parti. Un de ces évêques étant mort, on y statua qu'après la mort de l'un des deux autres, celui qui resteroit seroit seul évêque. Ce sage arrangement n'eut pas lieu.

380. Concile de Saragosse, contre les Priscillianistes, qui suivoient les opinions des Gnostiques et des Ma-

nichéens.

#### Second Concile général.

381. I. Concile général de Constantinople composé de cent cinquante évêques, contre Macédonius qui combattoit la divinité du St-Esprit, et contre Apollinaire. On ajouta au symbole de Nicée ce qu'on y lit à présent sur la divinité du St-Esprit et ce qui suit jusqu'à la fin.

382. IX. Concile de Rome où le pape Damase et les évêques d'occident adressent leurs lettres synodales à Paulin d'An-

tioche, sans écrire à Flavien,

384. Concile de Bordeaux, contre les Priscillianistes.

385. Concile de Trèves, où l'on reçoit à la communion l'évêque Ithace qui avoit fait condamner Priscillien au dernier supplice.

Concile de Constantinople où l'empereur Théodose assemble tous les schismatiques dans le dessein de les réunir à

l'église, sans pouvoir y réussir.

390. Concile de Milan sous St. Ambroise. On y condamna Jovinien que St. Jérôme appelle l'Epicure des Chrétiens, parce qu'il enseignoit qu'il n'y a pas plus de mérite dans le célibat que dans le mariage, et dans le jeûne plus que dans la bonne chère.

Concile de Carthage sous l'évêque Genithsius.

391. Concile de Side, capitale de Pamphylie en Asie. On y condamna les Messaliens, qu'on nommoit aussi Euchaites et Saccophores, qui vouloient passer pour prophètes.

Concile de Capoue, dans la Campanie, pour assoupie les différends de l'églisse d'Aquioche, causés par l'élection

nature. On excommunia Eutychès, et Dioscore fut chassé de son siège d'Alexandrie.

453. Concile d'Angers pour rétablir la discipline ecclésias-

tique. Il en reste douze canons.

455. III. Concile d'Arles où l'on régla plusieurs choses touchant les moines de Lérins, qui refusoient de se soumettre à la juridiction de leur evêque. Le concile décida en faveur des moines dont Fauste étoit alors abbé.

459. Concile de Constantinople de soixante et treize évêques.

On y confirma le concile de Calcédoine, et on travailla à extirper les restes de l'hérésie d'Eutychès et la

simonie.

461. Concile de Tours pour le rétablissement de la disci-

pline ecclésiastique.

463. IV. Concile d'Arles à l'occasion de l'ordination d'un évêque de Die, faite par l'archevêque de Vienne, sans égard pour le décret du pape St. Léon, qui avoit soumis en 450 cette église à l'archevêque d'Arles.

484. Concile de Rome pour condamner Vital et Misène, légats du pape à Constantinople, où ils avoient communiqué avec les Eutychéens. On y excommunia Acace qu'on tâcha inutilement de ramener par les voies de la

douceur.

488. Concile de Rome où St. Félix pape cita Acace, patriarche de Constantinople, soupçonné de favoriser les hérétiques. On y condamna Pierre le Foulon ou Gnaphée qui s'étoit fait élire évêque d'Antioche. Il enseignoit que toutes les personnes de la Trinité avoient souffert avec Jésus-Christ.

492. Concile de Constantinople sous le patriarche Euphé-

mius. Le concile de Calcédoine y fut confirmé.

494. Concile de Rome de soixante et dix évêques, sous le pape St. Gelase. On y distingua les livres canoniques d'avec les apocryphes.

495. Concile de Rome de quarante-cinq évêques, sous

St. Gelase pape.

#### VI. SIÈCLE

501. Concile de Rome sous Symmaque pape, pour s'opposer à des lois du roi Odoacre, qui blessoient la liberté de l'église.

302. Concile de Palmaria, isle de la mer de Toscane. Le pape Symmaque y fut justifié de toutes les calomnies dont

les schismatiques l'avoient charge,

504. Concile de Rome sous Symmaque, contre ceux qui

usurpoient les biens de l'église.

506. Concile d'Agde. Il s'y trouva vingt-quatre évêques et dix députés, qui travaillèrent au rétablissement de la discipline de l'église. Il est fort célèbre, et il nous en reste un bon nombre de canons.

511. I. Concile d'Orléans, confirmé par le roi Clovis. On y ordonna les trois jours d'abstinence que nous observons avant la fête de l'Ascension, sous le nom de

Rogations.

516. Concile de Tarragone. On y statua qu'on observeroit le dimanche dès le soir du samedi.

517. Concile de Girone.

524. Concile de Lérida pour la discipline de l'église, tenu par huit évêques.

Concile d'Arles de treize évêques, pour la réformation

des mœurs, où présida St. Césaire.

527. Concile de Carpentras pour remédier à quelques abus.

599. Concile d'Orange, dans les Gaules, de treize évêques; contre les prêtres de Marseille ou les semi-Pélagiens. Les canons de ce concile touchant les matières de la grace et du libre-arbitre, sont au nombre de 25.

533. II. Concile d'Orléans, contre la simonie et divers

abus.

534. Concile de Rome où Jean II présida. Il fut assemblé contre les moines Acemètes qui soutenoient qu'on ne pouvoit pas dire qu'une personne de la Trinité eût souffert comme homme.

535. Concile de Carthage de deux cent dix-huit évêques, touchant la réconciliation des évêques Ariens qui venoient à résipiscence, et contre les ecclésiastiques qui ne s'attachoient à aucune église.

536. Concile de Constantinople sous Mennas, évêque de Gonstantinople, où l'on condamna Antime évêque, Sévère,

Pierre et Zoaras, hérétiques acéphales.

Concile de Jérusalem composé de quarante évêques, qui

condamnèrent ces quatre hérétiques.

538. III. Concile d'Orléans, où furent faits trente-trois canons pour renouveler la rigueur des anciens.

541. IV. Concile d'Orléans, par Léonce, évêque de Bordeaux, pour le rétablissement de la discipline de l'église.

549. V. Concile d'Orléans, pour terminer le différend touchant la célébration de la fête de Pâque, et pour se conformer au cycle pasçal de Victor.

551. H. Concile de Paris où l'évêque de cette ville, nomusé Saffarac, fut déposé pour ses crimes, et Eusèbe mis à sa place.

#### Cinquième Concile gonéral.

553. II. Concile général de Constantinople, de 151 évêques. Il fut convoqué: 1° pour condamner les erreurs d'Origène, de Dydime, de Théodoret, de Théodore évêque de Mopsueste, et d'Ibas évêque d'Edesse: 2.° pour confirmer les quatre premiers Conciles généraux et particulièrement celui de Calcédoine que les acéphales contestoient.

557. III. Concile de Paris, contre les officiers du roi,

qui s'emparoient des biens de l'Eglise.

562. Concile de Saintes, en France (\*).
563. Concile de Brague en Espagne. Il y avoit huit évêques qui frappèrent d'anathème tous les hérétiques et les hérésies, quand Thédeomir roi des Suèves eut abjuré l'arianisme et embrassé la religion catholique.

566. Concile de Lyon. On y déposa Salonius évêque de Gap, et Sagittarius évêque d'Embrun, accusés de con-

cussions et de meurtres.

567. II. Concile de Tours de neuf évêques, pour la réfor-

mation de la discipline ecclésiastique.

569. Concile de Lugo en Espagne, pour la confirmation de la foi catholique, et pour l'érection d'une nouvelle église métropolitaine.

572. II. Concile de Brague de douze évêques, pour rétablir et maintenir le bon ordre, la discipline de l'Eglise, et

les instructions dans les assemblées des Fidelles.

Concile de Lugo.

573. IV. Concile de Paris, assemblé par le roi Gontran;

où assistèrent trente-deux évêques.

577. V. Concile de *Paris* pour terminer l'affaire de *Prétextat* évêque de Rouen, accusé du crime de lèse-majesté par le roi *Chilpéric*.

580. Concile de Braine, dans le Soissonnois, pour justifier Grégoire de Tours accusé par Riculfe d'avoir mal parlè de la reine Frédégonde. Riculfe fut reconnu pour un calomniateur. 582. Concile de Mâcon pour réformer les mœurs de l'Eglise,

et réprimer les insultes des Juifs.

<sup>(\*)</sup> Tous les conciles sur lesquels nous ne disons rien, ont été convoqués pour le rétablissement de la discipline, pour faire recevoir les décrets de quelque concile général, ou pour quelque affaire particulière.

583. III. Concile de Lyon de huit évêques, pour la réformation des mœurs.

584. Concile de Valence en Dáuphiné. Il y avoit dix-sept évêques qui firent des règlemens pour la subsistance des pauvres. On y confirma les donations faites par le roi et la reine aux églises.

585. II. Concile de Mâcon pour la discipline ecclésiastique

où assistèrent quarante-trois évêques,

589. III. Concile de Tèlède de soixante et dix évêques, sous St. Léandre, évêque de Séville, pour maintenir la foi catholique contre les Ariens.

Concile de Narbonne. Il y avoit huit évêques, et il

en reste quinze canons.

590. Concile de Séville. Il fut composé de huit évêques, qui statuèrent qu'on accorderoit aux juges séculiers la juridiction sur les femmes qui auroient des liaisons suspectes avec les clercs.

Concile de Poitiers pour la réforme des monastères

des religieuses de cette ville.

592. Concile de Saragosse de onze évêques et deux diacres, députés, pour dresser un formulaire qu'on feroir signer aux clercs qui renonceroient à l'arianisme. On y régla ce qu'il falloit observer au sujet des reliques des Saints qu'on trouvoit dans les églises des Ariens. Il falloit les éprouver par le feu, pour reconnoître si elles étoient véritables.

594. Concile de Metz convoqué contre Gilles évêque de Reims, convaincu du crime de lese-majesté. Ce Concile

est place par d'autres à l'an 590.

595. Concile de Rome sous St. Grégoire pape, pour examiner l'affaire de Jean prêtre de Calcédoine, qui, ayant été injustement condamné comme hérétique par Jean patriarche de Constantinople, en avoit appelé au St. Siège.

597. Concile de Tolède pour obliger les ecclésiastiques à

garder exactement le célibat.

598. Concile de Huesca, ville épiscopale du royaume d'Aragon.

599. Concile de Barcelone contre la simonie et les simoniaques.

#### VII. SIÈCLE.

601. Concile de Rome de vingt évêques sous St. Grégoire; contre les usurpateurs des biens des moines; et qui fait défense de conférer les ordres à des moines, sans le consentement de leur abbé.

602. Concile de la Bizacène, province d'Afrique, aujours d'hui une partie du royaume de Tunis. Il fut assemblé par l'ordre de St. Grégoire pape, afin d'examiner l'affaire de Clément primat de cette province, accusé de plusieuts crimes.

604. Concile de Worchester dans la Grande-Bretagne,

606. Concile de Rome, assemblé par le pape Boniface III, contre ceux qui, dès le vivant du pape, travailloient à lui assurer un successeur.

610. Concile de Tolède pour confirmer la primatie de l'Eglise de cette ville sur la province de Carthagène.

615. VI. Concile de Paris sur la discipline ecclésiastique. 619. II. Concile de Séville, sous St. Isidore, contre les acéphales.

625. Concile de Reims, sous l'archevêque Honorius. On y

fit des règlemens de discipline.

633. IV. Concile de Tolède de 63 évêques, pour rétablir la doctrine catholique et la discipline ecclésiastique.

646. Quatre Conciles en Afrique; savoir, un à Carthage; un en Numidie, un autre dans la Bizacène, et le dernier en Mauritanie, contre les Monothélites. Il s'en tint plusieurs à ce sujet depuis 630, en Orient et en Occident.

VII. Concile de Tolède de 39 évêques, pour remédier aux désordres de l'Église et de l'État. On en avoit tenu

un 5° et un 6° en 636 et 638.

648. Concile de Rome où le pape Théodore condamna Paul patriarche de Constantinople et Pyrrhus, monothélithes, dont il souscrivit la condamnation avec le sang

de J. C. mélé avec de l'encre.

649. Concile de Latran, la première Église patriarcale de Rome. Le pape St. Martin y présida à la tête de 104 évêques. On y frappa d'anathème le type de l'empereur Constant; et on y condamna Sergius, Paul, Pyrrhus, Cyrus et Théodore, monothélites.

650. Concile de Châlons-sur-Saône. On y fit vingt canons

de discipline.

653. VIII. Concile de Tolède pour remédier aux abus qui s'étoient glissés dans le gouvernement ecclésiastique et dans le gouvernement civil.

655. IX. Concile de Tolède de seize évêques, contre les

usurpateurs des biens de l'église.

656. X. Concile de Tolède de vingt évêques, pour la ré-

forme de la discipline.

666. Concile de Mérida: Il y avoit douze évêques assemblés pour rétablir le bon ordre dans l'église et dans l'état.

57. XI. Concile de Tolède pour la réformation des mœurs du clergé.

III. Concile de Brague pour rétablir la discipline

ecclésiastique.

679. Concile de Milan où les monothélites furent condamnés, et où l'on décida qu'il y avoit deux volontés dans J. C.

680: Concile de Rome sous le pape Agathon. On condamna les monothélites. On y résolut d'envoyer des légats à l'empereur Constantin Pogonat, à l'occasion de la convocation du Concile de Constantinople.

### Sixième Concile genéral.

680 et 681. VI. Concile général de Constantinople, où se trouvèrent plus de cent soixante évêques sur la fin; deux patriarches, l'un de Constantinople, et l'autre d'Antioche; et l'empereur, afin que sa présence refint les esprits mutins. Ce concile fut assemblé pour détruire entièrement le monothélisme, et pour reconnoître en Jésus-Christ deux volontés, l'une divine et l'autre humaine, et autant d'actions qu'il y a de natures. On excommunia Sergius, Pyrrhus, Paul, Macarius et tous leurs sectateurs.

681. XII. Concile de Tolède de trente-cinq évêques, pour

la confirmation du nouveau roi Edwige.

6°2. Concile de Rouen par St. Ansbert : d'autres le placent l'an 689.

683. XIII. Concile de Tolède pour la discipline ecclésiastique,

et contre les monothélites.

684. XIV. Concile de Tolède pour souscrire à la condamnation des monothélites, en exécution du VI<sup>e</sup> Concile œcuménique de Constantinople.

688. XV. Concile de Tolède pour exiger du roi Égica une profession de foi bien précise, parce qu'il en avoir donné

deux qui paroissoient se combattre.

692. Conciliabule de Constantinople, dit in trullo ou quinisextum, où se trouvèrent deux cent onze évêques, et les légats du pape Sergius III. Nous avons de ce concile

cent deux canons de discipline.

693. XVI. Concile de Tolède pour excommunier et déposer Sisbert archévêque de Tolède, convaincu d'avoir conspiré contre le roi Egica. On mit à sa placee Félix auparavant évêque de Séville. On ordonna que dorénavant on feroit, dans l'office de l'église, des prières pour la personne du roi et pour ses enfans.

SUPPL. Tome IV.

694. XVII. Concile de Tolède de presque tous les évêques d'Espagne, pour condamner les Juiss qui avoient conspiré contre le roi Egica, et contre les Chrétiens du royaume. On y condamna la ridicule superstition de certaines gens qui, lorsqu'ils souhaitoient la mort de quelqu'un, faisoient dire à son intention une messe des morts.

697. Concile d'Utrecht sous St. Wilbrod évêque et apôtre des Hollandois. On y résolut d'envoyer des prédicateurs

en divers pays.

#### VIII, Siècle.

701. XVIII. Concile de Tolède, et le dernier, où assistèrent la plus grande partie des évêques d'Espagne, pour recevoir la profession de foi que le roi Witiza devoit faire comme ses prédécesseurs.

704. Concile de Rome convoqué par Jean VI, et un autre concile en Angleterre l'année suivante, pour rétablir

St. Wilfrid dans son église d'Yorck.

721. Concile de Rome sur les mariages qui se célébroient sans égard aux règles de l'Eglise, et contre les clercs qui

portoient les cheveux trop longs.

731. Concile de Rome sous Grégoire III. On y examina la cause de George prêtre. Il avoit été envoyé à Constantinople avec des lettres apostoliques pour l'empereur Léon auquel il n'avoit osé les présenter.

732. Concile de Rome, sous Grégoire III, contre les iconoclastes, et pour la vénération des images des Saints. On y écrivit des lettres commonitoires à l'empereur Léon

l'Isaurien, qui étoit iconomaque.

742. Concile d'Augsbourg ou de Ratisbonne, sous St. Boniface archevêque et apôtre d'Allemagne, pour régler la

discipline de l'église.

743. Concile de Lestines, autrefois palais des rois de France, au diocèse de Cambrai, près de Binchs en Hainaut. Il s'y trouva grand nombre d'évêques. St. Boniface y présida. On travailla au rétablissement de la discipline de l'église.

744. Concile de Soissons où vingt-trois évêques assemblés

par ordre de Pepin', firent dix canons.

755. Concile de Ver ou Vern, château royal entre/Paris et Compiegne.

766. Concile de Gentilli, pour le culte des images et tou-

chant la procession du Saint-Esprit.

769. Concile de Rome sous Etienne III, et de tous les évêques d'Italie et des Gaules, contre Constantin, qui avoit usurpé le siège apostolique, et pour la vénération des images.

770. Concile de Worms. Il fut assemblé par ordre de Charlemagne, pour l'affermissement de la foi, et pour régler

la discipline de l'église.

777. Concile de Paderborn. On y prit des mesures pour confirmer dans la foi les Saxons, qui avoient reçu depuis peu l'Evangile.

Septième Concile général.

787. II. Concile général de Nicée de trois cent soixante et dix-sept évêques, convoque par l'empereur Constantin et sa mère Irène. Les légats du pape Adrien y présidèrent. et Taraise patriarche de Constantinople, y assista. On y régla la vénération due aux saintes images.

791. Concile tenu dans le Frioul, par Paulin patriarche d'Aquilée, sur la Trinité, sur l'incarnation du Verbe, et

sur la discipline.

792. Concile de Ratisbonne, ville de la basse-Bavière en Allemagne, sur le Danube, contre Félix évêque d'Urgel,

qui renouveloit l'impiété de Nestorius.

794. Concile de Francfort, ville impériale sur le Mein, dans le diocèse de Maïence en Allemagne. Charlemagne y étoit présent. On y frappa d'anathème non-seulement les iconoclastes, mais encore Félix et Elipand.

### IX. SIÈCLE.

800. Concile d'Aix-la-Chapelle, ville où Charlemagne faisoir sa demeure, et aujourd'hui enclavée dans le duché de Juliers. Les Pères du concile envoyèrent à Léon III trois · légats, pour lui demander la permission de chanter à la messe le symbole de Nicée, avec cette addition qui regarde la procession du Saint-Esprit, qui ex patre Filioque procedit.

\$13. VI. Concile d'Arles sur la discipline ecclésiastique. Concile de Maience, capitale de la Germanie supérieure, et située au lieu où le Mein se perd dans le Rhin.

816. Concile d'Aix-la-Chapelle pour obliger les chanoines à embrasser une vie régulière.

822. Concile d'Attigni, dans le diocèse de Rheims, pour prescrire la pénitence à Louis le Débonnaire, qui avoit fait arracher les yeux à son neveu Bernard roi des Lombards.

828 et 829. Concile de Maience, de Paris, de Lyon et de Toulouse, par l'ordre de Louis le Débonnaire, pour déraciner plusieurs abus et pour la réformation des mœurs,

833. Concile de Compiegne, au diocèse de Soissons sur l'Oise, dans le gouvernement de l'Isle-de-France.

836. Concile d'Aix-la-Chapelle pour porter les magistrats

à bien administrer la justice.

\$42. Concile de Constantinople où l'on rétablit le culte des images, et où fut déposé Jean, faux patriarche, intrus par la faveur des iconoclastes.

Concile d'Aix-la-Chapelle.

844. Concile du château de Vern, où Ebroin archichapelain du roi Charles le Chauve, et évêque de Poiriers, présida.

en présence de Vénillon archevêque de Sens.

845. Concile de Meaux contre ceux qui détenoient les biens de l'église.

Concile de Beauvais. Hincmar y fut élu archevêque de

Rheims.

846. IX. Concile de Paris.

849. II. Concile de Quiersi-sur-Oise, contre Gotescalc.

852. Concile de Maiense où présidoit Raban contre Gotescale.

853. III. Concile de Quiersi-sur-Oise, contre le même.
III. Concile de Soissons pour examiner la cause des clercs consacrés par Ebbo archevêque de Rheims, déposé pour avoir conspiré contre Louis le Débonnaire.

855. Concile de Valence en Dauphiné, contre les erreurs de Gotescale, sur la prédestination et le libre-arbitre.

Concile de Pavie pour les immunirés et les priviléges des ecclésiastiques.

857. IV. Concile de Quiersi, pour remédier aux maux de l'église et de l'état.

878. V. Concile de Quiersi, par les évêques des provinces

de Rheims et de Rouen.

859. I. Concile de Toul, ville de Lorraine, contre Vénillon archevêque de Sens, accusé de trahison à l'égard de son roi Charles le Chauve. On y parla de la doctrine de la prédestination, et des moyens d'établir une bonne et solide paix entre les princes Chrétiens.

860. II. Concile de Toul, composé de quarante évêques et

de quatorze provinces.

861. Concile de Rome, dans l'église de Latran, où présida Nicolas pape, contre Jean évêque de Ravenne, qui

maltraitoit ses diocésains.

862. Concile de Rome, contre les théopaschites qui renouvelant les hérésies de Valentin, de Marc, d'Apollinaire et d'Eutychès, soutenoient que la Divinité avoit souffert en Jésus-Christ. 863. Concile de Latran où le pape Nicolas condamna le décret d'un concile de Metz, qui avoit permis à Lothaire le jeune roi d'Austrasie, de répudier la reine Teutberge sa femme légitime, pour épouser Valdrade.

Concile de Senlis; Hinemar archevêque de Rheims, y

déposa Rothade évêque de Soissons.

864. Concile de Rome où le pape Nicolas rétablit Rhotade dans son siège.

868. Concile de Worms où l'on dressa quatre-vingts règlemens pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique.

Huitième Concile général.

869. Concile général de Constantinople où se trouvèrent cent deux évêques, trois légats du pape, quatre patriarches. On y brûla les actes d'un conciliabule que Photius avoit assemble contre le pape Nicolas, et contre Ignace, légitime patriarche de Constantinople. On y condamna Photius qui s'étoit emparé de cette dignité, et Ignace fut rétabli avec honneur. Le culte des images de la Ste Vierge et des Saints y fut encore maintenu.

870. Concile de Cologne où l'on régla plusieurs points de

discipline.

Concile d'Attigni de trente évêques.

\$71. Concile de Douzi, au diocèse de Rheims.

876. Concile de Pont-Yon, autrefois château royal, à deux

lieues de Vitri en Champagne.

877. Concile de Compiegne assemblé par Charles le Chauve empereur, à la sollicitation du pape Jean VIII, contre les païens.

879. Concile de Rome pour l'élection d'un nouvel empereur

à la place de Louis II.

881. Concile de Rome sous le pape Jean VIII, contre Athanase évêque et prince de Naples qui, ayant fait une ligue avec les Sarasins, commettoit de cruelles hostilités dans Bénevent, Capone, Salerne et Rome.

8871 Concile de Cologne contre ceux qui pilloient les

églises.

888. Concile de Maience. L'empereur Charlemagne étant mort 1 on y travailla en faveur d'Arnoul.

Concile de Metz.

892. Concile de Vienne, assemblé par ordre du pape Formose, à cause des horribles troubles dont l'église étois - agitée. Foulque archevêque de Rheims, y assista.

895. Concile de Tribur ou Trever, autrefois palais des rois de France sur le Rhin, dans le diocèse de Maïence. Il n'en reste presque que le nom.

898. Concile de Rome sous le pape Jean IX.

900. Concile d'Oviédo en Espagne.

#### X. SIÈCLE.

904. Concile de Rome sous le pape Jean IX. On y cassa les actes d'Etienne VIII contre Formose, et on examina les droits des deux prétendans à l'empire.

. Concile de Ravenne. On y décida en faveur de For-

mose, qu'Etienne avoit deposé.

922. Concile de Coblentz en Allemagne, pour défendre les mariages entre parens et alliés.

927. Concile de Duysbourg pour excommunier ceux de Metz qui avoient arraché les yeux à Bennon leur évêque.

932. Concile d'Erford en Allemagne.

935. Concile de Fimes, diocèse de Rheims, contre les usur-

pateurs des biens de l'église.

942. Concile de Soissons pour examiner les droits des deux prétendans à l'archevêché de Rheims: Hugues fut élu, et Artaud chassé.

948. Concile de Mousson contre Hugues et en faveur d'Artaud, pour l'archevêché de Rheims.

952. Concile d'Augsbourg. Le roi Othon y assista.

964. Concile de Rome où présida le pape Jean XII, contre l'antipape Léon VIII.

967. Concile de Ravenne où le pape Jean XII présida, et

où assista Othon I, empereur.

969. Concile de Cantorbery, archevêché et primatie d'Angleterre. Il fut assemblé par St. Dunstan, contre l'incontinence des clercs.

989. Concile de Rome pour rappeler St. Adalbert de son monastère où il s'étoit retiré à cause des grands dérèglemens de ses diocésains, et pour le faire retourner à son évêché de Prague en Bohème, où son peuple se portoit

à la pénitence.

503. Concile de Rome pour la canonisation de St. Udalric évêque d'Augsbourg. C'est le premier acte de canoni-

sation dont nous ayons la bulle.

Concile de Rheims pour rétablir Arnulfe sur le siège épiscopal de Rheims, d'où il avoit été chassé par une sellition.

996. Concile de Rome par Grégoire V, en présence de l'empereur.

999. Concile de Quedlimbourg pour examiner la cause de Gésiller évêque de Magdebourg, qui avoit deux évêchés.

#### XI. STÈCLE.

1001. Concile de Rome sous Gerbert ou Sylvestre II, en présence de l'empereur.

1005. Concile de Doremond en Westphalie, pour redonner

aux lois ecclésiastiques leur première vigueur.

1007. Concile de Francfort pour ériger en évêché l'églisé de Bamberg.

1012. Concile de Léon, ville capitale du royaume de Léon

en Espagne, par ordre du roi Alphonse V.

1022. VII. Concile d'Orléans assemblé par l'ordre du roi Robert, contre les manichéens qui se réveilloient en France.

Concile d'Aire, dans le diocèse d'Auxerre. Le roi Robert y assista. Ce fut à ce concile que commença l'usage d'apporter aux assemblées ecclésiastiques les reliques des Saints.

Concile de Selingstadt dans le diocèse de Maience.

1023. Concile de Maience où se trouva St. Henri empereur. avec tous les évêques d'Allemagne.

Concile de Pampelune pour obliger l'évêque qui avoit transporté son siège ailleurs, de revenir à Pampelune.

2029. Concile de Limoges où il sut décidé que St. Martial, disciple de Jésus-Christ, étoit apôtre de cette ville.

1031. Concile de Bourges. (Dans ces deux concil. l'apostolat Concile de Limoges. \ de St. Martial fut confirmé.

1034 Divers conciles en France.

1046. Concile de Sutri, ville épiscopale du patrimoine de Saint-Pierre en Toscane, pour examiner l'élection de Grégoire VI, accusé de simonie, lequel abdiqua.

1047. Concile de Rome pour la réformation des abus, et pour bannir la simonie, alors très-commune parmi le

clergé.

1049. Concile de Rheims, auquel présida le pape Léon IX, contre la simonie, les mariages incessueux, les noces

illicites, etc.

Concile de Maience de quarante évêques, convoqué par Léon IX, où se trouva l'empereur; l'on y sit des décrets contre les mêmes désordres qui avoient fait assembler le concile de Rheims.

Concile de Rouen, par l'archevêque Manger, contre les.

simoniaques.

1050. Concile de Rome, pour condemner l'hérésie de Bérenger , sar l'Eucharistie,

Concile de Verceil, ville épisc. de Piémont;

Concile de Paris, Concile de Rome. Contre le mêmê.

Concile de Covença en Espagne.

Concile de Brione en Normandie, où Bérenger fut réduit au silence.

1051. Concile de Rome sous Léon IX, contre les évêques simoniaques et les clercs incontinens.

1055. Concile de Lyon, puis de Tours, contre Bérenger qui, après avoir abjuré ses erreurs, les enseignoit de nouveau.

Concile de Florence où l'on confirma la condamnation de Berenger, et pour la conservation des biens des ecclésiastiques. Le pape Victor II et l'empereur Henri III s'y trouvèrent.

Concile de Lizieux où Mauger archevêque de Rouen

fut déposé, et Maurille mis à sa place.

to56. Concile de Toulouse pour la réformation des mœurs des ecclésiastiques qui vivoient dans l'incontinence.

Concile de Compostelle.

1057. Concile de Rome contre les simoniaques.

no59. Concile de Sutri pour dégrader l'antipape Benoît X de toutes les fonctions ecclésiastiques, parce qu'il avoit envahi le saint siège.

Concile de Rome où il y avoit cent treize évêques. Bérenger fut condamné pour la seconde fois, et obligé

· à brûler ses écrits.

Concile de Melsi pour accorder aux Normands l'investiture de la Pouille, de la Calabre et de la Sicile.

1060. Concile de Jacca en Aragon pour régler les cérémonies de l'église et les mœurs des fidelles.

1063. Concile de Rome, de plus de cent évêques qui frappèrent d'anathème les simoniaques.

Concile de Rouen sous l'archevêque Maurille, pour l'observation des canons.

1065. Deux conciles à Rame.

1067. Concile de Mantoue, ville épiscopale de Lombardie, sous Alexandre II, et contre Cadalous antipape.

3068. Concile de Barcelone en Catalogne.

1070. Concile en Normandie, auquel présida le légat Ermenfroi, et où Lanfrane fut contraint d'accepter l'archevêché de Cantorbery.

1072. Concile de Rouen contre les clercs mariés.

\*\*2674. Concile de Rome sous Grégoire VII, pour obliger les ecclésiastiques à vivre selon la sainteté de leur caractère, et pour excommunier Robert Guischard duc de la Pouille, qui ravageoit le patrimoine de Saint-Pierre.

1075. Concile de Londres par Lanfranc, touchant le rang

des évêques.

1078. Concile de Rome d'environ cent évêques, sous Grégoire VII, contre les prélats rebelles au saint siège.

1079. Concile de Rome où Bérenger embrassa la foi catho-

lique, demanda pardon, et sit pénitence.

1080. Concile de Lyon convoqué par Hugues, évêque de Die et légat du pape, où fut déposé Manassés qui avoit usurpé le siège épiscopal de Rheims, et qui étoit rebelle au pape.

Concile de Meaux pour chasser Ursin de l'évêché de Soissons, et pour substituer en sa place Arnoul, homme

d'une éminente vertu.

Concile de Lillebonne en Normandie, en présence de Guillaume le Conquérant.

1085. Concile de Quedlimbourg en Saxe.

1087. Concile de Benevent où l'antipape Guibert fut anathé-

1089. Concile de Rome de cent quinze évêques, convoqué

par le pape Urbain II.

Concile de Melfi, dans la Pouille, contre la simonie.

1000. Concile de Toulouse, ville sur la Garonne, dans la Gaule Nabonnoise.

1094. Concile de Constance contre les ecclésiastiques schis-

matiques, simoniaques et incontinens.

Concile d'Autun où fut excommunié, pour la première fois, Philippe Ier roi de France, qui avoit répudié la reine Berthe sa femme, pour épouser Bertrade femme de Foulque, comte d'Anjou.

1005. Concile de Plaisance en Lombardie, pour protéger l'impératrice Praxède, que son mari Henri IV avoit injustement répudiée; et pour donner du secours à Alexis,

empereur des Grecs pressé par les Sarasins.

Concile de Clermont en Auvergne. Le pape Urbain II y présida. Il y avoit treize archevêques et deux cent cinq prélats portant crosse, tant évêques qu'abbés, pour la réformation de l'église, et pour solliciter les princes Chrétiens à se croiser contre les Infidelles.

1096. Concile de Rouen où l'on fit huit canons.

1007. Concile de Bari, dans la Pouille. Le pape Urbain; à la tête de cent quatre-vingt-trois évêques, sit tous ses

efforts pour réunir les Grecs à l'église Latine, et parti-

1099. Concile de Saint-Omer par Manassès, archevêque de

Rheims, et quatre de ses suffragans.

2100. Concile de Poitiers pour frapper d'excommunication Philippe, roi de France, en cas qu'il ne voulût pas abandonner Bertrade, qu'il avoit enlevée à son mari. Il obeit.

#### XII: Siècle.

1702. Concile de Rome. On y excommunia ceux qui disoient qu'il ne falloit point faire de cas des excommunications et des liens de l'église.

1104. Concile de Troyes en Champagne, pour examiner la cause de Hubere évêque de Senlis, accusé calomnieuse-

ment de vendre les ordres.

1105. Concile de Northautsen en Allemagne. On y condamna la simonie, les divisions et l'incontinence des clercs.

Conciles de Florence et de Maience, contre Fluentius évêque de Florence, qui soutenoit que l'antechrist étoit né.

Concile de Lizieux assemblé par Henri premier, roi

d'Angleterre.

2106. Concile de Guastalla en Lombardie, pour rétablir la discipline ecclésiastique, extrêmement affoiblie par les longs démêlés de l'empereur Henri IV et de la cour de Rome.

1107. Concile de *Troyes* en Champagne, pour examiner les droits que les princes s'attribuoient de mettre des pasteurs dans les églises particulières.

Concile de Jérusalem où Ebrémart patriarche intrus fut déposé, et Gibelin archevêque d'Arles mis en sa

place.

Concile de Londres convoqué par St. Anselme archevêque de Cantorbery. On y reçut les décrets du concile de Rome par lesquels on abolissoit les investitures des dignités de l'église, qu'on avoit coutume de recevoir des personnes laïques.

1108. Concile de Bénevent qui défendit de recevoir des laïques l'investiture des bénéfices. Il se tint plusieurs autres conciles à ce sujet. Les investitures y furent défen-

dues comme illicites.

1112. Concile de Latran d'environ cent évêques, sous Pasehal II, où ce pape révoqua le privilége des investinues des bénéfices, qu'il avoit accordé à l'empereur Henri V.

Concile de Vienne en France, où l'on approuva les actes du concile de Latran, et où Henri V fut excommunié.

Concile d'Aix en Provence.

1114 Concile de Cépérano, dans la Calabre.

Concile de Beauvais où St. Godefroi évêque d'Amiens qui s'étoit fait chartreux, fut rappelé à son église.

1115. Concile de Rneims par le légat Conon, pour mettre la paix entre l'église et le sacerdoce. Henri V y fut encore excommunié.

ris. Concile de Rouen: Conrad légat du pape Gélase, s'y plaignit de l'empereur et de l'antipape Bourdin, en demandant aux églises de Normandie le secours de leurs prières, et encore plus de leur argent, dit Orderic, auteur du temps.

1119. Autre concile de Rouen pour le célibat des prêtres.

#### Neuvième Concile général.

avoir plus de trois cents évêques et plus de six cents abbés. Il y fut tenu pour la paix de l'église, troublée depuis plus de quarante-cinq ans à l'occasion du droit de la collation des bénéfices, que l'empereur prétendoit. On y travailla à rétablir la discipline ecclésiastique, trèsaffoiblie par la longueur et la multitude des schismes. On y chercha aussi les moyens de retirer la Terre-Sainte de la puissance des Infidelles.

1126. Concile de Londres de 60 prélats pour la réformation

des mœurs.

1128. Concile de Troyes en Champagne, où se trouva.

St. Bernard, et où l'ordre des Templiers fut confirmé.

Concile de Rouen par le legat Matthieu d'Albane, en

présence du roi d'Angleterre.

Concile d'Estampes pour décider lequel d'Innocent ou d'Anaclet seroit pape. St. Bernard fur choisi, d'un consentement unanime, pour être l'arbitre de ce différend : il prononça en faveur d'Innocent II.

1130. Concile de Clermont pour condamner l'antipape

Anaclet.

1131. Concile de Rheims où Innocent II, à la tête de 13 archevêques et de 263 évêques, couronna Louis roi de France, et excommunia Pierre de Léon antipape, qui se nommoit Anaclet. St. Bernard y assista,

1132. Concile de Plaisance contre les schismatiques, par-:

tisans d'Anaclet.

1133. Concile de Jouare, dans le diocèse de Méaux, contre le meurtrier du prieur de Saint-Victor de Paris.

1134. Concile de Pise contre Anaclet antipape. St. Beznard y assista.

1135. Concile de Londres où l'on traita des besoins de l'eglise et de l'état, en présence du roi Etienne.

#### Dixième Concile général.

1139. II. Concile général de Latran de près de 1000 évêques', sous Innocent II pape, et en présence de Conrad III empereur. Il fut assemblé pour condamner les schismatiques, pour établir la discipline de l'église, et pour anathématiser les erreurs d'Arnaud de Bresse, ancien disciple d'Abailard.

1140. Concile de Sens contre Abailard.

1142. Concile de Londres en présence d'Etienne roi d'Angleterre, contre ceux qui maltraitoient les clercs et les emprisonnoient.

1146. Concile de Chartres pour le voyage de la Terre-

Sainte.

1147. Concile de Paris où présida Eugène III, et où l'on anathématisa les nouvelles opinions de Gilbere de la

Porrée évêque de Poitiers.

1148. Concile de Rheims par Eugène III, où fut condamné Gilbere de la Porrée, et un certain fanatique Breton nommé Eon de l'Etoile, qui se disoit juge des vivans et des morts.

1142. Concile de Baugenci sur la Loire, entre Blois et Orléans, pour rompre le mariage contracté entre Louis VII roi de France, et sa parente Eléonore, fille du duc d'Aquitaine.

1160. Concile de Nazareth pour reconnoître le pape Ale-

xandre H, et anathématiser Victor antipape.

1161. Concile de Neuf-marché au diocèse de Rouen.

1162. Concile de Westminster près de Londres, pour donner un archevêque à l'église de Cantorbery, après la mort de Thibault: St. Thomas fut élu.

1163. Concile de Tours, pour rétablir l'unité et la liberté

de l'église.

1167. Concile de Latran, où Alexandre III excommunia

Fréderic I empereur d'Allemagne.

1172. Concile d'Avranches en basse Normandie, pour absoudre Henri II roi d'Angleterre, à cause de la mort de St. Thomas de Cantorbery.

1175. Concile de Vestminsser pour rétablir la discipline de

l'église.

1177: Concile de Venise pour faire la paix entre le pape Alexandre III et l'empereur Fréderic I, dit Barberousse, qui s'y trouva.

#### Onzième Concile général.

1179. III. Concile général de Latran. Il y avoit 302 évêques, sous Alexandre III pape. Il fut assemblé pour annuller les ordinations faites par les antipapes, condamner les erreurs des Vaudois, et pour travailler à la réforme des mœurs.

1185 et 1188. Concile de Paris pour une nouvelle croi-

sade tendant à recouvrer la Terre-Sainte.

1190. Concile de Rouen pour le même sujet, par Gautier archevêque de cette ville.

1195. Concile d'Yorck en Angleterre, pour régler les mœurs

du clergé.

1196. Concile de Paris pour examiner la validité du mariage de Philippe-Auguste et d'Engeburge de Danemarck.

1199. Concile de Dijon où se trouvèrent 4 archevêques et 18 évêques présidés par Pierre de Capoue légat, pour mettre tout le royaume en interdit, parce que le roi Philippe II avoit répudié sa femme.

1200. Concile de Londres composé de toute l'Angleterre

ecclésiastique.

#### XIII. STECLE.

201. Concile de Soissons pour examiner si le divorce de Philippe II ayec la reine étoit bien fondé. Il fut décidé que non.

1209. Concile d'Avignon pour l'extirpation de l'hérésie et

la réformation des mœurs.

1210. Concile de Paris contre Amauri et ses sectateurs.

1211. Concile de Narbonne pour excommunier les Toulousains qui avoient donné retraite aux hérétiques. Concile de Paris.

### Douzième Concile général.

1215. Concile général de Latran; le pape Innocent III y présida. Il y avoit 2 patriarches, celui de Constantinople et celui de Jérusalem; 71 archevêques, 412 évêques et 800 abbés; le primat des Maronites, nouvellement réunis à l'église Romaine, et St. Dominique, instituteur de l'ordre des frères Prêcheurs. Ce concile fut assemblé pour condamner les erreurs des Albigeois et des autres hérétiques, et pour la conquête de la Terre-Sainte.

1222. Concile d'Oxford en Angleterre.

1223. Concile de Rouen où l'on publia l'abrégé des canons du concile de Latran.

1225. Concile de Bourges, capitale du Berry, pour qu'on poursuivit par les armes les Albigeois.

1229. Concile de Toulouse.

1231. Concile de Château-Gontier, dans le diocèse d'Angers. Concile de Rouen concernant la discipline du clergé séculier et régulier.

1234. Concile de Rome où présida Grégoire IX et les patriarches de Constantinople, d'Antioche et de Jérusalem, pour envoyer une nouvelle flotte dans la Palestine.

1235. Concile de Narbonne pour donner des règlemens aux inquisiteurs établis par Grégoire 1X.

1236. Concile de Tours.

1237. Concile de Londres.

, 1240. Concile de Laval, ville dans le bas Maine.

1242. Concile de Tarragone pour examiner si l'on puniroit ou si l'on réconcilieroit les hérétiques.

#### Treizième Concile général.

1245. Î. Concile général de Lyon où présida le pape Innocent, IV, et où assistèrent les patriarches de Constantinople, d'Antioche et d'Aquilée ou de Venise, cent quarante évêques, Beaudoin II empereur d'Orient, et St. Louis roi de France. On y excommunia Fréderic II. On y donna le chapeau rouge aux cardinaux, et enfin on décida qu'on enverroit une nouvelle armée de Croisés dans la Palestine, sous la conduite de St. Louis.

1246. Concile de Bézier en Languedoc pour savoir comment

on procéderoit contre les hérétiques.

1254. Concile de Château-Gontier.

2255. Concile d'Albi où l'on examina comment on devoit agir avec les hérétiques opiniatres.

Concile de Bordeaux.

1261. Concile de Ravenne.

1263. Concile de Viterbe pour chasser Mainfroy du royaume de Sicile, et le donner à Charles duc d'Anjou.

1264. Concile de Nantes en Bretagne. On en a 9 canons.

1267. Concile de Pont-Audemer en Normandie.

1268. Concile de Londres pour réparer les désordres de la guerre civile.

1269. Concile de Sens pour rétablir la juridiction et la discipline de l'église.

Concile de Château-Gontier.

1270. Concile d'Av gnon.

#### Quatorzième Concile général.

1274. II. Concile général de Lyon où présidoit Grégoire V, et où assistèrent les patriarches d'Antioche et de Constantinople, quinze cardinaux, cinq cents évêques, soixante et dix abbés, mille docteurs. On y travailla à réunir les Grecs avec les Latins, sur la procession du Saint-Esprir. On ajouta au symbole de la foi qui avoit été dresse au concile de Constantinople, le mot Filioque. On chercha les moyens de recouvrer la Terre-Sainte.

1276. Concile de Bourges, pour la défense de la liberté et

la paix de l'église,

1279. Concile de Bude, capitale de Hongrie, pour la propagation de la foi et la parfaite réformation des mœurs.

Concile de Pont-Audemer où l'on fit vingt-quatre canons, dont un ordonne que ceux qui n'ont point fait leurs pâques soient poursuivis comme suspects d'hérésie.

1281. Concile de Saltzbourg en Bavière.

1282. Concile de Tours.

1286. Trois conciles, à Riez, à Ravenne et à Bourges!

1287. Concile de Rheims.

1287 et 1288. Conciles de Saltzbourg en Allemagne.

1291. Concile de la même ville pour secourir les Chrétiens de la Terre-Sainte.

Concile de Milan pour le même sujet.

Concile de Londres pour chasser les Juiss d'Angleterre, et pour interdire aux moines la possession des héritages.

1292. Concile d'Aschaffenbourg, dans le diocèse de Maïence. 1297. Concile de Lyon contre les princes qui soumettent les ecclésiastiques aux impositions qu'ils font dans leurs

1299. Concile de Rouen contre le dérèglement du clergé.
1300. Concile d'Auch, contre ceux qui opprimoient les ecclésiastiques et qui poursuivoient sans pitié les Lépreux.

#### XIV. SIÈCLE.

Concile de Cantorbery sur le pouvoir des religieux mendians pour l'administration des sacremens.

1302. Concile de Rome où le pape Boniface VIII donna la fameuse décrétale Unam sanctam.

1303. Concile de Compiegne pour la conservation des priviléges de l'église.

1308. Concile d'Auch.

1310. Concile de Saltzbourg.

Concile de Maience pour prendre des informations sur la vie des Templiers, dont les mœurs étoient fort décriées.

#### Quinzième Concile général.

1311. Concile général de Vienne en France, assemblé par ordre de Clément V. Il y avoit les deux patriarches d'Antioche et d'Alexandrie, trois cents évêques, trois rois, Philippe IV roi de France, Edouard II roi d'Angleterre, Jacques II roi d'Aragon. On y parla particulièrement des erreurs et des crimes des Templiers, des Béguards et des Béguines, d'une expédition dans la Terre-Sainte, de la réformation des mœurs du clergé, et de la nécessité d'établit dans les universités des professeurs pour enseigner les langues orientales.

Concile de Ravenne où l'on dressa trente-deux statuts

sur les mœurs et la discipline.

1313. Concile de Magdebourg.

2314. Concile de Ravenne qui défend aux notaires de faire aucuns actes pour les excommuniés.

Concile de Paris.

1315. Concile de Saumur.

1317. Concile de Ravenne où l'on défend de dire des messes basses pendant la grande.

1318. Concile de Senlis.

1320. Concile de Sens où il est fait mention pour la première fois de l'exposition et de la procession du saint Sacrement. 1322. Concile de Valladolid.

1324. Concile de Paris.

Concile de Tolède. Il y est ordonné aux clercs de se faire raser la barbe au moins une fois le mois.

1326. Concile contre les empoisonneurs et les enchanteurs.

Concile de Marsiac au diocèse d'Auch.

1327. Concile d'Avignon sous Jean XXI, pour condamnet l'antipape Nicolas qui enseignoit que Jèsus-Christ et ses disciples avoient été si pauvres qu'ils ne possédèrent jamais rien, ni en commun ni en particulier.

1329. Concile de Compiegne.

Concile de Londres. On y ordonna qu'on fêteroit la conception de la sainte Vierge dans toute la province de Cantorbery.

1335. Concile de Bonne-Nouvelle près Rouen, où l'on défent

l'habit court et le port d'armes aux moines.

1336. Concile de Château-Gontier.

1339. Concile de Tolede.

1344. Concile de Noyon.

. 1368. Concile de Lavaur. On y ordonna l'abstinence du samedi aux clercs constitués dans les ordres sacrés. Elle n'étoit donc pas encore établie parmi les laïques.

1382 et 1397. Conciles de Londres pour condamner les

erreurs de Wiclef.

1998. Concile de Paris pour terminer le schisme de Benoît XIII, qui ne vouloit point renoncer à la dignité de souverain pontife.

## X V. SIÈCLE.

1401. Concile de Londres, contre les Wiclésites.

1404 et 1408. Concile de Paris pour remédier au schisme.

1409. Concile de Pise pour éteindre le schisme. Les Pères nommèrent un nouveau pape, Alexandre V, qu'ils opposèrent à Benoît XIII et à Grégoire XII.

1411. Concile d'Orléans pour excommunier Jean duc de

Bourgogne.

Seizième Concile général.

1414. Concile général de Constance en Allemagne. Il fut assemblé par les soins de l'empereur Sigismond pour anathématiser les hérésies de Wiclef et de Jean Hus, et pour éteindre les schismes qui déchiroient depuis trente-sept ans l'église. On y comptoit quatre patriarches, quarantesept archevêques, cent soixante évêques, cinq cent soixante-quatre abbes et docteurs. Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris, y assista. Jean Hus et Jérôme de Prague furent brûlés vifs, après avoir été convaincus de leurs erreurs. Martin V approuva tous les décrets qu'on y fit en matière de foi; mais les papes ont toujours rejeté le décret qui enseigne que le concile universel tient son autorité immédiatement de J. C., et que les souverains pontifes sont eux-mêmes obligés de s'y soumettre.

1420. Concile de Saltzbourg.

1423. Concile de Pavie qui fut ensuite transféré à Sienne à cause de la peste.

1425. Concile de Copenhague pour le rétablissement des mœurs et de la discipline.

1429. Concile de Paris.

### Dix-septième Concile général.

1431. Concile général de Bale, ville sur le Rhin, entre la Suisse et l'Allemagne, sous Eugène IV, Sigismond étant SUPPL. Tome IV.

empereur. Il fut assemblé à l'occasion des troubles de · Bohême au sujet de la communion sous les deux espèces. Le concile accorda aux Bohémiens l'usage du calice. pourvu qu'ils n'improuvassent pas l'action de ceux qui ne communieroient que sous une espèce. On confirma dans ce concile le décret fait à celui de Constance sur la supériorité du concile au-dessus du pape, et on fit des décrets pour la réformation de l'église.

1433. Concile de Prague pour réconcilier les Bohémiens à

l'église Romaine.

#### Dix-huitième Concile général.

3439. Concile général de Florence. Il fut commencé dès l'an 1438 à Ferrare; mais la peste qui se fit sentir dans cette ville obligea de transférer ce concile à Florence. Eugène IV y présida. Il y avoit cent cinquante évêques. Joseph patriarche de Constantinople, avec Jean Paléologue empereur d'Orient, s'y trouvèrent. Il fut assemblé particulièrement pour réunir les Grecs avec les Latins.

1440. Concile de Bourges. On y redigea la pragmatiquesanction; c'est-à-dire, une suite de règlemens qui contenoient la substance de tout ce qu'avoient réglé les conciles de Constance et de Bâle sur la discipline ecclésiastique. Cette ordonnance rétablit le droit des élections, qui avoit été enlevé aux églises particulières et aux chapitres. Le concordat fait à Boulogne en 1515, entre Léon X et François 1, abolit la pragmatique-sanction.

Concile de Flessingue, ville de la haute Bavière, pour

réformer les ecclésiastiques et les religieux.

1445. Concile de Rouen, par Raoul Roussel archevêque de cette ville.

7448. Concile d'Angers.

Concile de Lausanne contre Félix antipape.

1452. Concile de Cologne: on y défend les nouvelles confréries et les nouveaux ordres religieux.

1457. Concile d'Avignon. 1473. Concile de Madrid.

Concile d'Aranda en Espagne.

1485. Concile de Sens.

1490. Concile de Saltzbourg.

#### XVI SIÈCLE

1510. Concile de Tours. Concile de Peterkay en Pologne.

### Dix-neuvième Concile genéral.

1512. V. Concile général de Larramoù présida Jules II, puis Léon X, Maximilien I étant alors empereur d'Allemagne. Ce concile dura 5 ans. Il y avoit quinze cardinaux, et près de quatre-vingts archevêques et évêques. Il fun assemblé: 1.º afin d'empêcher une espèce de schisme naissant: 2.º pour terminer plusieurs différends qui étoient entre le pape Jules II et Louis XII roi de France; 3.º pour réformer le clergé. On arrêta dans ce concile qu'on feroit la guerre à Sélim empereur des Turcs, On nomma pour chefs de cette expédition l'empereur Maximilien I et François I roi de France. La mort de Maximilien, et l'hérésie de Luther qui causa taut de troubles en Allemagne, renversèrent ce grand déssein.

1515. Concile de Rouen.

1517. Concile de Florence.

1528. Conciles de Sens et de Paris contre Lucher.

Concile de Rasisbonne contre le même sectaire, 1530. Concile de Pétricovie contre les nouvelles hérésies.

1531. Concile de Lanschet.

1536. Concile de Cologne.

1539. Concile de Pétricovie.

1540. Concile de la même ville contre les hérésies de Luther.

Vingeieme Concile general.

marche de Trévise, sur les frontières de la Rhétie et de l'Allemagne. Ce concile dura près de 18 ans, depuis 1345 jusqu'en 1563, sous cinq papes, Paul III, Jules III, Marcel II, Paul IV, Pie V; et sous les règnes de Charles—Quint et de Ferdinand, empereurs d'Allemagne. Ce concile avoit rassemblé cinq cardinaux, légais du Saint-Siège, trois patriarches, trente-trois archevêques, deux cent trente-cinq évêques, sept abbés, sept généraux d'ordres monastiques, cent soixante docteurs en théologie. Il fut convoqué pour condamner les érreurs des Luthériens, et pour la réformation des mœurs des ecclésiastiques et des autres fidelles.

1547. Concile de Lanschet pour empecher les disputes sur

la religion entre les Catholiquesi

1549. Trois conciles, à Trèves, à Cologne, à Maience.
1551. Concile de Pétricovie contre les nouvelles erreurs.
Concile de Narbonne.

1561. Concile de Varsovie sur la Vistule.

1564. Concile de Rheims.

1565. Concile de Cambrai.

Concile de Milan sous St. Charles Borromle.

Concile de Tolède.

1569. II. Consile de Milan.

1575. Concile de Malines dans le Brabant.

1573 et 1575. III et IV. Conciles de Milan.

1 578. Concile de Pétricovie sur les matières de foi.

1579. V. Concile de Milan.

1581. Concile de Rouen, et le dernier tenu en Normandie.

2582. VI. Concile de Milan.

1583. Concile de Lima, au Pérou, dans l'Amérique méridionale, pour chercher les moyens de travailler à la propagation de la foi dans la nouvelle église des Indes.

II. Concile de Rheims.

Deux conciles à Tours et à Bordeaux...

1584. Concile de Bourges.

1585. Concile de Mexico, capitale de la nouvelle Espagne dans l'Amérique septentrionale, pour recevoir les décrets du concile de Trente.

Concile d'Aix en Provence.

1590. Concile de Toulouse.

1594. Concile d'Avignon.

1596. Concile d'Aquilée.

### XVII. SIÈCLE

1607. Concile de Malines. Concile de Pétricovie.

1609. Concile de Narbonne.

1612. Conciles de Paris et d'Aix.

1615. Concile de Salerne, ville du royaume de Naples.

1620 et 1621. Deux conciles à Pétricovie.

1624. Concile de Bordeaux.

1628. Concile de Pétricovie.

1631. Concile de Tarragone.

1634. Concile de Varsovie.

1640. Concile de Paris.

1641. Concile de Constantinople. Les erreurs de Calvin, que les Grecs adoptoient, dit-on, en partie, y sont proscrites. 1643. Concile de Varsovie.

#### XVIII. SIÈCLE.

1725. Concile de Rôme. Concile d'Avignon.

1727. Concile provincial d'Embrun,

#### EXARCAT DE RAVENNE.

Lorsque les Barbares se furent rendu maîtres de l'Italie, les empereurs d'Orient y envoyèrent de temps en temps des généraux pour y maintenir leurs droits. Le général Narsès ayant été rappelé en 568, Longin prit sa place et s'établit à Ravenne avec le titre d'exarque. Il fut rappelé ensuite. Plusieurs autres généraux y furent envoyés successivement et portèrent le même titre.

Luitprand roi des Lombards s'empara de Ravenne en 726 sous l'exarque Paul; mais ce gouverneur avec le secours du pape et des Vénitiens la reprit l'année suivante. Elle fut enfin prise en 752 par Astolphe roi des Lombards, sur Eutychès, le dernier des exarques, qui fut chassé de toute l'Italie et obligé de retourner à Constantinople. Deux ans après, Pepin roi de France obligea Astolphe à donner cette ville avec l'exarcat au pape; ce que Charlemagne confirma en y ajoutant de nouvelles terres.

#### EXARQUES.

| Longin, Ier exarque, de- |     | Théodore Calliopas pour  |            |
|--------------------------|-----|--------------------------|------------|
| puis 568 iusau'en        | 584 |                          | 666        |
| Smaragde,                | 590 | Grégoire,                | 678        |
| Komain .                 | 597 | Theodore II,             | 687        |
| Callinique,              |     | Jean Platyn,             | 702        |
| Smaragde pour la seconde |     | Theophilacte,            | 710        |
| fois,                    | 611 | Jean Rizocope,           | 711        |
| Lemigius .               |     | Eurychès,                | 713        |
| Eleuthère,               |     | Scholasticus,            | 727        |
| Isaac,                   | 638 | Paul,                    | 728        |
| Platon,                  |     | Eutyches pour la seconde | ,          |
| Théodore I Callionas,    | 649 |                          | 752        |
| Olympius,                | 652 |                          | <i>,</i> , |

Fin des Exarques.

# EMPIRE D'ORIENT.

DEPUIS le partage qu'Arcadius fit avec son trère Honorius, l'empire ne fut plus réuni sur une même tête comme il l'avoit été plusieurs fois depuis Constantin le Grand, qui lui même avoit été empereur d'Occident, puis seul souverain de tout l'empire après la mort de Licinius. Constantin eut sept successeurs à Constantinople, jusqu'à Théodose qui fut empereur d'Orient durant douze ans, avant que d'être empereur d'Occident; ou plutôt les ampereurs de Constantinople, jusqu'après Théodose, agissant de concert avec les empereurs de Rome, ces deux empires n'en faisoient qu'un; mais sous les enfans de Théodose, ces deux empires furent totalement séparés d'intérêt, et prirent le nom d'Orient et d'Occident. Arcadius doit donc être regardé comme le premier empereur d'Orient. Il régna à Constantinople, la rivale de Rome.

Cet empire quoiqu'assez mal gouverné, se soutint cependant plus long-temps que celui d'Occident; et Montesquieu en donne diverses raisons qu'on peut lire dans ses Considérations sur la décadence des Romains; mais dès le VIIIe siècle il étoit regardé comme un arbre déjà vieux, dont les racines commençoient à s'ébranler. La foiblesse des empereurs, les factions de leurs ministres, les intrigues de leurs eunuques, la haine que se portoient les différentes sectes, les disputes dogmatiques substituées au maniement des armes, et la mollesse à l'ancienne valeur; des multitudes de moines remplaçant les agriculteurs et les

soldats, tout annonçoit que l'empire seroit démembré peu à peu et tôt ou tard anéanti.

Les empereurs d'Orient n'avoient plus rien en Afrique, et une partie de l'Asie mineure leur étoit enlevée. Ils défendoient contre les Musulmans les frontières de l'empire vers l'orient de la mer Noire; et tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils auroient pu au moins se fortifier contre eux par l'usage continuel de la guerre: mais du côté du Danube et vers le bord occidental de la mer Noire, d'autres ennemis les inquiétoient. Les Scythes nommés Abares, les Bulgares, autres Scythes, désoloient les beaux climats de la Romanie.

Les Abares sur-tout, répandus dans la Hongrie et dans l'Autriche, se jetoient tantôt sur l'empire d'Orient, tantôt sur celui de Charlemagne, et la capitale de l'empire Grec étoit le théâtre des révolutions et des crimes. « Un mélange de l'artifice des Grecs et de la sérocité des Thraces, formoit le caractère qui régnoit à la cour. En effet, quel spectacle nous représente Constantinople ? Maurice et ses cinq enfans massacrés; Phocas assassiné pour prix de ses meurtres et de ses incestes; Constantin empoisonné par l'impératrice Martine, à qui on arrache la langue, tandis qu'on coupe le nez à Héracléonas son fils; Constant a sommé dans un bain par ses domestiques; Constantin Pogonat qui fait crever les yeux à ses deux frères; Justinien II prêt à faire à Constantinople ce que Théodose fit à Thessalonique, surpris, mutilé et enchaîné par Léonce, au moment où il alloit faire égorger les principaux citoyens; Léonce bientôt traité luimême comme il avoit traité Justinien II: ce Justinien faisant couler sous ses yeux dans la place publique

le sang de ses ennemis, et périssant enfin sous la maine du bourreau; Philippe Bardane détrôné et condamné à perdre les yeux; Léon l'Isaurien et Constantin Copronyme morts à la vérité dans leur lit, mais après un tègne sanguinaire, aussi malheureux pour le prince que pour les sujets; l'impératrice Irène, la première femme qui monta sur le trône des Césars et la première qui fit périr son fils pour régner; Nicéphore son successeur, détesté de ses sujets, pris par les Bulgares, décollé, servant de pâture aux bêtes, tandis que son crâne sert de coupe à son vainqueur; enfin Michel Curopalate confiné dans un cloître et mourant ainsi moins cruellement, mais plus honteusement que ses prédécesseurs (\*).» [Histoire générale, T. 1.]

Les siècles suivans n'offrent pas des tableaux moins dégoûtans: cependant Constantinople étoit toujours le centre des plaisirs, du luxe et des arts. Les Croisés qui n'avoient vu que des masures en France, ne pouvoient se taire sur les merveilles de cette capitale de l'empire d'Orient. C'étoit la seule ville de l'Europe où il restât encore quelque image de l'ancienne politesse. La puissance maritime des empereurs Grecs étoit assez considérable, et plusieurs manufactures y subsistoient encore. Constantinople étoit l'entrepôt des productions des Indes orientales. Ces richesses entretenoient à Constantinople non-seulement l'amour du faste et de la msgnificence, mais encore un reste de

<sup>(\*)</sup> Le fonds de ces peintures de princes mutilés, d'yeux erevés, de nez coupés, de langues arrachées, est vrai, quoique les couleurs en soient un peu rembrunies. On pourra en adoucir quelques-unes, en lisant dans ce dictionnaire les articles des princes çités. Dans toutes les histoires, les crimes éclatans occupent plus de place que les vertus cachées; et malgré la corruption générale, il devoit y en avoir quelques-unes à Constantinople.

goût pour les sciences et les beaux arts. A cet égard, les autres contrées de l'Europe étoient fort au-dessous de cette ville que tant de souverains avoient contribué à décorer de beaux monumens. Embellie d'abord par Constantin son fondateur, les autres empereurs qui lui succédèrent l'agrandirent, la fortifièrent et y ajoutèrent tous les agrémens dont sa situation pouvoit être susceptible. Tout y étoit digne d'admiration; les églises, les palais, les lieux publics, les quais, les ponts, les maisons mêmes des particuliers; mais tel est le sort des choses humaines: cette ville superbe fut sujette aux pestes, aux famines, aux tremblemens de terre, aux feux du ciel, aux incursions des Barbares, et il ne s'est passé aucun siècle depuis sa fondation, qu'elle n'ait été désolée par ces fléaux.

### EMPEREURS D'ORIENT.

(On ne sait point au juste en quel temps ont régné les empereurs marqués par une \*).

| Arcadius, depuis 395 jus-  |     | Héracléonas, 7 mois en    | 641   |
|----------------------------|-----|---------------------------|-------|
| qu'en                      | 408 | Tibère, peu de jours,     | 641   |
| Théodose II le jeune, mort |     | Constant II,              | 668   |
| en                         | 450 | Maurice. *                |       |
| Marcien,                   | 457 | Grégoire. *               |       |
| Léon I,                    |     | Contantin III, Pogonat,   | 685   |
| Léon II le jeune,          |     | Justinien II, Rhinotmète, | 695   |
| Zénon,                     | 491 | Léonce,                   | 698   |
| Basilisque, Marcien et     |     | Absimare-Tibère,          | 705   |
| Léonce. *                  |     | Justinien II rétabli,     | 711   |
| Anastase I,                | 518 | Philippique-Bardanne,     | 713   |
| Justin I.                  | 527 | Anastase II,              | 715   |
| Justinien I,               |     | Théodose III,             | 717   |
| Justin H.                  | 578 | Léon III, l'Isaurien,     | 741   |
| Tibère II,                 |     | Constantin Copronyme,     | 775   |
| Maurice,                   |     | Artabasde. *              | • • • |
|                            | 610 | Nicéphore. *              |       |
| Héraclius.                 |     | Nicetas. *                |       |
| Héraclius - Constantin,    |     |                           | 780   |
| 3 mois en                  |     | Constantin V et Irene,    | 797.  |

| Irène seule, 80            | Michel IV, Paphlago-          |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nicéphore, 81              | nien, 1041                    |
| S:aurace, 2 mois après, 81 | Michel Calaphate, 1042        |
| Michel Curopalate, 81      | Zoe et Théodora sœurs.        |
| Leon l'Arménien. 82        | 2 mois, 1042                  |
| Michel le Bègue, 82        | Constantin Monomaque, 1054    |
| Théophile, 84              | Théodora, impératrice, 1056   |
| Michel III, 86             | Michel VI, Stratiotique, 1057 |
|                            | Isaac Comnène, 1059           |
|                            | Constantin X, Ducas, 1067     |
| Alexandre, 91              | Michel Andronic , et          |
| Constantin VI Por-         | Constantin Ducas frères, 1068 |
| phyrogenète,               | Romain Diogène, 1071          |
|                            | Michel Ducas, seul, 1078      |
|                            | . Nicephore Botoniate, 1081   |
| Erienne,                   | Alexis Comnène, 11.18         |
| Constantin VII,            | Jean Comnène, 1143            |
| Constantin seul depuis     | Manuel Comnène, 1180          |
| 948 jusqu'à 96             | Alexis Comnène, 1183          |
| Romain II, 96              |                               |
|                            | Laac l'Ange, 1185             |
| Jean Zimiscès, 97          | Alexis l'Ange dit Com-        |
|                            | nène, 12 <b>03</b>            |
|                            | Alexis Dúcas, Murt-           |
|                            | zufle, 1224                   |
|                            | ,                             |

### Empire des François a Constantinople.

Pour connoître l'histoire de l'empire des François à Constantinople, qui ne dura que 58 ans, il faut raconter ce qui amena cette révolution si singulière, que ceux qui font des romans, ne pourroient guère par leur imagination aller au-delà de ce que fournit ici l'histoire.

Alexis l'Ange, dit le Tyran, avoit détrôné Isaac l'Ange, et s'étoit mis en 1195 sur le trône. Alexis fils d'Isaac voyant les François et les Vénitiens aller à la conquête de la Terre-Sainte, implora leurs secours. Ils se joignirent à lui en 1203, prirent Constantinople après huit jours de siège et le rétablirent sur le trône. L'année suivante, Alexis Ducas Murizusse set

assassiner l'empereur que les croisés avoient rétabli, et s'empara de la couronne. Les François à cette nouvelle revinrent attaquer cette ville, la prirent dans trois jours et en restèrent maîtres. Alors, Baudouin comte de Flandre fut élu empereur de Constantinople. Il eut quatre successeurs jusqu'en 1261, que Baudouin II fut dépossédé par Michel Palbologue, tuteur des enfans de Théodore Ducas qui avoit régné à Andrinople. Ce tuteur fit mourir ses pupilles ét reprit Constantinople sur les Latins, (c'étoit le nom des François à Constantinople) par l'intelligence des Grecs qui étoient dans la ville. Ainsi succéda l'empire Grec à celui des Latins, et il subsista près de 200 ans, après lesquels il fut envahi par les Ottomans.

A l'époque dont nous parlons dans cet article, cet empire annonçoit déjà sa ruine. Il possédoit à la vérité la Thrace, la Grèce entière, les isles de l'Archipel Grec, et étendoit sa domination en Europe jusqu'à Belgrade et à la Valachie; mais il disputoit le reste de l'Asie mineure aux Arabes, aux Turcs et aux Croisés. Les empereurs, au lieu de rétablir les finances, de veiller sur la justice, d'organiser des armées, se mêloient de rhétorique et de théologie. Ils n'avoient de l'ancienne Grèce que la localité et le goût pour les subtilités de l'école. La controverse étoit l'occupation de la cour impériale. L'empereur Manuel Comnème disputa long-temps avec ses évêques sur des matières théologiques, tandis que ses états étoient menacés. Ces discussions qui détournoient ce prince du véritable objet de l'attention des souverains, signalèrent son règne et l'affoiblirent, en éteignant l'esprit militaire par l'esprit de controverse,

EMPEREURS FRANÇOIS A CONSTANTINOPLE.

Baudouin, depuis 1204, Pierre de Courtenai, 1216
jusqu'en 1206 Robert de Courtenai, 1228
Henri, son frère, 1216 Baudoin II de Courtenai, 1228

### EMPIRE DE NICÉE.

Alexis Ducas Murtzusse, tyran de Constantinople. en ayant été chassé par les François et les Vénitiens, Théodore Lascaris que le clergé avoit autorisé à prendre les armes contre ce tyran, voyant Constantinople au pouvoir des François, sortit de cette ville avec Anne son épouse et trois filles qu'il avoit, et il se retira à Nicée en 1204, où il fut couronné empereur. Il forma son émpire d'une partie de celui de Constantinople. Théodore Lascaris n'eut que trois successeurs. Jean Lascaris dernier empereur, fut privé en 1255 de la vue, par ordre de Michel Paléologue son tuteur, qui usurpa sa couronne. Ce fut le même Paléologue qui se rendit ensuite maître de l'empire de Constantinople. Cent ans après, Amurat I, empereur des Turcs, prit en 1362 Andrinople, qu'il fit la capitale de son empire. Elle l'a été jusqu'en 1453, que Mahomet II prit Constantinople.

#### EMPEREURS Théodore Lascaris I | Jean Paléologue, depuis 1204 jusqu'en Jean Ducas Vatace jus-1222 Jean Cantacuzène abdique gu'en 1255 Manuel Paléologue Théodore Lascaris II. Jean Paléologue, Jean Lascaris et Michel Constantin Paléolo-1261 Paléologue jusqu'en gue jusqu'en Michel seul, jusqu'en 1282 temps où Mahomet pris Andronic die le Vieux, 1332 Constantinople. Andronic dit le Jeune, 1341

### JÉRUSALEM.

1391

1355

1425

1448

1453

Les Chrétiens sensibles aux peines qu'enduroient leurs frères captifs chez les Infidelles, résolurent de porter les armes dans la Terre-Sainte pour les secourir. Cette expédition qu'on nomma croisade, fut annoncée en 1095 au concile de Clermont. Tous les princes de l'Europe y envoyèrent des troupes sous la conduite de Godefroy-de-Bouillon, fils d'Eustache comte de Boulogne. Ce généralissime s'étant rendu maître de la Palestine, fut élu roi de Jérusalem. (Voyez son article.)

Ses descendans jouirent de ce royaume jusqu'en 1187, que Saladin sultan d'Égypte et de Syrie, après avoir remporté plusieurs avantages sur les Chrétiens, défit Gui de Lusignan à la bataille de T.bériade, se rendit maître de Jérusalem et de la plus grande partie du royaume. Telle fut la fin du royaume de Jérusalem, qui avoit duré 88 ans sous neuf rois. Cependant, les François y possédèrent encore quelques terres le long des côtes de Syrie jusqu'en 1291, que Melec-Araf su'tan d'Égypte, les chassa entièrement, après s'être rendu maître de la ville d'Acre qui leur restoit.

### ROIS DE JÉRUSALEM.

| Godefroi de Bouill | on, Baudouin IV,      | 1185         |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| mort en !          | 1100 Baudouin V,      | 118 <b>6</b> |
| Baudouin I,        | 1118 Gui de Lusignan, | 1192         |
| Baudouin II.       | 1131 Henri,           | 1197         |
| Foulques,          | 1142 Amauri II,       | 1205         |
| Baudouin III,      | 1162 Jean de Brienne; | 1237         |
| Amauri I,          | 11731                 |              |

### CHYPRE.

Depuis Théodose le Grand, l'isle de Chypre fut toujours sous la domination des empereurs Grecs jusqu'à ce que le peuple s'étant révolté, un certain Islac Comnène s'en rendit maître. Quelques années après, Richard roi d'Angleterre, qui alloit à la Terre-

long-temps après. Les rois dépendoient d'eux à la vérité; mais la conquête entière ne fut assurée que sous Trajan; c'est Palma gouverneur de Syrie, qui eut cette gloire l'an 103 de J. C. On abrogea alors les lois des Barbares qui avoient habité l'Arabie, pour faire recevoir celles des Romains, beaucoup plus humaines et plus raisonnables. Les Arabes tentèrent plusieurs fois de secouer le joug des Romains; mais les gouverneurs envoyés par les empereurs les rangèrent toujours à leur devoir jusqu'en 625, que Mahomee fit révolter l'Arabie et y établit sa doctrine.

Les Arabes avoient suivi à peu près le même culte que les Egyptiens, jusqu'à ce que St. Jude en convertit, dit-on, quelques-uns au Christianisme; mais Mahomet qui étoit Arabe, leur fit adopter toutes ses rêveries, et ils devinrent ensuite les propagateurs de sa secte. Il y a encore beaucoup de Chrétiens Grecs vers les monts de Sinaï et d'Horeb, vers la mer Rouge et dans les déserts de l'Arabie Pétrée et de la Déserte; il y en a moins dans l'Arabie Heureuse.

Après la mort de Mahomet, ses sectateurs nommèrent à sa place Aboubeker, qui prit le titre de calife, c'est-à-dire, vicaire ou lieutenant, et ce titre devint commun à tous ceux qui occupèrent la même place.

Le génie du peuple Arabe, excité par Mahomet, fut en mouvement pendant près de trois siècles après la mort de ce prophète guerrier. Sous Valid, le moins valeureux des califes, se firent les plus grandes conquêtes. Un de ses généraux étendit son empire jusqu'à Samarkande, tandis qu'un autre attaquoit l'empire des Grecs vers la mer Noire, et qu'un troisième soumettoit une partie de l'Espagne. Abderame, autre général Arabe, se répandit en France, ravagea la Bourgogne.

Courrogne, s'établit en Languedoc, s'empara de la Guienne et du Poitou, et auroit poussé plus loin ses conquêtes sans Charles Marcel qui lui ôta la victoite et la vie.

Après le règne des califes de la maison des Ommiades commença la dinastie des califes Abassides vers le milieu du huitième siècle. Abougiafar - Almanzof, second calife Abasside, fixa le siège de ce grand empire à Bagdad, au-delà de l'Emphrate dans la Chaldée. Les Turcs lui en attribuent la fondation; mais les Persans assurent qu'elle étoit très-ancienne, et qu'il ne fit que la réparer. C'est cette ville qu'on appelle quelquefois Babylone, et qui a été le sujet de tant de guerres entre la Perse et la Turquie.

La domination des califes dura près de six siècles et demi. Chefs de la religion et de l'état, les califes rénnissoient en leur personne les droits du glaive et de l'autel. Tous les autres souverains Mahométans relevoient d'eux, comme leurs vassaux. Les peuples révéroient dans les califes les vicaires du prétendu prophète. Tout plioit en un mot, parmi les sectateurs de l'alcoran, sous le poids de leur autorité. Insensiblement cette énorme puissance s'affoiblit par la nonchalance de ceux qui en étoient revêtus, et par la révolte de plusieurs princes qui lui étoient soumis. Leur autorité se borna aux choses qui regardoient la religion, et le califat ne fut presque plus qu'un vain ture.

### CALIFES.

| Mahomet, depuis 622 ju | 15q. 632     | Ali en Arabie, | 661         |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Aboubeker.             | 634          | Hasan,         | <b>6</b> 61 |
| Omar,                  | 644          | Moavia seul,   | 680         |
| Orhman,                | 6,6          | Yesid I.       | 683         |
| Moavia en Egypte,      | 6 <b>6</b> 1 | Moavia II      | 684         |

SUPPL. Tome IV.

| <b>3</b> 7           |     | •                          |      |
|----------------------|-----|----------------------------|------|
| Mervan I,            | 685 | Motamed Billah;            | 8ģ   |
| Abdolmalek ,         |     | Mothaded Billah            | 90:  |
| Valid I              |     | Moctafi Billah             | 901  |
| Soliman,             | 717 | Moktader Billah            | 93   |
| Omar II,             |     | Kaher                      | 934  |
| Yésid II.            | 724 | Rhadi,                     | 940  |
| Hescham,             | 743 | Mothaki ,                  | 944  |
| Valid II,            | 744 | Mostakfi,                  | 946  |
| Yésid III,           | 744 | Mothi,                     | 974  |
| Ibrahim,             | 744 | Thai,                      | 991  |
| Mervan II;           | 750 | Kader,                     | 1031 |
| Aboul-Abbas *        | 754 | Kaiem Bamrillah            | 1075 |
| Abougiafar-Almanzor, | 757 | Moctadi Bamrillah          | 1094 |
| Mohammed-Mahadi,     | 785 | Mosthader .                | 1118 |
| Hadi,                |     | Mostarched.                | 1135 |
| Haroun-al-Raschild,  |     | Rasched,                   | 1136 |
| Amin ,               |     | Moctafi II .               | 1160 |
| Mamoun,              | 833 | Mostandged,                | 1170 |
| Motassem,            | 842 | Mosthadi.                  | 1180 |
| Vatek Billah ;       | 847 | Nasser .                   | 1225 |
| Mota Vakel,          | 861 | Daher,                     | 1226 |
| Mostanser,           | 862 | Mostanser,                 | 1243 |
| Mostain Billah       | 866 | Mostazem, tué à 46 ans,    |      |
| Motaz,               | 869 | En lui finit la dignité de | e '  |
| Motadi Billah,       | 870 | Calife en Asie.            |      |
| •                    |     |                            |      |

### EMPIRE OTTOMAN.

Tandis que le califat perdoit chaque jour de son ancien lustre, il s'éleva un peuple nouveau qui partagea les débris du grand empire de Mahomet. Les Turcs, peuple originaire de la Sarmatie Asiatique, entre le mont Caucase, le Tanais, les Palus Méotides et la mer Caspienne, commencèrent à jouer un rôle. Ils avoient déjà paru sous l'empereur Maurice, et étant entrés en Perse par les portes Caspiennes, ils y avoient fait de grands rayages. Ils servirent l'empereur Héraclius dans la guerre contre Chosroès roi de Perse; mais on ne les regardoit alors que comme

déserts dès qu'on n'avoit plus besoin de leurs armes.

Les califes Sarasins les prirent ensuite à leur solde, et ils les secondèrent dans les conquêtes qu'ils firent sur les empereurs d'Orient. Les Turcs se voyant nécessaires aux différens peuples qui employoient leur courage, voulurent conquérir pour eux-mêmes. Ils déclarèrent la guerre aux Sarasins et aux Grecs, et s'emparèrent successivement de la Perse, de la Mésopotamie, de la Syrie ef de la Palestine.

Un de leurs chefs nommé Abutatif, gagna plusieurs batailles contre les Sarasins, défit Diogène
empereur de Constantinople, s'empara du royaume
de Pont, nommé depuis Turcomanie, de la Cappadoce et de la Bithynie, où son fils Soliman établit
le siège de son empire en 1080. Ces peuples avoient
été idolâtres jusqu'alors; ils se firent Mahométans;
soit qu'ils eussent reconnu la vanité du paganisme;
soit plutôt qu'ils voulussent assujettir plus sévèrement les nations vaincues en embrassant la religion
dominante.

Les armes de cette horde guerrière eurent des succès plus distingués dès qu'elle fut rassemblée en corps de nation. Ils continuèrent leurs conquêtes dans les siècles suivans. Un de leurs satrapes, nommé Othman ou Osman, fils d'Ortogule, se rendit maître de plusieurs provinces de l'Asie mineure en 1300. Son règne fut glorieux. Ses successeurs augmentèrent beaucoup ses conquêtes, et mirent fin à l'empire des Sarasins fondé par Mahomet l'an 622, et à celui des Grecs, dont le leur est aujourd'hui composé.

Les mêmes causes qui firent dégénérer les califes; ont affoibli l'empire Ottoman, La mollesse et l'indog

lence ont relâché tous les ressorts du gouvernements Depuis Soliman II, presque tous les sultans renfermés dans leur sérail, se sont reposés du soin de l'administration sur des ministres souvent incapables et toujours despotiques, qui ne sachant que fouler le peuple sans se rendre redoutables au dehots, ont exposé plus d'une fois le trône et la vie de leurs souverains. L'empire à été ouvert aux Persans, aux Russes, aux Germains, etc., et les troupes Ottomanes étoient peu en état de le défendre. Leurs généraux sont presque toujours sans lumières, sans expérience, ennemis des arts et de la discipline : quelquefois lieureux dans les combats qui ne demandent que de l'impétuosité, mais ignorant ces savantes manœuvres pour la défense et la retraite, qui donnent souvent au vaincu autant d'avantage qu'au vainqueur.

La forme du gouvernement Turc trest point favorable à l'instruction, ni dans le militaire ni dans les autres professions. On n'y voir aucune de ces institutions qui perpétuent les lumières dans une certaine classe de citoyens. On n'y connoît ni ces tribunaux qui exerçant une juridiction légale et permanente, et participant à la promulgation ou à l'exécution des lois, sont intéressés à connoître celles de l'empire, ni cette noblesse héréditaire qui formant un ordre intermédiaire entre le souverain et le peuple, reçoit une éducation conforme à ses priviléges en à sa dignité, et qui, peut-être dangereuse dans un état libre, est utile dans les monarchies.

Sous l'administration Turque, la condition civile de chaque sujet est égale. La seule distinction est d'être employé au service du sultan, et cette distinction même se home à la personne. La plus haute

dignité de l'empire ne donne ni rang ni prééminence à la famille de celui qui en est revêtu. Un esclave nourri dans l'oisiveté et dans le silence du sérail, devient visir ou général; car pour parvenir à une grande place, il faut passer par un long noviciat d'obéissance servile: mais au moment où le parvenu est destitué de son emploi, lui et les siens retombant dans leur première obscurité, rentrent dans la condition commune à tous les autres sujets. Tel est le caractère distinctif de ce régime oriental, qu'afin d'élever le prince, il anéantit toutes les autres classes de la société.

Cependant, quelque absolu que soit un sultan, il est contenu par la religion d'où dérive le principe de son pouvoir, et par l'armée qui doit le maintenit. Dans tous les cas où l'alcoran a parlé, le souverain doit se soumettre à ses décrets. Les ordres du sultan ne peuvent détruire aux yeux des peuples ce qui est établi par une autorité supérieure à la sienne, et ce contre-poids au despotisme est souvent plus puissant que les lois positives par lesquelles on a cru le contenir dans quelques états de l'Europe.

Mais c'est la puissance militaire qui met le frein le plus fort aux volontés des monarques Ottomans. La milice des Janissaires, dit le comte de Marsigli, a par ses lois le pouvoir de mettre en prison le sultan, de le faire mourir et de lui donner un successeur : elle a souvent usé de son droit. Et si le gouvernement qui dépend si souvent du caprice de cette milice turbulente, s'est soutenu dans son despotisme, c'est que les possesseurs du trône sont renversés et le trône ne l'est jamais. Les Turcs ont pour la race Ottomane une vénération qui n'empêche pas les se-

cousses de l'empire, mais qui ne fait jamais passer cet état dans une maison étrangère.

Sous le joug des Turcs, la Grèce a perdu tout son éclat en perdant sa liberté et ses lois. La plupart des grands monumens d'Athènes sont en ruine ou ont disparu. Une petite mosquée est bâtie sur le tombeau de Thémistocle. Une autre mosquée a remplacé l'ancien temple de Minerve. Le port du Pyrée n'est plus. Le lieu où étoit l'académie est couvert de quelques huttes de jardiniers. Le temple de Cérès qui n'a rien souffert des injures du temps, fait entrevoir ce que fut autrefois Athènes; et les beaux restes du Stadion inspirent de la vénération et des regrets. Enfin , la Grèce n'a plus de son antique splendeur que son doux climat, ce soleil vif et pur qui n'anime plus dans ces lieux l'imagination des poëtes: mais qui y fait naître encore des lauriers, des myrthes, des orangers et des fleurs. Les beaux arts y ont tout perdu; mais la nature y a conservé presque tous ses charmes.

#### SULTANS.

| Othman ou Osman , meur | t    | Mustapha, chassé en    | 1618  |
|------------------------|------|------------------------|-------|
| en                     | 1326 | Osman I,               | 1622  |
| Orchan ou Orkan,       | 1360 | Mustapha rétabli,      | 1624  |
| Amurat I,              |      | Amurat IV              | 1640  |
| Bajazet I              |      | Ibrahim,               | 1 649 |
|                        | 1410 | Mahomet W, déposé en   | 1687  |
| Musa Chélébi,          |      | Soliman III            | 1691  |
| Mahomet I.             |      | Achmet II,             | 1695  |
| Amurat II,             |      | Mustapha II,           | 1703  |
| Mahomet II,            | 1481 | Achmet III abdique en  | 1730  |
| Bajazet II,            |      | Mahomet V,             | P754  |
| Sélim I.               |      | Osman II               | 1757  |
| Soliman II,            |      | Mustapha III,          | 1774  |
| Sélim II,              |      | Achmet IV,             | 1789  |
| Amurat III             |      | SÉLIM III, fils de Mus |       |
| Mahomet III.           | 1601 | tapha III, ne le 4 de  | -     |
| Achmet I,              |      | cembre 1761,           | -     |

### ÉTATS MODERNES

### DE L'EUROPE.

### I. EMPIRE D'ALLEMAGNE.

LA Germanie, aujourd'hui l'Allemagne, étoit une vaste contrée sur l'étendue de laquelle les anciens géographes sont partagés. Strabon, Pomponius Mela et tous les autres lui donnent le Rhin pour limites à l'occident, les Alpes au midi, la Sarmatie ou Pologne à l'orient, et l'Océan au nord. Tacite au commencement de son livre des Mœurs des Germains resserre les limites de la Germanie, et les fixe au Rhin qui la séparoit de la Gaule au couchant, à la Vistule au levant, au Danube vers le midi, à l'Océan et à la mer Baltique vers le septentrion. Ptolomée dit encore plus clairement que la Germanie se terminoit. au Danube; d'où il s'ensuit que la Vindelicie, la Rhétie et le Norique qui sont entre ce sleuve et la mer Adriatique, n'étoient point de l'ancienne Germanie.

Les modernes prétendent que le mot Germanus est composé de Gerra qui en langue celtique signifie guerre, et de Man qui signifie homme, ainsi Germain est la même chose qu'homme de guerre ou guerrier. D'autres le dérivent de Germinare, produire, multiplier, à cause de la fécondité des femmes Germaines, et de la prodigieuse multitude d'hommes qui habitoient la Germanie. Quelques uns avancent que le nom de Germains qui signifie frères, ne fut donnés

376

d'abord qu'aux cinq nations qui composoient les Tongres, parce qu'elles se ressembloient non-seulement par la figure et la taille, mais aussi par les mœurs et les inclinations, et que dans la suite il passa à tous les peuples de la Germanie, César, Tacite et tous les Latins disent que les Germains l'emportoient sur les autres peuples de l'Europe par la grandeur de leur taille, par leur valeur incroyable et par la sévérité de leur discipline militaire. Ils étoient presque nus dans toutes les saisons, n'ayant pour l'ordinaire qu'une peau de bête sur les épaules; et pour paroître plus terribles, la plupart nouoient sur le haut de la tête, leurs cheveux blonds qui flottoient comme un panache. Les anciens Germains n'avoient point de demeure fixe, sur-tout pendant l'été. Ils emmenoient leurs maisons sur des chariots, comme les Scythes et les Nomades, et souvent ne campoient qu'un jour ou deux dans le même endroit. Une fontaine, un ruisseau, un bois, dit Tacire, en décidoient. Comme ils n'aimoient point l'agriculture, ils vivoient simplement du lait et de la chair de leurs troupeaux; c'est pour cela qu'ils ne possédoient ni or ni argent. Ils comptoient le temps par nuits, comme les Gaulois, et non par jours. Ils n'avoient, dit César, mi prêtres ni sacrifices, et ne mettoient au rang des divinités que celles qu'ils voyoient, telles que le soleil, la lune et le feu, sans avoir oui seulement parler des autres. Cependant Tacite écrit qu'ils rendoient un culte à Mercure, à Hercule et à Mars. Mais ils exetcoient l'hospitalité envers tous les étrangers; chacun leur ouvroit sa porte et leur offroit ee qu'il avoit, en quelque nombre qu'ils fussent. Ils ne mangeoient point ensemble autour d'une même table; chacun avoit

la sienne devant soi, et mangeoit seul, assis à terre sur le gazon ou sur une peau de bête: très-souvent ils prenoient leur repas tout armés, comme s'ils eussent été en présence de l'ennemi.

L'empire d'Occident qui avoit fini l'an 475 dans Augustule dernier empereur Romain, et qui avoit été ensuite rempli par le règne des Hérules, des Ostrogoths et des Lombards, fut renouvelé par Charlemagne le jour de Noël en 800. Ce prince s'étant rendu à Rome, le pape Léon III le couronna empereur dans l'église de Saint-Pierre, aux acclamations du élergé et du peuple. ( Voyer l'article de CHARLE-MAGNE dans ce Dictionnaire. ) Nicephore, qui étoit pour lors empéreur d'Orient, donna les mains à ce couronnement; et ces deux princes convinrent entr'eux que l'état de Venise serviroit de limite aux deux empires. Charlemagne exerça toute l'autorité des Césars par-tout ailleurs que dans Rome, où il laissa à l'église tous ses priviléges et au peuple tous ses droits. Nul pays, depuis Bonevent jusqu'à Baionne, et de Baionne jusqu'en Bavière, ne fut exempt de sa puissance législative. Mais, pour rendre plus dutable l'empire qu'il venoit de renouveler, il auroit fallu rester à Rome, et ne pas partager ce corps en plusieurs membres. C'est ce qui ne fut point.

Après la mort de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, son fils et son successeur, en 840, l'empire fut divisé entre les quatre fils de Louis. Loshaire la fut empereur, Pepin fut roi d'Aquitaine. Louis roi de Germanie, et Charles le Chauve roi de France.

Ce partage fut une source de querelles et de guerres interminables. Bientôt après la mort du fils de Charlemagne, son empire éprouva la destinée de celui d'Alexandre et des califes. Fondé avec précipitation; il s'écroula de même, et la discorde le divisa autant que l'intérêt.

Après la mort de Lothaire, troisième empereur d'Occident, on vit s'élever de nouveaux royaumes en Europe formés des débris de l'empire de Charlemagne. Louis II l'italique, fils aîné de Lothaire, resta à Pavie avec le vain titre d'empereur d'Occident. Le second fils nommé Lothaire, comme son père, eut le royaume de Lotharinge, appelé ensuite Lorraine. Le partage du troisième, Charles, fut la Savoie, le Dauphiné, une partie du Lyonnois, de la Provence et du Languedoc. Ce fut ce qu'on appela le royaume d'Arles, ville autrefois opulente et embellie par les Romains, mais alors petite et pauvre, et attestant seu-lement par ses ruines la supériorité des conquérans du Tibre sur les Barbares qui dévastèrent l'Europe.

Les François conserverent l'empire sous huit empereurs jusqu'en 912, que Louis III, dernier prince de la race de Charlemagne, mourut sans laisser d'enfant mâle. Conrad comte de Françonie, gendre de Louis, fut élu empereur.

L'empire passa ainsi aux Allemands, et devint électif; car il avoit été héréditaire sous les empereurs François qui l'avoient fondé. C'étoient les princes, les seigneurs et les députés des villes qui choisissoient l'empereur, jusque vers la fin du treizième siècle que le nombre des électeurs fut, dit-on, fixé. Rodolphe, comte de Hapsbourg, fut élu. Il est le chef de l'Illustre maison d'Autriche, qui vient de la même souche que la maison de Lorraine, réunie à elle depuis 1736. Charles VI du nom, mort en 1740, étoit le dernier empereur de la maison d'Autriche, dans laquelle on les avoit choisis durant plus de trois cents ans. Charles VII, de la maison de Bavière, lui succéda. François-Étienne, de la maison de Lorraine, élu en 1745, commença la nouvelle branche d'Autriche-Lorraine.

Malgré l'éclat que la maison d'Autriche a donné au trône impérial, la puissance, la juridiction et les revenus de l'empereur, considéré seulement comme empereur, sont bien diminués depuis les premiers temps. Pour s'en convaincre on n'a qu'à consulter l'exposé des droits et des prérogatives des anciens empereurs sous deux différens périodes, tel que l'a tracé Pfeffel.

Le premier période remonte à l'extinction de la famille Saxone en 1024. L'empereur avoit alors le droit de conférer tous les grands bénéfices en Allemagne, d'en percevoir les revenus pendant la vacance, d'hériter des effets des ecclésiastiques qui mouroient sans tester, de confirmer ou d'annuller les élections des papes, d'assembler les conciles et de leur ordonner la prompte décision des disputes ecclésiastiques. Il donnoit à ses vassaux le titre de rois; il disposoit des fiefs vacans; il jouissoit de tous les revenus de l'empire provenant des domaines impériaux, des impôts, des douanes, des mines d'or et d'argent, des confiscations et des taxes payées par les Juiss. Il gouvernoit l'Italie. comme en étant le véritable souverain. Il pouvoit déclarer les villes libres et y établir des foires. Il convoquoit les diètes de l'empire et en fixoit la durée. Il exerçoit la haute et basse justice dans les territoires des différens états, etc. etc.

Le second période date de l'extinction des empereuts des maisons de Luxembourg et de Bavière. Selon Pfeffel, les prérogatives de l'empereur à cette époque, étoient le droit de conférer les dignités et les titres, excepté

selui de membre des états de l'empire; de nommer pendant son règne un dignitaire dans chaque chapitre ou abbaye; d'accorder des dispenses d'âge pour la majorité; de fonder des villes libres avec le privilége de battre monnoie; de convoquer les assemblées de la diète et d'y présider, etc. Mais plusieurs des brillantes prérogatives du premier période étoient déjà perdues; et dans le second on ne voit plus en eux que les chefs d'une grande confédération, avec des pouvoirs trèslimités.

Leurs revenus diminuèrent en même temps que leur autorité. Les premiers empereurs possédoient des domaines impériaux très-étendus, indépendamment de leurs vastes domaines patrimoniaux. L'Italie appartenant aux empereurs comme leur royaume particulier, ils en tiroient des revenus considérables. Les villes d'Italie ayant acquis par le commerce des richesses immenses, voulurent se rendre indépendantes; les empereurs leur vendirent la liberté, et le prix de ce bien inestimable produisit à ces princes de grandes sommes d'argent.

Les empereurs possédoient encore des terres mêlées avec les territoires des ducs et des barons. En visitant ces domaines, ils exigeoient de leurs vassaux tout ce qui étoit nécessaire à leur suite pendant cette résidence passagère. Les nobles s'emparèrent de ces territoires impériaux pendant les guerres occasionnées par des querelles des empereurs et des papes.

L'ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper les foibles restes des revenus imperieux. Pour assurer le titre de roi des Romains à son fils Venceslas en 1376, il promit aux électeurs cent mille couronnes; et dans l'impuissance de les payer, il aliéna en leur faveur les territoires impériaux des bords du Rhin, avec les taxes qui y étoient jointes. Ce sut le dernier coup et le plus suneste porté à l'autorité impériale.

Depuis cette époque l'empereur ne sut guère plus puissant ni plus riche que le doge de Venise. «L'Allemagne, dit Voltaire, partagée en villes et en principautés, ne laisse au ches de tant d'états que la prééminence avec d'extrêmes honneurs, sans domaines, sans argent et presque sans pouvoir. Il ne possède pas, à titre d'empereur, un seul village. Cependant cette dignité souvent aussi vaine que suprême, étoit devenue si puissante entre les mains des Autrichiens, qu'on a craint souvent qu'ils convertissent en monarchie absolue cette république de princes. »

Cependant ce qu'on appelle l'empire est depuis Chardemagne, selon le même auteur, le plus grand théâtre de l'Europe; et son histoire renserme les faits les plus intéressans. On y voit cinq ou six royaumes vassaux de cet empire: on y voit les longues querelles du pontise de Rome contre les empereurs, et cette lutte opiniâtre du droit féodal contre le pouvoir suprême. C'est à la fois l'histoire de l'empire et du sacerdoce, de l'Allemagne et de l'Italie. Cette même Allemagne qui a produit une religion si funeste à l'église Romaine. est devenue en même temps le rempart de la chrétienté contre les Ottomans. De plus, l'empire avoit acquis un nouvel éclat par la sage politique et les alliances de la maison d'Autriche, sur-tout sous les derniers empereurs de cette famille illustre. Les traités ont diminué à la vérité son territoire, mais ces mêmes traités lui assurent une paix et une félicité plus durables.

selui de membre des états de l'empire; de nommer pendant son règne un dignitaire dans chaque chapitre ou abbaye; d'accorder des dispenses d'âge pour la majorité; de fonder des villes libres avec le privilége de battre monnoie; de convoquer les assemblées de la diète et d'y présider, etc. Mais plusieurs des brillantes présogatives du premier période étoient déjà perdues; et dans le second on ne voit plus en eux que les chefs d'une grande confédération, avec des pouvoirs trèslimités.

Leurs revenus diminuèrent en même temps que leur autorité. Les premiers empereurs possédoient des domaines impériaux très-étendus, indépendamment de leurs vastes domaines patrimoniaux. L'Italie appartenant aux empereurs comme leur royaume particulier, ils en tiroient des revenus considérables. Les villes d'Italie ayant acquis par le commerce des richesses immenses, voulurent se rendre indépendantes; les empereurs leur vendirent la liberté, et le prix de ce bien inestimable produisit à ces princes de grandes sommes d'argent.

Les empereurs possédoient encore des terres mêlées avec les territoires des ducs et des barons. En visitant ces domaines, ils exigeoient de leurs vassaux tout ce qui étoir nécessaire à leur suite pendant cette résidence passagère. Les nobles s'emparèrent de ces territoires impériaux pendant les guerres occasionnées par des querelles des empereurs et des papes.

L'ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper les foibles restes des revenus imperiaux. Pour assurer le titre de roi des Romains à son fils Venceslas en 1376 ; il promit aux électeurs cent mille couronnes; et dans l'impuissance de les payer, il aliéna en leur faveur les territoires impériaux des bords du Rhin, avec les taxes qui y étoient jointes. Ce fut le dernier coup et le plus funeste porté à l'autorité impériale.

Depuis cette époque l'empereur ne sut guère plus puissant ni plus riche que le doge de Venise. «L'Allemagne, dit Voltaire, partagée en villes et en principautés, ne laisse au chef de tant d'états que la prééminence avec d'extrêmes honneurs, sans domaines, sans argent et presque sans pouvoir. Il ne possède pas, à titre d'empereur, un seul village. Cependant cette dignité souvent aussi vaine que suprême, étoit devenue si puissante entre les mains des Autrichiens, qu'on a craint souvent qu'ils convertissent en monarchie absolue cette république de princes. »

Cependant ce qu'on appelle l'empire est depuis Chardemagne, selon le même auteur, le plus grand théâtre de l'Europe; et son histoire renserme les faits les plus intéressans. On y voit cinq ou six royaumes vassaux de cet empire: on y voit les longues querelles du pontise de Rome contre les empereurs, et cette lutte opiniâtre du droit féodal contre le pouvoir suprême. C'est à la fois l'histoire de l'empire et du sacerdoce, de l'Allemagne et de l'Italie. Cette même Allemagne qui a produit une religion si funeste à l'église Romaine, est devenue en même temps le rempart de la chrétienté contre les Ottomans. De plus, l'empire avoit acquis un nouvel éclat par la sage politique et les alliances de la maison d'Autriche, sur-tout sous les derniers empereurs de cette famille illustre. Les traités ont diminué à la vérité son territoire, mais ces mêmes traités lui assurent une paix et une félicité plus durables.

## 382 CHRONOLOGIE

## EMPEREURS.

| Charlemagne, depuis 800      | - 4 | Louis de Bavière, jus-              | ÷              |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------|
| - jusqu'en                   | 814 | qu'en                               | 1347           |
| Louis le Débonnaire,         | 840 | Charles IV,                         | 1378           |
|                              | 855 | Wenceslas déposé en                 | 1400           |
| Louis II                     | 875 | Robert, palatin du Rhin             | •              |
|                              | 877 | jusqu'en                            | 1410           |
| Interrègne de 3 ans.         |     | Josse de Moravie, 4 moi             | s .            |
|                              | 888 | en                                  | 1411           |
| Gui,                         | B94 | Sigismond de Luxem                  | <b>-</b> '     |
| Arnoul,                      | 889 | bourg, jusqu'en                     | 1438           |
| Béranger et Lambert.         |     | Albert II d'Autriche,               | 1439           |
| Louis III,                   | 912 | Fréderic III                        | 1493           |
| ·Conrad I,                   | 918 | Maximilien I                        | 1519           |
| Henri l'Oiseleur;            | 936 | Charles V                           | 1557           |
| Othon le Grand,              | 973 | Ferdinand I,                        | 1564           |
| Othon II,                    | 983 | Maximilien II,                      | 1576           |
|                              | 002 | Rodolphe II,                        | 1612           |
|                              | 024 |                                     | 1619           |
| Conrad II, le Salique, 10    |     |                                     | 1637           |
| Henri III, le Noir, 10       | 56  | Ferdinand III,                      | 1658           |
|                              | 106 |                                     | 1705           |
|                              | 125 | Joseph I                            | 1711           |
|                              | 137 | Charles VI,                         | 1740           |
|                              | 52  | Ici finissent les princes de la     | ; ·            |
| Frederic I, Barberousse, 11  |     | Maison d'Autriche.                  |                |
| Henri VI,                    | 197 | Charles VII de Bavière              | :              |
| Philippe, 12                 | 208 | est élu Empereur en 1742,           |                |
|                              | 218 | meurt en                            | 1745           |
| Fréderic II,                 | 150 | François I, duc de Lor-             | , , ,          |
|                              | 54  | raine, élu empereur en              |                |
| Guillaume, 12                | 56  | 1745, mort en                       | 1765           |
| Troubles et Interrègnes jus- | 1   | Marie - Thérèse, fille de           |                |
| qu'en . 12                   | 73  | Charles VI, morte le 29             |                |
| Rodolphe d'Hapsbourg,        |     | novembre.                           | 1780           |
|                              | 91  | Joseph II, élu empereur en          |                |
| Adolphe de Nassau, 12        |     | 1765, mort le 20 mars,              |                |
| Albert d'Autriche, 13        |     | Leopold II, mort le 1               | •              |
| Henri VII, de Luxem-         | 1   | mars,                               | 1792           |
| bourg, jusqu'en 13           | 13  | FRANÇOIS II, né le 12               | . <del>.</del> |
| Fréderic (n'est pas compté)  | . [ | fevrier 1768, elu em-               |                |
|                              | 14  |                                     | 1792           |
|                              |     | And Considering Man Co., A. S. Man. |                |

### ELECTEURS D'ALLEMAGNE.

Le trône impérial étant électif, les princes qui ont droit d'y nommer sont regardés comme les principaux membres de l'empire. On dispute beaucoup sur l'origine des électeurs, comme sur toutes les origines. Quelques-uns la rapportent à Othon III en 997; d'autres à Fréderic II; d'autres enfin à Rodolphe de Hapsbourg. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le nombre de ces princes électeurs fut incertain jusqu'à Fréderic II dans le treizième siècle.

Dès les premiers temps connus de l'histoire d'Allemagne, celui qui devoit régner sur tous, étoit, selon des auteurs impartiaux, choisi par le suffrage de tous. Que Conrad I fut élu par le peuple entier des Francs, ou par toute la nation germanique, ou par tous les princes, comme le veulent quelques historiens; il est certain que le peuple avoit droit à l'élection de ses empereurs.

En 1024, époque postérieure aux prétendus règlemens d'Othon III, Conrad II fut choisi par les chefs de la nation, et son élection fut approuvée par le peuple. Il en fut de même de Lothaire II. Dans toutes ces élections, les princes demandoient le droit de nommer l'empereur au peuple, qui approuvoit ou rejetoit leur choix à son gré. Ce droit de proposer un sujet est appelé par les publicistes Allemands, droit de prétaxazion. (Voyez l'excellent Abrégé chronologique d'Allelemagne, par Pfeffel.) Telle est la première origine du privilége exclusif que les électeurs s'arrogèrent dans la suite.

Ceux-ci possédoient des domaines plus étendus qu'aucun prince de l'empire. Tous les grands offices étoient dans leurs mains, et passoient à leurs succes seurs comme un héritage. Dès qu'ils eurent acqui assez d'influence dans les élections pour avoir le droit de prétaxation, les ecclésiastiques et barons inférieurs, bornés au rôle subalterne de confirmer les élections, négligèrent d'assister aux diètes. Ces assemblées n'étoient pour eux qu'un objet de dépense par la nombreuse suite de gens armés qui les accompagnoient dans les temps de trouble. Les sept électeurs furent enfin considérés comme les réprésentans de tous les ordres qui composoient la première classe de la noblesse germanique.

Les électeurs s'étant attribués le droit exclusif de nommer l'empereur, prétendirent aussi avoir celui de le destituer. Ce ne fut point une vaine prétention, car ils ont plus d'une fois exercé ce droit important. Il est vrai que dans certaines occasions ils demandoient le consentement du pape, et qu'ils reconnoissoient en lui le pouvoir de déposer les souverains, lorsqu'ils croyoient que cette opinion leur seroit utile. Quoi qu'il en soit, le duc d'Autriche feignit d'avoir reçu le consentement du pontife Romain pour enlever le trône impérial à Adolphe de Nassau, que l'archevêque de Maïence déposa solennellement, en 1298, au nom de tous les princes.

Voici comme s'exprime ce fameux décret. « On nous dit que nos envoyés avoient obtenu l'agrément du pape, d'autres assurent que le pape l'a refusé. Mais n'ayant égard qu'à l'autorité qui nous a été confiée, nous déposons Adolphe de la dignité impériale, et nous élisons pour roi des Romains le seigneur Albert duc d'Autriche. » Ce qu'il y eut de plaisant, c'est que le pape Boniface VIII, dont cet Albert disoit avoir le consentement.

Consentement, défendit de le sacrer roi sous peine d'excommunication; mais malgré les menaces de Rome, il n'en eut pas moins l'empire.

L'esprit de parti plutôt que l'intérêt public avoit ôté le trône à Adolphe. Il n'en fut pas de même, lorsque Venceslas fut déposé dans les premières années du quinzième siècle. C'étoit un tyran furieux, qui avoit soulevé contre lui tous les esprits. Après quelques assemblées d'électeurs, de princes, de députés des villes, une diète solennelle se tint à Lanstein près de Maience. Les trois électeurs ecclésiastiques et l'électeur. Palatin déposèrent juridiquement l'empereur, en présence de plusieurs princes et prélats qui assistèrent non-seulement comme témoins, mais comme confirmant ce jugement solennel. Ces actes d'autorité prouvent peut-être moins les droits des électeurs que l'avilissement où la puissance impériale étoit tombée. sous un prince signalé par des actes de barbarie et de démence.

La bulle d'or publiée par Charles IV en 1346, avoit fixé le nombre des électeurs à sept: trois ecclésiastiques qui sont les archevêques de Maïence, de Trèves et de Cologne; et quatre laïques, le roi de Bohême, le comte palatin du Rhin, le duc de Saxe et le marquis de Brandebourg. Par la paix de Munster en 1648, cet ordre fut changé: le duc de Bavière avoit été mis à la place du comte palatin du Rhin; et l'on fut obligé de créer un huitième électorat pour le fils de Fréderic comte palatin du Rhin, dépouillé de son titre en 1622, pour s'être fait proclamer roi de Bohême. Mais depuis la mort du dernier duc de Bavière, mort sans enfans le 30 décembre 1777, l'électorat Palatin ne subsista plus. Enfin en 1692 l'empereur Léopold créa un nouvel

SUPPL. Tome IV.

électorat en faveur d'Ernest de Brunswick, électeur de Hanovre, dont le fils George monta sur le trône d'Angleterre en 1714.

Chaque électeur porte le titre d'une des premières charges de l'empire. Celui de Maience prend le titre de chancelier d'Allemagne; celui de Trèves se dit chancelier des Gaules; et celui de Cologne chancelier d'Italie. Le duc de Bavière est grand-guidon ou grand-maître de l'empire; l'électeur de Saxe grand-écuyer; celui de Brandebourg grand-chambellan; et l'électeur palatin grandtrésorier.

Quand l'empereur veut s'assurer d'un successeur, il le fait élire par les électeurs roi des Romains; et si l'empire est vacant ou l'empereur absent, ce dernier tient les rènes du gouvernement en qualité de vicaire-général de l'empire.

### ÉLECTEURS ACTUELS

Bade.

Charles Fréderic, né le 12
novembre 1728, électeur
en 1802

Bavière.

Maximilien - Joseph, né ; le 27 mai 1756, électeur

Bohtme.

Voyez Allemagne.

Brandebourg.

Voyez Prusse.

Hanovre,

Messe-Cassel. Guillaume I, né le 3 juin 1743, électeur en

18**0**1

Ratisbonne.

Charles, Baron de d'Alberg, né le 8 février 1784, électeur en 180

Saxe.

1799 Fréderic-Auguste, né le 23 décembre 1750, électeur en 17

Wurtemberg.

Fréderic-Guillaume-Charles, né le 2 novembre 1754, électeur en 1803

### Вонем Е.

On croit que la Bohême tire son nom des Boiens, qui faisoient partie des peuples que Sigorèse amena des

Gaules dans ces contrées, vers l'an 590 avant J. C.; que ceux-ci furent chassés par les Marcomans, puis par les Esclavons sur la fin du cinquième siècle. Zecko. à la tête d'une puissante armée, vint du Bosphore-Cimmérien, et s'avança dans la Bohême vers l'an 550 de l'ère chrétienne. Il soumit le pays et s'attacha à le défricher, car il étoit tout couvert de bois. On ne connoît ses successeurs que depuis l'an 632, temps auquel régnoit une princesse vertueuse nommée Libussa, qui épousa Premislas simple laboureur. Ce nouveau prince parut digne du trône, et fit de très-bonnes lois. Il commença à régner en 632 et mourut en 676. Son fils lui succéda. Les souverains de la Bohême portèrent le titre de ducs jusqu'en 1061, que l'empereur Henri IV donna le titre de roi à Uratislas II, qui en étoit le dix-huitième duc.

La Bohême relevoit autrefois de l'empire, et en cas de vacance, l'empereur même avoit le droit de conférer ce royaume, comme il fait les autres fiefs dévolus à l'empire; mais peu à peu les rois ont secoué cette dépendance, et se sont exemptés des charges auxquelles ils étoient assujettis. En 1648 la couronne fut reconnue héréditaire dans la maison d'Autriche, qui la possédoit par élection depuis Ferdinand I. Ce prince s'étoit fait élire roi de Bohême en 1527, après avoir épousé Anne sœur unique de Louis, mort sans enfans en 1526.

Un écrivain célèbre a dit que certaines opinions religieuses avoient leur berceau dans le midi, et leur tombeau dans le nord. Cela n'est pas vrai du moins pour la Bohême, qui, quoique dans un climat trèsfroid, a montré toujours beaucoup d'ardeur pour les disputes dogmatiques. Aucune nation n'a donné autant de sollicitude aux chefs de l'église que la Bohémiérme par les nouveautés qu'elle adopta.

Dans le onzième siècle, les Vaudois, persécuté en France, se retirèrent dans ce pays, et changèren leur nom en celui de frères de Bozame. Les Wiclestes sortis d'Angleterre, y cherchèrent, trois siècles après; un asile et l'y trouvèrent. Jean Hus prêcha contre l'autorité du pontise de Rome avec tant de chaleur; qu'une partie de la Bohême en secoua le joug. Ces nouveaux réformés s'appelèrent Hussites, du nom de leur chef, et leur enthousiasme su suneste par les guerres qu'il entraîna. Ils surent depuis assez tranquilles; mais après la guerre de trente ans, l'empereur les regardant comme savorables aux princes protestans ses ennemis, sit sermer leurs églises, et ils ne purent s'assembler qu'en secret et en petit nombre.

### Ducs de Bonême.

| Premislas ;           | 632 | Wenceslas I.  | 938  |
|-----------------------|-----|---------------|------|
| Nezamiste.            | 676 | Boleslas I    | 967  |
| Wnislas,              | 715 | Boleslas II.  | 999  |
| Cizézomislas,         | フィブ | Boleslas III. | 1002 |
| Neklan.               |     | Jaromir .     | 1012 |
|                       |     | Udalric .     | 1037 |
| Borzivoi I, Chrétien, |     | Bretislas I   | 1055 |
| Spirignée I,          |     | Spirignée II. | 1061 |
| Uratislas I,          | 916 |               |      |

### Rois de Bohémei

| Uratislas II, proclame roi     | Uladislas III. 1174            |
|--------------------------------|--------------------------------|
| en 1086, règne jusqu'en 1092   | Sobieslas II, 1178             |
| Conrad I, 7 mois en 1093       | Fréderic I, 1190               |
| Bretislas II, 1100             | Conrad II, 1191                |
| Uladislas I, 3 mois en 1100    | Wenceslas II, 3 mois en 1191   |
|                                | Henri Breislas, 1196           |
| derechef en 1109 jusqu'en 1124 | Uladislas IV, 1197             |
| Suatopluc, 1109                | Premislas, ou Ottocare I, 1230 |
| Uladislas II ou Ladislas, 1125 | Winceslas III, 1253            |
| Sobieslas, £140                | Premislas II, on Otto-         |

| CHRONOLOGIE,         |      |                            |      |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| care II,             | 1278 | Ladislas ,                 | 1458 |
| Interrègne jusqu'en  | 1284 | Georges Podiebrad          | 1471 |
| Wenceslas IV.        | 1505 | Uladislas VI,              | 1516 |
| Wenceslas V,         |      | Louis .                    | 1526 |
| Henri de Carinthie,  | 1910 | Ferdinand I empereur,      | 1564 |
| Jean de Luxembourg,  |      | Maximilien empereur        | 1575 |
| Charles IV empereur, |      | Rodolphe ampereur,         | 1611 |
| Wenceslas empereur,  |      | Voyez la suite dans la lis | te   |
| Sigismond empereur,  |      | des empereurs d'Alle       |      |
| Albert d'Autriche,   |      | magne, page 382.           |      |

### HONGRIE.

Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Huns, pères des Hongrois, formoient déjà dans l'Asie un vaste empire borné à l'orient par les Tartares Mantcheoux, et au midi par le Tibet et la Chine. Leurs rois prenoient le titre de fils du ciel, et ils n'en faisoient pas moins souvent le malheur de la terre. Ces peuples étoient si laids, que Jornandès les disoit sérieusement nés du commerce du diable avec des sorcières.

Malheureusement leur bravoure égaloit leur difformité, et leur vie dure étoit bien propre à les former à l'art de la guerre. Sans cabanes, sans maisons, sans tentes, ils erroient sans cesse de pâturages en pâturages. Ils combattoient, mangeoient, dormoient à cheval. Des racines et de la viande crue qu'ils mortifioient sous la selle de leurs chevaux, étoient souvent leur seule nourriture. Leurs femmes aussi courageuses qu'eux, les suivoient dans des chars et partageoient quelquefois la gloire et les périls de leurs combats, tandis que les prisonniers faits à la guerre soignoient les troupeaux et cultivoient les terres.

Ne connoissant aucune de nos lois par rapport aux femmes, un fils pouvoit épouser celles de son père;

et un père pouvoit s'unir à sa fille, et un frère à sa sœur.

L'arc et le cimeterre étoient leurs armes principales.

A peine un enfant commençoit-il à se servir de set bras qu'ils le chargeoient d'un arc et de flèches, et qu'ils lui apprenoient à tirer les oiseaux en volant. Ces enfans recevant de bonne heure une éducation militaire, entroient en fureur au récit des exploits de leurs pères, et les vieillards pleuroient de douleur lorsque le temps de combattre étoit passé.

Avec une telle ardeur guerrière, ils devoient être redoutables à leurs voisins; ils le furent en effet. Mais enfin leur empire (si cependant on peut donner ce nom à un gouvernement anarchique et sauvage ) ayant été renversé l'an 93 par les Chinois, les Huns se répandirent de tous côtés durant plus de trois siècles, sans pouvoir se fixer. Attila qui étoit à leur tête au commencement du cinquième siècle, les conduisit en Germanie, en Italie et en France. Il essuya de grandes pertes qui l'obligèrent de se retirer dans la Pannonie. Auila étant mort, ses enfans ne s'accorderent point entr'eux; et d'autres Huns ou Hongres, venus d'audelà du Volga, soumirent ceux-ci et s'emparèrent de la partie de la Pannonie, qui d'eux a retenu le nom de Hongrie. St. Étienne descendant de ces princes Hongrois, fut élu roi vers l'an 1000. C'est depuis ce temps que les Hongrois formèrent un état fixe et stable.

La race de Geisa ayant été éteinte en 1301, le royaume devenu électif, passa successivement à des princes de diverses familles et de diverses nations. Enfin Ferdinand I, empereur et archiduc d'Autriche, qui avoit épousé Anne sœur de Louis II, roi de Hongrie et de Bohême, mort en 1526, prétendit succéder

à ce prince. Jean de Zapolski, vaivode de Transilvanie, élu par la plus grande partie de la nation et se sentant inférieur à Ferdinand, implora les armes des Turcs. Après l'avoir rétabli dans une partie des états dont il avoit été dépouillé, ceux-ci allèrent mettre en 1529 le siège devant Vienne; mais ils furent obligés de le lever honteusement. Une heureuse paix termina cette guerre. On accorda à Jean la jouissance de ce royaume, à condition qu'à sa mort Ferdinand lui succéderoit. Cet accord se fit sans le consentement des Hongrois, qui prétendoient élire leur roi : aussi après la mort de Jean, sa veuve n'eut pas de peine à faire tomber le royaume à un fils qu'il lui laissa en mourant. Mais comme les Hongrois n'étoient pas en état de résister à la maison d'Autriche, ils appelèrent en 1540 pour la seconde fois les Turcs, qui s'emparèrent des principales villes; le reste demeura à Ferdinand. Enfin en 1683, les Turcs ayant tenté de chasser de la Hongrie l'empereur Léopold I, en furent chassés eux-mêmes. De vingt-trois comtés qu'ils avoient possédés, il ne leur en resta plus qu'un, qu'ils perdirent en 1716.

Léopold voulant se rendre absolu en Hongrie et l'assurer à sa famille, commença par supprimer la charge de gouverneur perpétuel, emploi dont les Hongrois revêtoient toujours un des leurs, pour maintenir leurs priviléges et contre-balancer l'autorité royale. Il substitua à cette espèce de dictateur plusieurs gouverneurs Allemands, entièrement dévoués au souverain, parcequ'il pouvoit les changer à son gré.

En 1687, le royaume de Hongrie sut reconnu héréditaire en faveur de la maison d'Autriche, qui le possédoit par élection depuis Ferdinand I. Ce grand changement sut fait dans les états assemblés à Presbourg et à Œdenbourg. Léopold les força de couronner Joseph son fils roi de Hongrie, et d'annuller leur grande charte, ou les lois fondamentales de leur pays. C'est ainsi que cet empereur priva les comtes Hongrois du plus grand de leurs priviléges, et leur ôta toute espérance d'avoir jamais un roi de leur nation. Ce peuple altier et peu fait au joug, qui avoit tenté plusieurs fois de secouer celui de l'Autriche et qui s'étoit livré à tant de révoltes, se soumit enfin de bonne grace. Depuis le règne de Marie-Thérèse, les Hongrois ont passé de la haine de leurs souverains à un attachement rarement interrompu; et ils ne contribuèrent pas peu, dans la guerre de 1741, à conserver le sceptre impérial à la maison d'Autriche,

### ROIS DES HUNS OU DE HONGRIE.

| St. Etienne         | 1038  | Wenceslas,                | 1304       |
|---------------------|-------|---------------------------|------------|
| Pierre, déposé en   |       | Othon de Bavière          | I 309      |
| Aba ou Owon,        | 1044  | Charobert,                | 1 342      |
| Pierre rétabli en   |       | Louis I                   | 1 382      |
| André I,            |       | Marie seule,              | 1 392      |
| Bela I,             |       | Marie et Sigismond emp    |            |
| Salomon,            |       | reur, jusqu'en.           | 1.437      |
| Geisa I,            |       | Albert d'Autriche,        | 1,439      |
| St. Ladislas I;     | 1095  | Uladislas IV, ou Ladislas | 1 444      |
| Coloman,            | 1114  | Jean Corvin Huniade, r    | é- ``      |
| Etienne II,         |       | gent                      | 1 453      |
| Bela II,            |       | Uladislas V,              | 1 458      |
| Geisa IÍ,           |       | Matthias Corvin,          | 1490       |
| Etienne III         | 1174  | Uladislas VI,             | 1516       |
| Bela III.           |       | Louis II                  | I 526      |
| Emeric,             |       | Jean Zapolski             | I 549      |
| Ladislas II,        |       | Ferdinand, frère de Cha   | r-         |
| André II            | 1235  | les-Quint. Depuis lui     | la.        |
| Bela IV,            | 1270  | maison d'Autriche po-     | <b>5</b> — |
| Etienne IV;         | I 272 | . sède la Hongrie. Voye   | ez         |
| Ladislas III,       | 1 290 | la liste des empereu      | rs         |
| André III, jusqu'en | 1301  |                           | ik '       |
|                     | . *   |                           |            |

### ESCLAVONIE ET TRANSYLVANIE.

L'empereur, roi de Hongrie, étant souverain de ces deux pays, nous tracerons ici en peu de mots leur histoire.

L'Esclavonie contenoit autrefois presque tout ce qui est depuis le golfe de Venise jusqu'à la mer Noire. Le peuple qui l'habitoit, descendant des Scythes, désola l'empire par ses courses et ses brigandages sous Justinien et sous Phocas. Il habitoit dans de misérables chaumières, séparées les unes des autres, et il en changeoit souvent. Il faisoit la guerre à pied, tenant dans les mains de petits boucliers et de petits dards. Il ne portoit point de cuirasse; quelques-uns même n'avoient ni tunique ni manteau, mais seulement un haut de chausse lorsqu'ils marchoient contre l'ennemi.

Les Esclavons, autrefois connus sous le nom de Slaves, eurent des rois ou plutôt des chefs. Ils étoient si passionnés pour la guerre qu'ils prioient de les faire mourir les armes à la main: mais comme ils avoient plus d'ardeur guerrière que de discipline, ils furent subjugués par les Hongrois, auxquels ils payèrent d'abord tribut, et ils ont fini par être entièrement assujettis.

La Transylvanie tire son nom d'un mot latin qui signifie au-delà des forêts, parce que ce pays est entouré de montagnes couvertes de bois. Elle occupe la portion de l'ancienne Dacie, qui est séparée de la Hongrie par le fleuve Chrysius et qu'on nommoit Dacie méditerranée. C'étoit une espèce de royaume avant que les Romains s'en fussent rendus maîtres. Dès qu'elle fut conquise, ils y fondèrent diverses colonies, et en firent une province consulaire dépendante du

préset de Macédoine. C'est à lui qu'on envoyoir les deniers publics, ainsi que l'or et l'argent qu'on tiroit des mines.

Les empereurs Grecs, après le partage de l'empire, furent maîtres de la Dacie. Mais dans la décadence de cet empire, les Huns y firent différentes irruptions et finirent par l'assujettir. St. Étienne premier roi des Hongrois, conquit la Transylvanie vers l'an 1001, et la joignit au royaume de Hongrie. Le peuple se plia assez difficilement au joug; on le mit sous le commandement d'un vaivode ou vice-roi; et à quelques soulèvemens près qui n'ont pas été de longue durée, il a été fidelle à ses princes et les a même servis avec avantage contre les Turcs.

# II. EMPIRE DE RUSSIE

### OU DE MOSCOVIE.

Les Moscovites ont eu durant très-long-temps si peu de relations avec les autres peuples de l'Europe, que les commencemens de leur histoire sont presque ignorés. On sait seulement que sur la fin du dixième siècle, les Russes, les Bulgares et les Turcs ravagèrent la Thrace: on croit même être assuré que Wladimir régnoit en Russie l'an 987, et qu'il se fit chrétien. Ses successeurs sont peu connus.

Tout ce qu'on sait, c'est que l'empire de Russie aujourd'hui si formidable, ne fut pendant plusieurs siècles qu'un ramas de demi-chrétiens sauvages, esclaves des Tartares de Casan. Le duc de Russie payoit tous les ans un tribut à ce peuple en argent, en pelleteries, en bétail. Il conduisoit le tribut à pied devant l'ambassadeur Tartare, se prosternoit à ses pieds, lui présentoit du lait à boire, et s'il en tomboit sur le cou du cheval de l'ambassadeur, le prince étoit obligé de le lécher.

Les Tartares de Casan n'étoient pas les seuls qui inquiétassent les Russes; pressés d'un autre côté par les Lithuaniens et vers l'Ukraine, ils étoient encore exposés aux déprédations des Tartares de la Crimée auxquels ils payoient un tribut. Enfin en 1474 il se trouva à la tête des Russes un homme de courage qui les tira de leur indolence. Ce fut le grand duc Iwan Basilowitz ou Jean Basilide qui les affranchit du joug des Tartares sous lequel ils gémissoient depuis trois cents ans. Il joignit à ses états Novogorod et la ville de Moscow qu'il conquit sur les Lithuaniens. Les czars depuis ce prince furent plus considérés, sur-tout lorsqu'en 155 x un autre Iwan Basilowitz prit Casan sur les Tartares; mais les Russes, toujours pauvres et à demi-barbares, prirent peu de part aux affaires de l'Europe, excepté dans quelques guerres avec la Suède au sujet de la Finlande.

Dans le commencement du dernier siècle, la Russie étoit encore livrée à la plus horrible confusion. Des imposteurs se disputoient le trône, et Moscow fut en proie à vingt famions différentes. Cependant les Polonois ravageoient l'empire, et les Suédois en usurpoient les provinces. Enfin, on vit paroître Pierre le Grand, le héros du Nord, aussi grand homme de guerre qu'habile dans le cabinet. (Voyez son article dans le Dictionnaire.) Sous ce prince, la Russie prit une face nouvelle. Grand dans ses desseins, constant dans ses entreprises, il assujettit les soldats à la discipline, et introduisit les arts dans le séjour de la barbarie.

Il s'en falloit de beaucoup que la Russie, avant Pierre le Grand, eût autant de terres cultivées, de sujets et de revenus que depuis son règne. Elle ne possédoit rien dans la Finlande ni dans la Livonie, et cette dernière province vaut peut-être plus que toute la Sibérie. Les Cosaques n'étoient point soumis, les peuples d'Astracan obéissoient mal, le peu de commerce qu'on faisoit étoit désavantageux.

La mer Blanche, la Baltique, celles du Pont-Euxin, d'Asoph et la mer Caspienne devenoient inutiles à une nation dépourvue de vaisseaux et même des termes les plus communs de la marine, On ignoroit sur terre la discipline militaire.

Les manufactures les plus simples étoient à peine encouragées, et l'agriculture, le premier mobile de tout, généralement négligée.

Ce peu de culture des arts nécessaires montre assez qu'on n'avoit pas d'idée des beaux arts. On auroit pu envoyer quelques jeunes gens s'instruire chez les étrangers; mais la différence des langues, des mœurs, de la religion s'y opposoient; une loi même défendoit expressément aux Russes de sortir de leur patrie, et sembloit les condamner à une éternelle ignorance : il falloit que *Pierre* parût pour que la nation fût civilisée.

Son trône fut occupé après lui par des femmes qui avoient hérité de son esprit. Sous Catherine II l'empire parvint à un haut point de gloire. Une flotte partie du golfe de Finlande est allée conquérir de nos jours quelques parties de la Grèce; le foible empire Ottoman a vu un nouveau commerce s'établir dans l'Archipel, sous les murs de Constantinople, dans la mer Noire, dans la mer Caspienne; et tandis que la Russie pénés.

troit dans ses états par la Pologne et par les rivières qui l'arrosent, elle établissoit une autre communication par des flottes et par la mer. Au milieu de tant d'opérations militaires, Catherine protégeoit les arts et les sciences, et donnoit un nouveau code de lois aux sujets de son vaste empirer ( Voyez son article dans le Dictionnaire.) Alexandre I son petit-fils, soutient son ouvrage, et gouverne par la bienfaisance et la justice. Il a rappelé les exilés, donné la liberté aux hommes injustement détenus, et rendu les emplois à ceux que l'autorité arbitraire en avoit dépouillés.

(Les commencemens de l'empire de Russie étant fort obscurs, nous n'avons cité que les princes sur lesquels nous avions des dates certaines. )

#### CZARS DE RUSSIE

| Światoslaw, ou Spendo-       | Igor et Wiaczeslaw.   | 1078 |
|------------------------------|-----------------------|------|
| blos, 945                    | Wsevolod II,          | 1093 |
| C'est lui qui introduisit la | Michel Swiatopalk,    | 1114 |
| religion Chrétienne dans     | Wladimir II,          | 1125 |
| le pays.                     | Mistilaw,             | 1132 |
| Jaropalk, Olegh, et Wla-     | Jaropalk II           | 1138 |
| dimir, 1019                  | Wiackzeslaw II,       | 1139 |
| C'est Wladimir qu'on nomme   | Wsevolod III,         | 1146 |
| l'Apôtre et le Salomon de    | Isiaslaw II           | 1155 |
| la Russie.                   | Rostilaw,             | 1155 |
| Swiatopalk, 1055             | George                | 1157 |
| Isiaslaw, Wsevolod,          | 1                     |      |
|                              | DE WLADIMIR.          |      |
| André . '1179                | Jaroslaw III,         | 1270 |
| Michel, 117                  | Basile Alexandrowitz, | 1277 |
|                              | Damberine Alarandra   |      |

# Wsévolod IV 📜 Alexandro -

George II, witz, 1294 Jaroslaw II. 1246 Andre Alexandrowitz, 1295 St. Alexandre Newki, 1262

### GRANDS - DUCS DE MOSCOW.

Daniel Alexandrowitz, 1302 George Danielowitz, 1328 1320 Iwan Danielowitz, ou George ou Jurii . · Basile Jarosiawitz, 1329 Jean I. 1340

| 37                         |       |                           |               |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------------|
| Simon Iwanowitz, su        | r_    | Iwan IV, premier CZAR     | •             |
| nommé l'Orgueilleux        | 1353  | surnomme Basilowitz,      | 1584          |
| Iwan II, Iwanowitz,        |       | Fædor, ou Théodore,       | 1598          |
| Demetrius II,              |       |                           | I 605         |
| Démétrius III,             | 1389  | Démétrius, imposteur,     | 1 60 <b>6</b> |
| Basile II, ou Vasili,      | 1425  | Basile Zuinski, déposé en | 1610          |
| Basile III, dit Basilowitz | ,1462 | Uladislas , Prince de Po- |               |
| Iwan III,                  | 1505  |                           | 1611          |
| Basile IV, dit Iwanowitz   | ,1534 |                           |               |

#### MAISON DE ROMANOW.

| Michel Fæderowitz, Alexis Michaelowitz, Fædor Alexiowitz, Pierre Alexiowitz, Iwan V ensemble jusq. Pierre I ou le Grand, seu jusqu'en Catherine I, | 1676<br>1682<br>et<br>1696<br>el | Anne Iwanowna, Iwan ou Jean VI, Elizabeth Petrowna, Pierre III, Catherine II, Alexiowna Paul I, ALEXANDRE I, ne le 23 décembre | 1801 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Pierre II, Alexiowitz,                                                                                                                             | 1730                             | ######################################                                                                                         | -/// |

# III. SUÈDE.

Chaque nation a sa chimère sur son antiquité. La plupart des historiens de Suède prétendent que ce royaume eut des rois 2,000 ans avant J. C.; mais on n'a rien de certain jusques vers la fin du quatorzième siècle, qu'Eric XIII fils d'Uratislas duc de Poméranie, monta sur le trône de Suède, de Danemarck et de Norwége. Marguerite sa tante, reine de ces trois royaumes, se voyant sans enfans, fit assembler les états du pays, et de leur consentement Eric fut couronné à Upsal. On convint aussi dans cette assemblée, que les trois royaumes ne pourroient être séparés. Ils restèrent unis jusqu'en 1523.

Christiern II, roi de Danemarck, s'étant fait élire roi de Suède en 1520, après la mort de Stenon qui en étoit

administrateur, promit de traiter ses nouveaux sujets avec douceur; mais il exerça des cruautés inouies. Ses sujets le chassèrent, et appelèrent au trône Gustave-Wasa fils du duc de Gripskolm, qui étant retenu prisonnier à Copenhague depuis la première descente en Suède de Christiern II en 1518, trouva le moyen de s'échapper. Il se sauva en 1520 dans son pays, et se tint caché durant quelque temps dans les montagnes de la Dalécarlie. Cependant les Suédois et ceux de Lubeck favorisant son entreprise, il s'établit et se maintint sur le trône de Suède. Cette couronne fut depuis détachée de celle de Danemarck, et elle fut déclarée héréditaire. en sa faveur.... Dans une assemblée tenue à Stockholm en 1680, les rois de Suède obtinrent un nouveau privilége. Il fut décidé que les femmes succèderoient à la couronne, si la ligne masculine venoit à manquer dans la famille royale.

Le pouvoir des rois de Suède ayant été limité de tout temps par celui des états, l'autorité se trouvoit partagée sans qu'aucune de ces deux puissances connût précisément quelles étoient les bornes de ses droits. La forme du gouvernement changeoit presque à chaque règne. Gustave-Wasa fut le premier qui entreprit de faire cesser cette, anarchie. Cependant elle se soutint sous plusieurs de ses successeurs, trop foibles pour faire valoir avec force les prérogatives du trône. Gustave-Adolphe fonda enfin l'autorité royale sur des principes, et cette autorité parvint à son comble en 1680, année à laquelle Charles XI reçut des mains de la nation un pouvoir absolu, dont Charles XII son fils ne tarda pas d'abuser.

Le despotisme de ce prince força les Suédois-à conférer en 1720 presque toute l'autorité au sénat. Les sénateurs, au nombre de seize, pouvoient tout sans le roi qui ne pouvoit rien sans eux. N'étant comptables qu'à la diète de leur conduite, ils exerçoient un pouvoir qui tenoit du despotisme. Le gouvernement n'avoit plus d'activité, et les droits de la royauté étoient avilis. Gustave III, héritier du courage de Gustave-Wasa, forma le projet de délivrer ses sujets d'un joug qui s'appesantissoit sur eux et sur lui; et il exécuta le 19 août 1772, cette révolution peu applaudie par les nobles qui étoient investis exclusivement des principales places de l'état. La résistance qu'il opposa à leurs prétentions produisit des mécontentemens et sa mort. (Voyez son article dans le Dictionnaire.)

Son fils signalant par la sagesse les premiers actes de son administration, a écarté de ses états les idées nouvelles, germe des troubles, réparé des malheurs et répandu des bienfaits.

## Rois DE SUEDE.

| Ēric V,              | 717           | Indegelde III se fai | it chre-     |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Tordo III            | 764           | tien et regn         | e jus-       |
| Biorne III           |               | qu'en                | 1064         |
| Bratemunder .        | 827           | Halsten ,            | ìo8ơ         |
| Siwast,              |               | Philippe .           | 1110         |
| Heroth,              |               | Indegelde IV.        | 1129         |
| Charles VI,          |               | Ragualde,            | i 129        |
| Biorne IV.           |               | Magnus I             | 1141         |
| Indegelde I          |               | St. Eric IX          | 1160         |
| Olaüs I,             |               | Charles VII.         | <b>z</b> 168 |
| Indegelde H ;        |               | Canut.               | 1193         |
| Eric VI              | 926           | Suercher III         | 1210         |
| Eric VII,            | 940           | Éric X,              | Ì 220        |
| Eric VIII,           | 980           |                      | 1223         |
| Olaüs II             |               | Eric le Bègue,       | 1250         |
| Amund II             |               | Valdemar             | 1279         |
| Amund III            |               | Magnus II,           | i290         |
| Hackon III!          | 1054          | Birger II,           | 1310         |
| Stenchil,            | <b>19</b> 59  | Magnus III           | 1305         |
| ~e intelligences ⊕1° | , , , , , , , |                      | Albert,      |

| CHR                                 | O N  | OLOGIE                                                                    | 401   |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Albert !                            | 1388 | Charles IX,                                                               | 161 g |
| Marguerite, reine de Da             |      | Gustave - Adolphe II le                                                   |       |
| nemarck,                            | 1412 | Grand, Christine se démet en Charles-Gustave, Charles XI                  | 1632  |
| Eric XIII,                          | 1438 | Christine se démet en                                                     | 1654  |
| Christophe ,                        | 1448 | Charles-Gustave,                                                          | 1660  |
| Charles Canutson,                   | 1471 | Charles XI,<br>Charles XII,                                               | 1697  |
| Christiern I,                       | 1481 | Charles XII,                                                              | 1718  |
| Stenon I, gouverneur de             | E .  | Ulrique-Eléonore (sœur                                                    |       |
| royaume,                            | 1513 | de Charles XII et der-                                                    | •     |
| Jean II,                            | 1513 | nier rejeton de la fa-                                                    | •     |
| Stenon II, gouverneur de            | 8    | nier rejeton de la fa-<br>mille de Gustave Wasa<br>et Fréderic de Hesse,  | )     |
| royaume,                            | 1519 | et Fréderic de Hesse.                                                     | 1751  |
| Christiern II,                      | 1523 | Adolphe Fréderic de                                                       |       |
| La Swède se soustrait<br>Danemarck, | au   | Adolphe Frederic de HOLSTEIN, élu par les états de Suède en 1751, mort en |       |
| Gustave-Wasa I,                     | 1160 | Gustave III fils du précé-                                                | 177章  |
| Eric XIV,                           | 1568 | dent, assassiné en                                                        | 1702  |
| Jean III,                           | 1592 | GUSTAVE ADOLPHE 46-                                                       | -/ /  |
| Sigismond, roi de Polo              |      | tuellement régnant, ne                                                    |       |
| gne, déposé en                      |      | le premier novembre                                                       | 1778  |

# IV. DANEMARCK.

Les Cimbres habitèrent autrefois le Danemarck. Ils se rendirent très-puissans et soumirent les peuples voisins. Plus de cent ans avant J. C., ils vinrent au nombre de plus de 200,000 hommes jusqu'en Italie. Le consul Carbo marcha contr'eux l'an 109, et les mit en fuite. Quatre ans après, ils revinrent, et remportèrent une grande victoire sur le consul Silanus. L'année suivante, ils battirent encore Scaurus dans les Gaules. Mais l'an 98 avant J. C., le consul C. Marius leur livra bataille et défit entièrement leur armée: cette victoire mit fin à la guerre.

Les Danois, que l'on croit être les mêmes que les Cimbres, firent de fréquentes incursions en Angleterre, SUPPL. Tome IV. C c

et en Écosse dans le sixième et le septième siècle, et y causèrent chaque fois de grands désordres. Le Danemarck n'entra guère dans le système politique de l'Europe dans les siècles suivans. En 1448, Christiern le fut élu roi de Danemarck, et de Norwége en 1450. Cette dernière couronne, possédée long-temps par des rois particuliers, fut unie à celle de Danemarck, lorsqu'en 1359, Marguerite fille de Waldemar III, épousa Aquin roi de Norwége.

La Norwège qui a six cents lieues de long, ne rendoit pas le Danemarck un état puissant, parce qu'un terrain de rochers stériles et glacés ne pouvoit être fort

peuplé.

Les deux royaumes furent joints à celui de Suède en 1397, après un traité solennel signé à Calmar, et connu sous le nom d'union de Calmar. Les trois couronnes furent portées par un seul roi électif jusqu'en 1523, que Gustave-Wasa, élu roi par les Suédois, occupa le trône de Suède, tandis que la maison d'Oldembourg régnoit en Danemarck. Il s'éleva depuis cette époque des divisions continuelles entre les Danois et les Suédois; mais Fréderic III mit enfin son royaume à l'abri des entreprises de la Suède.

Le royaume de Danemarck qui de tout temps avoit été électif, fut déclaré héréditaire en 1660, et la noblesse fut dépouillée de ses plus beaux priviléges. Mais quoique cet état soit soumis à un despotisme légal, en vertu d'une loi reçue par les peuples, les rois n'en ont point abusé, et l'on a fait rarement autant de bien, avec un pouvoir presque illimité de faire le mal.

### ROIS DE DANEMARCE.

Gormo depuis 714 jusqu'à 764 Sigefridus,

765 **8**09

| CHRO                    | N    | Diogie,                                                  | 403                  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Olaus III ,             | 810  | Eric VIII,                                               | 1320                 |
| Hemmingius,             |      | Christophe II,                                           | 1336                 |
| Ringo Siwardus,         |      | Waldemar III ou IV,                                      | 1375                 |
| Harald I,               | 843  |                                                          | - 37 🗜               |
| Klak,                   | 843  |                                                          |                      |
| Siwardius II            | 846  |                                                          | 1387                 |
| Eric I                  |      | Marguerite, reine de Da-                                 | . ' '                |
| Eric II,                | 863  |                                                          |                      |
| Canut I,                | 873  | seule,                                                   | 1412                 |
| Gormo II,               | 897  | Eric IX,                                                 | 1439                 |
| Harald II,              | 909  |                                                          | ;                    |
| Gormo III,              | 930  |                                                          | 1448                 |
| Harald III,             | 980  | Christiern I,                                            | 1481                 |
| Suenon,                 | 1015 | Interrègne.                                              |                      |
| Canut II le Grand, roi  |      |                                                          |                      |
| . de Danemarck et d'An- | _    | Jean , jusqu'en                                          | 1513                 |
| gleterre,               | 1036 | Christiern II,<br>Fréderic I.                            | 1523                 |
| Canut III, dit Hardi-   |      |                                                          | 1533                 |
|                         | 1042 | Christiern III, jusqu'en<br>Fréderic II,                 |                      |
| Magnus                  | 1048 | Christiann TV                                            | 1588                 |
| Suenon II               | 1074 | Fréderic III,                                            | 1648                 |
| Harald IV,              | 1080 | Christiern V                                             | 167 <b>0</b><br>1699 |
| St. Canut,              | 1000 | Christiern V,<br>Fréderic IV, jusqu'en<br>Christiern VI, | 1730                 |
| Olaüs IV,               | 1094 | Christiern VI                                            | 1746                 |
| ***                     |      | Fréderic V,                                              | 1766                 |
| <b>-</b>                | 1134 | CHRISTIERN VII, né le                                    |                      |
| an e war                | 1136 | 29 janvier                                               | 1749                 |
| m , **** .              | 1147 |                                                          |                      |
| Waldemar I, dit le      | 1157 | Le prince royal de I                                     |                      |
|                         | 1182 | marck gouverne au no                                     |                      |
|                         | 1208 | son père, infirme depuis                                 |                      |
| 11 TT .                 | 1243 | temps. Il a soutenu l'hor<br>de la couronne contre le    |                      |
| T 1 T T T               | 1250 |                                                          |                      |
| A 1 1 *                 | 1252 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                  |                      |
| 34: · ´ · · ·           | •    | nimité et de bienfaisan                                  |                      |
|                         | 1286 |                                                          |                      |
| · •                     |      |                                                          | •                    |

# V. POLOGNE.

La Pologne qu'on appeloit anciennement Scythie d'Europe, fut envahie par les Sarmates, subjugués à

leur tour par les Slaves, peuple originaire du pays qui porte aujourd'hui le nom d'Esclavonie.

Avant le sixième siècle de l'ère vulgaire, les Polonois encore Sarmates n'avoient point de rois. Ils vivoient libres dans les montagnes et dans les forêts, sans autre maison que des chariots, toujours occupés de quelque nouvelle invasion. Ce peuple barbare, sans chefs et sans lois, étendit ses conquêtes ou ses brigandages du Tanais à la Vistule, et du Pont-Euxin à la mer Baltique, limites qu'ils reculèrent encore, en occupant la Bohême, la Moravie, la Silésie, la Lusace, la Misnie, la Poméranie et les marches Brandebourgeoises.

Mais les Polonois (car ils prirent ce nom vers 550) ne conservèrent pas tout l'héritage de leurs pères. Chaque siècle amena la perte de quelque province. Tout ce qu'ils possédoient en Allemagne et les vastes campagnes de l'Ukraine passèrent à d'autres puissances.

En 551, Lecko ou Lesko, frère d'un duc de Bohême, entreprit de civiliser les Sarmates. Renonçant à la course vagabonde sur des chars, il coupa des arbres, s'en sit une maison, et d'autres cabanes s'élevèrent bientôt sur ce modèle. La nation, errante jusqu'alors s'étant fixée, Gnesne, la première ville de Pologne, prit la place d'une forêt. Lesko déploya autant de talens pour commander que pour agir, et devint le chef sous le titre de duc.

Ce prince étant mort sans postérité, le gouvernement fut remis entre les mains de douze principaux seigneurs de la cour, qui s'en acquittèrent avec gloire. Mais la mésintelligence de leurs successeurs engagez les peuples à élire Cracus en 700, seul duc. La Pologne ne fut guère plus heureuse en n'ayant qu'un seul maître. Plusieurs Polonois conservèrent toutes les coutumes des anciens Sarmates, comme celle de tuer les enfans qui paroissoient imparfaits et les vieillards invalides. Des princes humains n'obtinrent qu'avec beaucoup de peine, et long-temps après, l'abolition de ces coutumes affreuses, trop communes chez des sauvages, que des sophistes ont représentés comme les seuls conservateurs de l'état de pure nature.

En 999, l'empereur Othon III, allant visiter le tombeau de St. Albert à Gnesne, donna le titre de roi à Boleslas. Les empereurs usoient dès-lors du droit de créer des rois. Boleslas reçut d'Othon la couronne, fit hommage à l'empire, et s'obligea à une légère redevance annuelle. Le pape Sylvestre II lui conféra aussi, quelques années après, le titre de roi, prétendant qu'il n'appartenoit qu'au pape de le donner. Les peuples jugèrent entre les empereurs et les pontifes Romains, et la couronne devint élective. C'est en partie la source de tous les malheurs qui ont affligé la Pologne: malheurs qui se renouveloient presque à la mort de chaque roi.

Ce gouvernement mixte, composé de monarchie et d'aristocratie, possédoit un territoire immense, mais sans force intérieure, sans armée, sans places de défense. Portant dans son sein le germe de toutes les divisions, il ouvrit une voie de conquête aux puissances étrangères. Nous avons vu de nos jours ce grandroyaume démembré par ces puissances, ainsi que les politiques l'avoient prévu. Il y eut un premier traité de partage, le 5 août 1772. L'Autriche recula ses frontières au-delà des monts Krapaks et acquit une nouvelle province. Le

Lesko VI

roi de Prusse, Fréderic le Grand, en réclamant une autre province, jeta les fondemens d'un grand commerce sur la mer Baltique, et détruisit presque entièrement celui que les Polonois y faisoient. La Russie obtint une portion de la Lithuanie. Enfin, dans un dernier partage en 1795, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, tout le territoire fut divisé par ces trois puissances, et la Pologne n'exista plus ni comme république ni comme royaume particulier. Tel sera le sort de tous les peuples chez qui les factions gouvernent plus que les lois.

#### Dues de Pologne.

| Lesko I, en             | 550  | Popiel I,                                                                   | 830     |   |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Cracus, en              | 700  | Popiel II.                                                                  |         |   |
| Vanda reine en          | 750  | 1 7                                                                         |         |   |
| Les 12 Palatins gouver  |      | Piast en 842, meurt en                                                      | 86 r    |   |
|                         |      | Ziemowitz ,                                                                 | 892     |   |
| Prémislas, en           | 76a  | Lesko IV,                                                                   | 913     |   |
| Interrègne.             |      | Ziémomislas ,                                                               | 964     |   |
| Lesko II,               | 810  | Micislas, ou Miécislaw,                                                     | 999     | , |
| Lesko III,              | 815  | C'est le premier prince Chré                                                | tien,   |   |
| Rois                    |      | POLOGNE.                                                                    |         |   |
| Boleslas I,             | TO25 | Uladislas Loketek, frèrè                                                    |         |   |
| Micislas II,            |      |                                                                             |         |   |
|                         |      | de Lesko, et Przemis-<br>las duc de Posnanie, ont<br>le titre de gouverneur |         |   |
| Interrègne.             |      | le titre de gouverneur                                                      |         |   |
| Richsa, veuve du précé- | -    | <del>.</del>                                                                | 1295    |   |
| dent,                   | 1041 | Przemislas                                                                  | 1296    |   |
| Casimir. I,             | 1058 | Uladislas, déposé en .                                                      |         |   |
| Boleslas II,            | 1081 | Wenceslas, roi de Bo-                                                       | - 500   |   |
| Uladislas I,            | 1102 | hême,                                                                       |         |   |
| Polestas III *          | 1139 | Illadislas nous la seconde                                                  | 1304    | • |
| Uladislas II,           | 1146 | Uladislas pour la seconde                                                   | - 0 0 0 |   |
| Boleslas IV,            | 1173 | jous en 1304, jusqu'en                                                      |         |   |
| Micislas III            | 1177 | Casimir III, le Grand,                                                      | 1370    |   |
| Casimir II,             | 1194 | Liouis, for at 110 mg/te 1                                                  | 1302    |   |
| Lesko V,                | 1227 | l #                                                                         |         |   |
| Boleslas V              |      | Illadielas V querement                                                      |         |   |

1289 Jagellon, duc de Li-

| - thuanie, depuis 1386 jus- | ì    | Fréderic-Auguste I, de-                             |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|
| qu'en                       | 1434 | posé en                                             | 1704 |
| Uladislas VI,               |      | Stanislas I, élu en 1705,                           |      |
| Interrègne jusqu'en         | 1447 | est forcé de quitter la Po-                         |      |
| Casimir IV,                 | 1492 | logne en                                            | 1709 |
| Jean-Albert,                | 1501 | Fréderic-Auguste I, ré-                             |      |
| Alexandre,                  | 1506 |                                                     | 1733 |
| Sigismond I,                | 1548 | Stanislas, élu pour la se-                          | •    |
| Sigismond II,               | 1573 | conde fois en 1733, man-                            |      |
| Henri, duc d'Anjou,         | 1575 | que encore la couronne,                             |      |
| Etienne Battori, prince     |      | que encore la couronne,<br>et y renonce tout-à-fait | •    |
| de Transylvanie,            |      | en                                                  |      |
| Sigismond III,              | 1632 | Fréderic - Auguste II,                              |      |
| Uladislas VII,              | 1648 |                                                     | 1763 |
| Jean Casimir abdique en     | 1669 | STANISLAS-AUGUSTE II                                |      |
| Michel,                     |      | dernier roi, se démet                               |      |
| Jean Sobieski,              |      | ел                                                  | 1795 |

## VI. PRUSSE.

LA Prusse fut long-temps habitée par des peuples idolâtres. Après une guerre opiniâtre, les chevaliers teutoniques, ordre religieux et militaire, les subjuguèrent en 1283, et les obligèrent de les reconnoître pour leurs souverains. Albert-de-Brandebourg, grandmaître de l'ordre au commencement du seizième siècle, profita de la fermentation que les erreurs de Luther avoient produite dans le Nord, pour acquérir le pouvoir suprême. Il fit en 1525 une convention avec les Polonois, par laquelle cette partie de la Prusse qui obéissoit aux chevaliers dont il étoit chef, lui fut accordée et à ses descendans, sous le titre de duché séeulier, à condition pourtant d'en faire hommage à la couronne de Pologne. En 1569 Joachim III, électeur de Brandebourg, cousin d'Albert premier duc de Prusse, fit en commun avec Albert-Fréderic fils de ce prince, l'hommage convenu, et recut l'investiture de ce duché:

C'est le premier fondement des droits que les électeurs de Brandebourg ont eu sur la Prusse.

Les successeurs de Joachim furent trop puissans pour ne vouloir pas se dispenser de l'assujettissement d'un hommage. Fréderic - Guillaume, électeur de Brandebourg, en obtint en 1656, par un traité avec la Pologne, la cessation, et se fit reconnoître en 1662 duc souverain et indépendant. On convint néanmoins que si la branche électorale de Brandebourg venoit à manquer, la Pologne rentreroit dans ses anciens droits sur la Prusse. Alors cet état devoit être possédé en fief par les branches cadettes de Brandebourg, supposé qu'elles fussent assez foibles pour vouloir renouveler un tel asservissement. Bientôt le duché de Prusse devint un royaume. L'empereur Léopold lui donna ce nom en 1701. et cette érection en royaume fut faite en faveur de Fréderic I, dont les armes ne lui avoient pas été inutiles. La Pologne ne consentit au nouveau titre donné à Fréderic, qu'à condition que ses droits demeureroient les mêmes, et le roi de Prusse ne fut reconnu en cette qualité des puissances de l'Europe qu'en 1713. La Prusse qui n'étoit qu'un vaste désert, fut défrichée, repeuplée et embellie sous son second roi Frédenc-Guillaume I.

Son fils Charles-Fréderic, philosophe, guerrier, grand roi, après avoir résisté à la moitié de l'Europe, réunie contre lui dans la guerre de 1757, a étendu ses états par des conquêtes, les a gouvernés par de nouvelles lois, et les a enrichis par le commerce.

Son petit neveu, Fréderic-Guillaume III, marche sur ses traces. «Il n'est aucun de ses sujets, a-t-on dit. qui ne soit assuré d'obtenir une réponse de sa part, sinon toujours favorable, du moins juste et fondéeMonarque laborieux, ennemi du faste et de la mollesse; il est l'exemple de ses sujets. On le voit souvent se promener sans suite avec son épouse dans les jardins de son palais, et observer au faîte de la grandeur et au milieu d'un siècle de luxe, toute la simplicité des mœurs bourgeoises. » Gazette de France, 12 fructidor an 10.

## ROIS DE PRUSSE.

Fréderic I, couronné roi de Prusse en 1701, mourut en 1713
Fréderic-Guillaume II, 1797
Fréderic-Guillaume I, 1740
III, né le 3 août 1770

## VIL PROVINCES-UNIES

## ou HÖLLANDE.

CES provinces sont au nombre de sept: le duché de Gueldres, sous lequel on comprend le comté de Zutphen qui lui fut uni en 1545; les comtés de Hollande et de Zélande; les seigneuries d'Utrecht, de Frise, d'Overyssel et de Groningue. L'union que les cinq premières provinces firent entr'elles à Utrecht en 1579, et que les deux autres signèrent ensuite, leur a fait donner le nom de *Provinces-Unies des Pays-Bas*.

Ces provinces habitées autrefois par les Bataves, colonie des Germains, furent une des conquêtes des Romains. L'empire étant tombé en décadence, les Francs lui arrachèrent les Gaules, et la Batavie fit partie du vaste royaume que ces nouveaux conquérans fondèrent dans le cinquième siècle. Sous les foibles descendans de Charlemagne, cet état secoua le joug des rois de France, et fut gouverné par des comtes particuliers qui eurent à peu près le même pouvoir que

tous les grands vassaux d'Allemagne. Mais en 1426 il passa sous la domination des ducs de Bourgogne, qui le possédèrent jusqu'en 1478.

Ce fut alors que Marie, fille unique et seule héritière de Charles le Hardi dernier duc de Bourgogne, porta ces provinces en mariage à Maximilien archiduc d'Autriche, depuis empereur et aïeul de Charles-Quint. Ce dernier prince les donna à son fils Philippe II, qui en jouit paisiblement jusqu'en 1566. Diverses circonstances se réunirent alors pour porter les Provinces-Unies à secouer le joug de l'Espagne. La crainte de l'inquisition, l'humeur impérieuse du cardinal de Granvelle, la sévérité atroce du duc d'Albe, l'imposition du dixième denier sur une partie des marchandises, les obligèrent à prendre les armes en 1581.

Les États-généraux s'étant soustraits par un acte du 26 juillet à la domination Espagnole, déclarèrent solennellement *Philippe II* déchu de la principauté, pour avoir violé, contre son serment, les priviléges

des peuples.

L'actè portoit en substance : « que les peuples ne sont pas nés pour les princes, mais les princes pour les peuples; qu'il ne peut y avoir de prince sans peuple, mais que le peuple peut subsister sans le prince; que le devoir du prince est d'aimer ses sujets comme un père aime ses enfans, et de les gouverner avec une parfaite équité; que s'il en use autrement ce n'est pas un prince, mais un tyran, et que le peuple ne lui doit plus obéissance; que depuis un temps infini ils se plaignoient de la cruauté de leurs gouverneurs, et que loin que le roi eût fait attention à leurs plaintes, ils n'avoient pu le détourner du dessein de leur imposer un joug insupportable, sous prétexte de protéger la

religion catholique qu'ils n'attaquoient pas; que les lois divines et humaines, tant de fois violées à leur égard, les remettoient dans leur liberté naturelle, et leur donnoient le droit d'élire un nouveau prince qu'iles gouvernât suivant leurs priviléges.»

Les Pays-Bas, depuis cet acte solennel, devinrent le théâtre de la discorde, de la guerre et de la politique. Les princes d'Orange furent l'ame de cette ligue. ( Voyez leurs articles dans le Dictionnaire.) Les peuples, animés et conduits par eux, résistèrent à toutes les forces de Philippe II, et fondèrent un gouvernement nouveau, qui unissant l'esprit de la liberté à celui du commerce, balança quelquefois le pouvoir des plus puissans princes.

Des lois sages, un ordre admirable, une constitution qui conserve l'égalité parmi les hommes, une excellente police, firent bientôt de cette république un état considérable. Dès 1590, elle avoit humilié la marine Espagnole; elle avoit déjà un grand commerce, et celui qui convenoit le mieux à sa situation. Ses vaisseaux faisoient alors ce qu'ils font encore aujourd'hui; ils se chargeoient des marchandises d'une nation pour les porter à l'autre. Les flottes militaires protégeant les flottes marchandes, ces négocians industrieux et actifs firent tout à la fois des traités avantageux et des conquêtes. Ils acquirent de grandes possessions sur les côtes de Guinée, au Cap de Bonne-Espérance, sur les côtes de Malabar et du Coromandel, dans la presqu'isle de Malaca, dans l'isle de Ceilan, dans celle de Java, dans les Moluques, dans quelques isles de l'Amérique, etc. Ils s'emparèrent, dans les Indes orientales, de presque tous les établissemens des Portugais; ils parvinrent à faire seuls le commerce au Japon. Tant

de succès produisirent des trésors immenses, et ces trésors affermirent la puissance des Hollandois.

Les Espagnols ayant en vain employé contre eux les armes et les négociations, furent enfin obligés de reconnoître (à la paix de Munster en 1648) les Provinces-Unies comme un état libre, souverain et indépendant. Environ cent ans après, en 1747, il est arrivé dans ces provinces une révolution qui a changé quelques points de leur gouvernement. Le peuple, las d'être soumis à des magistrats dont il regardoit les places comme héréditaires et tyranniques, craignant d'ailleurs les armées Françoises qui étoient à ses portes, demanda à grands cris un stathouder; comme les Romains demandoient un dictateur dans les grands périls de la république. Le prince Guillaume de Nassau fut nommé d'une voix unanime, et il fut statué que le stathoudérat seroit permanent dans sa maison, et passeroit même aux filles.

### STATHOUDERS.

Guillaume, comte de Nassau, prince d'Orange, neuvième du nom dans la succession de Nassau et premier dans celle d'Orange, élu en 1570 chef des états de Zélande. Hollande et Frise, sous le titre de Stathouder ou lieutenant général pour le roi en Espagne, puis de ceux de Brabant en 1580, sous le titre de Ruisart, et élu de même ou confirmé par les autres provinces en 1581 et 1583, est assassiné le ro juin 1585 Maurice fils aîné, est élu peu après la mort de

son père, et meurt sans enfans légitimes le 23 avril Henri-Fréderic, frère cadet, le 4 mai Guillaume X ou XI, fils de Henri-Fréderia, six 1650 novembre Guillaume-Henri ou Guillaume 111, fils posthume, élu en 1672 (et depuis roi de la Grande-Bretagne), meurt sans postérité le 19 mars La charge est alors supprimée par un décret des Etats, et n'a été rétablie qu'en 1747

Guillaume-Charles-Henri-Frison de Nassau, prince titulaire d'Orange, arrière-petit-fils d'une fille de Guilbaume II, prince d'Orange et descendant au cinquième degré d'un frère cadet de Guillaume I, élu stathouder des états-géné-

raux le 15 juin 1747, mort en Guillaume V, prince de Nassau son fils, né le 8 mars 1748 C'est sous ce prince que la ... Hollande, conquise par les François, a changé la forme de son gouvernement et constitue maintenant la république Batave

#### Membres actuels du gouvernement.

T. S. G. J. Van - Burmania J. A. G. Bejier. Rengers.

S. Van-Hoogstraaten.

J. Spoors.

C. H. Gokinga.

D. C. de Leeuw.

A. T. R. Z. Van-Haersolte!

W. Gueysen.

W. A. de Beveren.

G. Brantsen.

J. B. Bicker.

## ANGLETERRE.

LA Grande-Bretagne (aujourd'hui l'Angleterre), étoit soumise autrefois à cinq peuples différens. D'abord les Bretons, colonie Gauloise, y passèrent et s'y établirent on ne sait en quel temps. Jules-César soumit cette isle aux Romains, dont elle tenta plusieurs fois de secouer le joug.

Les Bretons, si nous en croyons leurs vainqueurs, étoient encore plus sauvages que les Germains. Ils couvroient à peine leur nudité de quelques peaux de bêtes. Les femmes d'un canton appartenoient indifféremment à tous les hommes du même canton. Leurs demeures étoient des cabanes de roseaux, et leurs ornemens des figures que les hommes et les femmes s'imprimoient sur la peau en y faisant des piqures, en y versant le suc des herbes, ainsi que le pratiquent encore les Sauvages de l'Amérique.

Jusqu'au règne de Claude, la domination Romaine fut pour les Bretons un nom sans effet. La gloire de les assujettir étoit réservée à Julius-Agricola beau-père de Tacite, qui après avoir subjugué les parties méridionales de l'isle, repoussa vers le Nord les peuples les plus féroces. Il leur opposa un rempart qui séparoit l'Écosse de l'Angleterre; rempart rendu plus fort par l'empereur Sévère. Malgré cette précaution, les Bretons, toujours désolés par les Pictes et les Écossois, implorèrent le secours de l'empire contre ces Barbares.

Constance touché de leurs malheurs, leur envoya une légion qui défit ces ennemis. Il engagea en même temps les habitans du pays à réparer le mur de séparation qui avoit été construit par l'empereur Sévère. Les Bretons qui manquoient d'adresse et d'ouvriers, se contentèrent de bâtir un rempart de gazon que les Écossois renversèrent aussitôt qu'ils furent assurés de la retraite des Romains.

Honorius leur envoya encore des troupes qui les délivrèrent des Barbares, et qui leur déclarèrent que. Pempire ne pouvoit plus leur donner de secours. Le départ des Romains fut un nouveau signal pour les Barbares; ils revinrent en plus grand nombre: les Bretons abandonnèrent leurs demeures et se retirèrent dans les bois.

Ayant vainement, du fond de leurs forêts, imploré la protection des mêmes Romains, et le désespoir leur tenant lieu de force, ils repoussèrent les étrangers; mais ce succès n'eut pas de suite. Les Pictes revinrent et les firent trembler de nouveau. C'est alors que Vortigerne leur roi, prince livré à la débauche, appela à son secours les Saxons qui habitoient vers l'embouchure de l'Elbe.

Cette alliance qui paroissoit avantageuse aux Bretons, devint fatale à leur liberté. Ils repoussèrent à la vérité leurs premiers ennemis; mais les Saxons, à qui Voreigerne avoit donné par reconnoissance l'isle de Tanet sur les côtes de Kent, y envoyèrent bientôt une nombreuse colonie. Ils s'unirent avec les Anglois leurs voisins et les Jutes, habitans de la Chersonèse-Cimbrique. Ils armèrent ensemble une flotte de dixhuit vaisseaux, et vinrent dans la Grande-Bretagne sous la conduite d'Hengiss. On leur donna des terres, à condition qu'ils combattroient pour le salut du pays. Peu de temps après, sous différens prétextes, ils prirent les armes contre les Bretons, et donnèrent lieu à une guerre sanglante qui dura vingt années. Enfin ces trois peuples, devenus maîtres de l'isle jusqu'aux frontières de l'Écosse, formèrent sept petits royaumes.

Egbert roi de Westsex, réduisit sous sa seule domination tous ces petits états en 801, et la nation commença, sous ce prince belliqueux et habile, à se rendre redoutable à ses voisins. Une partie des Bretons naturels du pays qui n'avoient pas voulu se soumettre au nouveau roi, se réfugia dans la province de la France qui prit d'eux le nom de Bretagne. Un autre se retira dans la principauté de Galles, où leurs princes se maintinrent jusqu'en 1282, que cette principauté fut unie à l'Angleterre. C'est depuis ce temps que les fils aînés des rois portent le nom de princes de Galles.

L'Angleterre fut sur-tout florissante sous le règne d'Alfred le Grand; mais après la mort de ce prince, arrivée en 900, elle retomba dans la confusion et la barbarie. Les anciens Anglo-Saxons, ses premiers vainqueurs, et des pirates Danois cherchoient toujours à

s'en partager quelques dépouilles. Ces brigands continuoient d'être si terribles, et les Anglois étoient si foibles, que vers l'an 1000 on ne put se racheter d'eux qu'en leur payant quarante-huit mille livres sterling. On imposa pour lever cette somme, une taxe qui dura assez long-temps après qu'on eut cessé d'en avoir besoin.

Les descendans d'Egbert lui succédèrent jusqu'en 1017, que Canut II roi de Danemarck, entra en Angleterre, défit Edmond II dernier roi, et monta sur le trône.

Les Anglois furent traités comme des esclaves par le vainqueur; et lorsqu'un Anglois rencontroit un Danois, il falloit qu'il s'arrêtât jusqu'à ce que le Danois eût passé.

Édouard III, neveu d'Edmond, étant mort en 17066 sans enfans, parce que la dévotion l'avoit empêché d'user du mariage, désigna pour son héritier Guillaume le Conquérant, fils naturel de Robert duc de Normandie. Guillaume du moins l'assura et fonda ses droits sur les dispositions réelles ou supposées de ce prince. Il s'agissoit de conquérir le pays qu'il disoit qu'on lui avoit laissé par testament; l'ambitieux duc en vint à bout. Il établit sa domination par les armes, et sut l'affermir par des lois sévères.

Cette maison de Normandie ne donna que quatre rois en Angleterre. Un prince de celle de Blois occupa ensuite le trône. Mais la famille d'Anjou, surnommée des Plantagenets, qui tint ensuite le sceptre, donna une nombreuse suite de souverains. Ce fut la troisième famille Françoise qui régna sur le peuple Anglois. Henri II, le premier des Plantagenets, joignoit de grandes qualités à de grands domaines. Maître de

l'Anjou,

L'Anjour, de la Touraine, du Maine, de la Normandie, de la Guienne, du Poitou, de la Saintonge, du Péraigord, de l'Angoumois et du Limousin, auxquels il joignoit encore la Bretagne, il possédoit plus d'un tiers de la France.

Ses successeurs qui régnèrent jusqu'en 1485, perdirent presque tout ce qui rendoit Henri si puissant;
et Richard III, le dernier rejeton des Plantagenets,
qui avoit détrôné Édouard V, fut lui-même détrôné
par Henri comte de Richemont, issu par sa mère de la
maison de Lancastre, quoique petit-fils d'Owen Tudor;
simple gentilhomme Gallois. La famille des Plantagenets, dont les règnes furent marqués par des scènes
terribles, périt noyée dans le sang répandu au milieu
des guerres civiles. Ces atrocités, jointes à celles des
siècles suivans, ont fait dire « que l'histoire d'Angleterre auroit dû être écrite par le bourreau. » Mais les
Anglois disent que quelques autres nations ont mérité
le même historiographe, du moins dans certaines
époques d'agitation et de malheur.

Sous le premier des Tudor qui donnèrent six princes à l'Angleterre, des jours plus heureux semblèrent luire sur la nation: mais Henri VIII son successeur détruisit toutes les espérances du bonheur. Les principes de la monarchie absolue jetèrent de profondes racines; l'autorité royale absorba la liberté Angloise; et sous Élizabeth même qui fit de si grandes choses pour la nation, le despotisme se soutint avec force.

Après la mort de cette princesse, les Seuare montèrent sur le trône. Au défaut d'héritiers mâles de la maison de Tudor, Jacques II roi d'Écosse, arrièrepetit-fils de Marguerite fille aînée de Henri VII, avoit des droits incontestables à la couronne d'Angleterre,

SUPPL, Tome IV.

La nation les reconnut: mais les Stuart éprouvèrent qu'en acquérant plus de puissance on n'augmente pas de bonheur. Charles I périt sur un échafaud. Jacques II son fils fut détrôné par son gendre et proscrit par ses sujets, et les droits de la succession furent violés en faveur d'un étranger, Guillaume d'Orange, stathouder de Hollande.

Anne Stuart, seconde fille du roi Jacques et semme du prince de Danemarck, rentra dans les droits que son père avoit perdus; elle obtint la couronne après la mort de Gaillaume; mais elle ne put point la saire passer aux princes de son sang. George électeur de Hanovre, sut reconnu roi après elle. Son petit-sils occupe aujourd'hui le trône. Sous son règne, les colonies de l'Amérique septentrionale, qui gémissoient sous le poids des impôts et des entraves que leur imposoit la métropole, ont secoué le joug d'une mère avide.

La révolution Françoise n'a pas moins inquiété les Anglois que l'insurrection Américaine. He ont voulu s'y opposer par les armes. « Il est clair, dit un politique moderne, que les ministres Britanniques ont été mus dans cette dernière guerre par un but d'ambition, d'avarice et de domination sans bornes; qu'ils ont visé à renverser le gouvernement de France, parce qu'il n'étoit point assis sur une base qui leur convînt; qu'ils se sont plu, dans le délire de leurs idées d'affoiblissement et d'épuisement de l'ennemi, à prolonger les maux intérieurs de la république et à y exciter les conspirations, les complots et la guerre civile; et il n'est pas moins prouvé qu'ils ont été aussi peu sintères dans leurs négociations de paix, que violens, emportés et insatiables dans la direction qu'ils ont donnée à la guerre. »

## ROIS D'ANGLETERRE.

Les Rois de Westsex s'étant rendu maîtres des sept petits royaumes qui divisoient l'Angleterre, c'est par eux que nous commencerons notre liste.

| Céolric meurt en         | 597  | Guillaume le Conqué-                                |                      |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Céolulfe,                | 611  | rant , duc de Norman-                               |                      |
| Cinigisil,               | 643  | die,                                                | 1080                 |
| Cénowalck,               | 672  | Guillaume II . dit le                               |                      |
| Saxeburge reine,         | 673  | Roux                                                | 1100                 |
| Census,                  |      | Henri I,                                            | 1135                 |
| Escuin .                 |      | Etienne,                                            | 1154                 |
| Cédowalla,               | 680  | Henri II, Plantagenet,                              | 1180                 |
| Ina se fait moine en     | 726  | Richard I , Cœur - de-                              | 1109                 |
| Adelard,                 | 740  | Lion,                                               | 1199                 |
| Cudred,                  | 754  |                                                     | 1216                 |
| Sigebert, déposé en      | 755  | Henri III,                                          | 1272                 |
| Cinulphe,                | 784  | Edouard I,                                          | 1307                 |
| Brithrick,               |      | Edouard II,                                         | 1327                 |
| Egbert, premier roi de   |      | Edouard III,                                        |                      |
| toute l'Angleterre,      | 827  | Richard II,                                         | 1377                 |
| Etulphe on Etholwolp,    |      | Henri IV,                                           | 1399                 |
| Ethelbald,               |      | Henri V,                                            | 1413                 |
| Ethelbert                |      | Henri VI                                            | 14 <b>22</b><br>1461 |
| Ethelred I,              |      | Edouard IV,                                         | 1483                 |
| Alfred le Grand,         | 000  | Edouard V,                                          | 1484                 |
| Edouard I., l'Ancien,    | 900  | Richard III,                                        | 1485                 |
| Aldestan ou Adelstan,    | 924  | Henri VII,                                          | -                    |
| Edmond I                 | 94:  | Henri VIII,                                         | 1509                 |
| Edred.                   | 940  | Edouard VI,                                         | 1547                 |
| Edwy,                    |      | Marie, reine,                                       | 1553                 |
| Edgard,                  |      | Elizabeth, reine;                                   | 1558                 |
| S. Edouard II, le Jeune, | 975  |                                                     |                      |
| Eshalead II              |      | Jacques I,<br>Charles I est décapité,               | 1625                 |
|                          | 1014 |                                                     | 1649                 |
| Suenon, roi de Dane-     |      | Interrègne,                                         | 1653                 |
|                          | 1015 | Olivier Cromwel, pro-                               |                      |
|                          | 1017 | tecteur,                                            | 1658                 |
| Canut, roi de Dane-      |      | Richard Cromwel chasse                              | 1660                 |
|                          | 1037 | Charles II                                          | 1685                 |
| Harold I,                | 1039 | Charles II,                                         |                      |
|                          | 1042 | Jacques II obligé de fuir,<br>Guillaume III de Nas- |                      |
| Edouard'III, le Confes-  | 1066 |                                                     |                      |
|                          |      | - sau,                                              | 1702                 |
| Harold II,               | 1000 |                                                     | 1714                 |
|                          |      | Dd 2                                                |                      |

GEORGE III, ne le 4 George Ier de Bruns-George II,

#### É COSSE.

Les Écossois, colonie des Hyberniens, eurent des rois long-temps avant J. C. Mais comme ces peuples ne lièrent jamais beaucoup de commerce avec les autres nations de l'Europe, on ne peut guère faire fonds sur la succession de leurs rois jusqu'à l'an 550, temps où régnoit Congale II. Les Écossois, guerriers, cruels et infatigables, restèrent toujours indépendans. Les Romains avoient beaucoup de peine à s'opposer à leurs fréquentes incursions dans l'Angleterre, puisque l'empereur Adrien se vit obligé de construire, l'an 121, un mur de trente lieues au nord de l'Angleterre, pour la séparer et la mettre à l'abri de leurs fureurs. Vers l'an 209, l'empereur Sévère en fit aussi faire un de l'est à l'ouest.

Jacques VI, 66e roi d'Écosse, étant parvenu au trône d'Angleterre sous le nom de Jacques I, unit ensemble ces deux royaumes sous le nom de Grande-Bretagne.

Cette union devint encore plus intime sous la reine Anne, qui mit en 1707 l'Angleterre et l'Écosse sous un même parlement. L'Écosse envoie à celui de la Grande-Bretagne un certain nombre de députés, selon la proportion qu'elle a avec l'Angleterre, et ses membres n'y ont pas une grande influence.

Les Écossois ont été redoutables tant qu'ils n'ont pas été unis avec les Anglois. Mais un état pauvre, voisin d'un état riche, devient, comme dit Voltaire, vénal à la longue, et finit par lui être entièrement assujetti; c'est ce qu'a éprouyé l'Écosse.

## Rois p'Écosse.

| Cancala II wayer an          | <b>0</b> .    | Crimus,                  |          |
|------------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| Congale II meune en Chiaule, | 332           | Malcolm II;              | 1003     |
|                              |               | Duncan I.                | 1033     |
| Aldam,<br>Kennet I.          | 600           |                          | 1040     |
|                              | 20            | Macchabée .              | 1057,    |
| Eugène III,                  |               | Malcolm III              | 1093     |
| Ferchard I,                  | 032           | Donald IV,               | 1094     |
| Donald I,<br>Ferchard II     | 247           | Duncan II tué en         | 1095     |
|                              | 400           | Donald rétabli, meurt en |          |
| Maldouin,<br>Eugène IV,      | 400           | Edgar ,<br>Alexandre ,   | 1106     |
| Eugene IV,                   | 400           | David I                  | 1124     |
| Eugène V, S                  | PHY           | David I,<br>Malcolm IV,  | 2155     |
|                              | 700           | Gullanaa .               | 1163     |
| Eugène VI, Mordac,           | 717           | Guillaume                | 1214     |
| Faciaine                     | 750           | Alexandre II.            | 1249     |
| Ersinius,<br>Eugène VII,     | 701           | Interregne,              | 1286     |
| Ferchard III                 | 704           | Jean Bailleul            | 1292     |
| Solvatius,                   | 707           | Robert I, de Brus        | 1306     |
| Achanis                      |               | David II                 | 1329     |
| Congale III,                 | 874           | Robert II, Siuart,       | 1371     |
| Dongal,                      | 840           | Robert III, Stuart,      | 1390     |
| Alpin,                       |               | Interrègne jusqu'en      |          |
| Kennet II,                   | ^             | 1 T T                    | 1424     |
| Donald II, Constant          | - 860         | Jacques II               | 1437     |
| Constantia II , at en la la  | 974           | Jacques HI               |          |
| Februs                       | 875           |                          | -        |
| Frhus Gregoire               |               |                          | 1542     |
| Grégoire,<br>Donald III;     | 004           | Marie Stuart reine, déca |          |
| Constantin III.              | · '042        | pités en                 | : Ix 8m) |
| Malcolm I                    | 0 (Q          | Jacques VI proclam       | 4        |
| Indulphe,                    | 9,68          | Jacques VI proclam       | 1603     |
| Duphus , 133 Locat 11        | 972           | Les successeurs de Jac   | _ : A,   |
| Cullenus . The Large         | -078          | ques VI sant, en mêm     | 4        |
| Kannet III                   | 904           | temps rois d'Angleters   | 2        |
| Constantin IV,               | 77.77<br>1005 | et d'Ecosse susqu'en     | 1707     |
| Paris religionship           | 777<br>116    |                          | -1-1     |

## TO POSTERIOR TO I BELLANDER BOY

Les Bretons unt été vraisemblablement les premiers habitans de cetté isle, comme étant leurs plus proches voisins. Tacite dit que son terroir, son climat, le caractère et l'ajustement de ses habitans différoient peu de

ceux de la Grande-Bretagne. Leur langue étoit un dialecte de la bretonne.

Les Irlandois ou Hibernois, (car Hibernie étoit alors son nom) vécurent d'abord sous le gouvernement de divers petits princes. Des Danois et des Normands se mêlèrent depuis succ les naturels du pays, et leur communiquèrent quelques-unes de leurs coutumes. Ces peuples du nord ravagèrent l'Irlande vers l'an 815, hrulèrent les églisse et détruisirent les écoles publiques mais ils furent chassés 200 ans après, et le peuple fut rendir à une libergé troublée par ces Barbares, et à l'exercice de sa religion.

En 1172, Henti II roi d'Angleterre, réunit l'Irlande à la couronne ; et Henri VIII en sut décleré le premierzoi pla 33º ambée de son règne. Ses préd décèsseurs prenoient seulement la qualité de seigneurs d'Irlande.

+ Cette isie, divisée par des fanatiques, essuya une cruelle guerre civile depuis 1641 jusqu'en 1646. Le massacre d'Irlande est réélèbre dans les Inmales des grands crimes. Comwel qui ly fut envoyé en qualité de généralissime, y combattit les partisans de Charles I. Co pays fut encore le théâtre de la guerre entre Guil laune III et Jacques II; qui fut obligé de se retiret en France, spres avoir vainement tenté de soumestre l'Irlande. Queleues orages passagers l'ont trouble de pos jours; mais le gouvernement Anglois, a obtenu d gré ou de force que le parlement lifandois seroit réuni à celui d'Angleterre! Le résultatude cette union sera realsemblablementele infene que ce qui est afrige en Ecosse. (L. Voyen ill'arriole, précédenti Jino or annimal. Les Irlandois furent pendant les septième, fivitieme, neuvième et dinième siècles le peuple le plus éclais

( (

ou le moins ignorant de l'Europe, Les Saxons d'Any gleterre reçurent d'eux leurs caractères ou lettres, et par conséquent les premiers élémens des sciences. L'Irlande avoit des écoles publiques et des académies où se rendoient les Anglo-Saxons, les anciens Bretons et même les François. Il y avoit même de l'artifice dens les esprits, du moins si l'on en juge par la ruse dont les Irlandois se servirent pour se défaire des Barbares du Nord: Omo-Laghlihen roi de Mead, avoit une fille d'une grande beauté, dont Tergesiss rol des Normands vouloit jouir. Le père feignit d'y consentir, et promit mêmerà ce brigand de plus belles femmes giun sa fille. Tergesus donna dans le piege; mais au lieu de filles, ile roi de Maad introduisit dans la chambre dui chef Marmand, de jeunes garçons aratés en déguisés en femmes. qui le massacrèrent ainsi que sous les gardes de son rod of the straight oalais.

# IX. ESPAGNE

ROTAUME DES VISIGOT HAS

Les Romains donnoient différens nome à l'Espagner, Hispania, Hispania illima, dernière Hesponie; Iberia, libérie; Celtibérie. Les anciens comptendent sous le nom d'Espagne cette vaste contrée située à l'occident de l'Europe, qui forme une presqu'isle renfermée par les monts Pyrénées à l'orient, par la Mêditerranée au midi, par l'océan au nordet à l'occident. Les Romains l'avoient divisée d'abord en cinérieure ou supérieure, en ultérieure ou inférieure, c'est-à-dime en Espagne en-deçà de l'Ebré, et en Espagne au-delà

de ce sleuve. La première étoit cette partie de l'Espagne qu'ils rencontroient d'abord en venant de Rome. et la moins enfoncée dans les terres. Ils l'appelèrent insérieure, parce qu'elle étoit plate et basse, au lieu que la supérieure étoit couverte de montagnes fort élevées. Ce continent a un grand nombre de caps, dont trois principaux, qui sont Charidemum sur la Méditerranée, aujourd'hui cap de Gata; Sacrum et Nerium sur l'Océan; le premier s'appelle cap Saint-Vincent et l'autre Finiszère. Tant que les Romains et les Carthaginois eurent des possessions en Espagne, l'Ebre leur servit de limites; mais lorsque les Carthaginois en furent chasses et entièrement détruits, les Romains divisèrent l'Espagne en Tarragonnoise, en Bétique et en Lasitanique. La Tarragonnoise étoit la même que la citérieure, c'est-à-dire en - decà de l'Ebre; elle s'étendoit d'orient en occident, depuis le temple de Vénus jusqu'au cap Nerium aujourd'hui Finistère. La Bétique étoit une partie de l'Espagne séparée de la Lusitanie par la Guadiane; elle avoit au midi une partie de l'Océan, le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée. Les Turditans occupoient la plus grande partie de la Bétique qui forme aujourd'hui la Galice et le royaume de Grenade. La Lusitanique, dont le Portugal fait une partie, étoit séparée de la Bétique par la Guadiane.

Les brigands connus sous le nom de Goehs, ayant parcouru tous les pays du nord, entraînèrent avec eux dans leurs courses des Scythes, des Daces, des Gètes; c'est pourquoi on les confond quelquefois avec ces peuples. Après avoir fait diverses tentatives sur l'Orient, où ils furent défaits et vaincus à diverses reprises, ils se jetèrent du côté de l'Occident. Ils s'emparèrent en 376 de la Dacie, et là ils se partagèrent

en deux bandes. Ceux qui habitèrent le pays le plus oriental vers le Pont-Euxin, s'appelèrent Ostrogeths, ou Goths de l'Orient; et ceux qui demeurèrent plus à l'Occident, s'appelèrent Visigoths. Ils furent les uns et les autres alliés des Romains durant quelque temps; mais peu contens d'une paix qui ne leur étoit pas avantageuse, ils passèrent souvent le Danube et firent de grands ravages sur les terres de l'empire. Théodòse les battit complétement et les repoussa même au-delà de la Thrace en 379. Mais enfin ils se rendirent si puissans par les peuples qui se joignoient à eux, et si redoutables par leur nombre, qu'ils pénétrèrent sans obstacle jusqu'en Italie.

Honorius, pour se défaire de cette foule d'ennemis. leur céda une partie des Gaules et l'Espagne. Trois ans après, Alaric prit Rome en 409 et la saccagea. · Ataulphe son beau-frère lui succéda, et commença en 412 le royaume des Visigoths dans l'Aquitaine et la Gaule Narbonnoise. Après un séjour de près de deux ans à Toulouse ou à Narbonne. Ataulphe passa en Espagne et fut assassiné à Barcelone par un de ses esclaves, tandis qu'Armeneric à la tête des Suèves, après avoir ravagé plusieurs provinces des Gaules, s'établissoit dans la Lusitanie et la Galice. Cependant Sigesic qui avoit forcé les Visigoths de l'élire pour lest roi, ne régna que sept jours. On couronna à sa place Vallia beau-frère d'Asaulphe. Ce prince ayant fait la guerre en Espagne pour Honorius, l'empereur lui abandonna toute l'Aquitaine depuis Toulouse jusqu'à l'Océan, et cette ville devint ainsi la capitale de son petit royaume.

Vallia n'ayant laissé qu'une fille, les Visigoths donnèrent le sceptre à Théodoric I, qui perdit la vie dans Rodrigue, s'étoient résugiés dans ses montagnes. Ayant été déclaré roi, il prit les armes contre les usurpateurs de l'Espagne, les vainquit dans une bataille rangée, et jeta les sondemens du royaume de Léon et des Asturies.

#### Rois de Léoni

| Pélage proclamé en 718, | 1   | Garcias .                               | 913         |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------|
| meurt en                | 737 | Ordogno II,                             | 923         |
| Favilla,                | 739 | Froila II,                              | 924         |
| Alphonse I, le Catholi- |     | Alfonse IV, abdique en                  | 927         |
|                         |     | Ramire II                               | 950         |
|                         |     | Ordogno III,                            | 953         |
|                         |     | Ordogno le Mauvais,                     |             |
|                         |     | usurpateur chassé en                    | 960         |
| Mauregat :              | 788 | Sanche I, le Gros,                      | 967         |
| Véremond ou Bermude     |     |                                         | 982         |
| Alfonse II, le Chaste,  | 342 | Vérémond. II                            | 99 <b>9</b> |
| Ramire I                | 850 | Alfonse V,                              | 1027        |
| Ordogno .               | 866 | Veremond III                            | 1037        |
| Alfonso III, le Grand,  | 910 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | - 70.       |

## ROYAUME DE CASTILLE.

On divise la Castille en deux, la Vieille et la Nouvelle. La Castille Vieille, ainsi appelée parce que les Chrétiens la conquirent sur les Maures long-temps avant la Nouvelle Castille, ne porta que le titre de comté jusqu'au milieu du onzième siècle. Dom Sanche III, ayant épousé Nunna héritière de la Castille, par la mort de Garcias son frère unique et dernier comte de Castille, la donna à Ferdinand son fils sous le titre de royaume. C'est ce dernier prince qui la réunit au soyaume de Léon qu'il avoit déjà. La Castille Nouvelle s'appeloit sous les Maures le royaume de Tolède: elle ne prit le nom de Castille que depuis la fin du onzième siècle, que les Chrétiens l'enlevèrent aux Maures. Aujourd'hui les deux Castilles sont une des deux parties générales qui composent le royaume d'Espagne.

## ROIS DE CASTILLE.

| Ferdinand I,              | 1065  | Alfonse X, dit le Sage, | 1284 |
|---------------------------|-------|-------------------------|------|
| Sanche II,                |       | Sanche IV,              | 1295 |
| Alfonse VÍ,               | 1106  | Ferdinand IV,           | 1312 |
| Alfonse VII,              | 1108  | Alfonse XI,             | 1350 |
| Urraque et Alfonse,       | 1126  | Pierre le Cruel,        | 1368 |
| Alfonse VIII,             |       | Henri II,               | 1379 |
| Sanche III roi de Cas-    | •     | Jean I,                 | 1390 |
| tille,                    |       | Henri III ,             | 1406 |
| Ferdinand II roi de Léon, | ,     | Jean II,                | 1454 |
| comme régent,             | I 187 | Henri IV,               | 1474 |
| Alfonse IX, dit le Bon,   | 1214  | Ferdinand V épouse Isa- | •    |
| Henri I                   | 1217  | belle d'Aragon, et le   | s    |
| Ferdinand III roi de Cas- | •     | deux royaumes resten    | t    |
| tille et de Léon,         | 1252  | unis.                   | ; •  |

#### ROYAUME D'ARAGON.

Ce royaume qui eut des souverains particuliers pendant plus de 400 ans, fut réuni à la Castille par le mariage d'Isabelle, héritière d'Aragon, avec Ferdinand roi de Castille, l'an 1474. Ce fut ce prince qui s'étant rendu maître en 1492 de Grenade, que les Maures avoient bâtie, et qui étoit le siége de leur domination, mit fin à leur royaume.

Pourquoi ces Arabes dominèrent-ils si long-temps en Espagne? Pourquoi ne pas employer contre eux ces croisades entreprises inutilement contre les Mahométans de la Syrie? C'est apparemment parce que les chrétiens d'Espagne ne voulurent pas d'un secours si dangereux, et qu'ils craignoient autant les Croisés que les Maures.

Ferdinand étant mort sans enfans mâles, laissa l'Espagne à Philippe archiduc d'Autriche son gendre.

C'est ainsi qu'il prépara la grandeur de Charles-Quint son petit-fils qui fut tout à la fois roi d'Espagne et empereur. L'Espagne craignit pendant quelque temps de devenir une province de l'empire; mais Charles la rassura en la déclarant indépendante.

Sous Philippe 11, fils de Charles-Quint, l'Espagne fut une des plus puissantes monarchies de l'Europe. Philippe possédoit dans cette partie du monde, outre les royaumes réunis de Castille, d'Aragon et de Navarre, ceux de Naples et de Sicile; le Portugal, le duché de Milan, la Franche-Comté et les Pays-Bas. Ses possessions en Afrique étoient Tunis, Oran, le cap Verd et les isles Canaries; en Asie, les isles de la Sonde, les Philippines et une partie des Moluques; en Amérique, les empires du Pérou et du Mexique, la Nouvelle-Espagne, le Chili, Hispaniola, Cuba et plusieurs autres isles de ce vaste hémisphère.

Les mines du Mexique, du Chili, du Potose, fournissoient lors de l'avénement de *Philippe* au trône, plus de richesses que n'en possédoient tous les autres princes de l'Europe ensemble. Sa marine étoit plus nombreuse que celle d'aucune autre puissance. Ses troupes étoient mieux disciplinées, plus aguerries, plus accoutumées à vaincre, parce qu'elles étoient commandées par les généraux les plus habiles et les plus expérimentés.

Cependant avec tant de trésors et de ressources, il ne fit pas tout ce qu'il pouvoit faire, et ses soibles successeurs firent encore moins.

La maison d'Autriche donna six rois à l'Espagne.

Charles II qui en étoit le dernier, mourut sans enfans, et nomma pour son héritier Philippe V, petitfils de Louis XIV. Sous ce prince la raison et les arts firent quelques progrès en Espagne. D'anciens abus furent déracinés, des usages utiles introduits. On tâcha d'exciter l'industrie et d'aiguillonner la paresse; mais une partie de la nation resta asservié à d'anciens préjugés et dominée par l'indolence.

L'Aragon avoit autrefois des états qui étoient ou se croyoient très-puissans. Les seigneurs qui les composoient en grande partie, resserroient l'autorité du roi dans des limites étroites. Les Aragonois se souviennent encore aujourd'hui de la formule de l'inauguration de leurs rois. Le grand justicier du royaume prononçoit ces paroles au nom des états: Nous qui sommes autant que vous, et qui pouvons plus que vous, nous vous faisons notre roi, à condition que vous garderez nos lois, sinnon, non,

#### ROIS D'ARAGON.

| Sanche Ramirez, Pierre I, Alfonse I, Ramire II abdique en Raymond-Bérenger, Alfonse II appelé auparavant Raymond, Pierre II, | 1094<br>1104<br>1134<br>1137<br>1162<br>1193 | Pierre III , Alfonse III , Jacques II , Alfonse IV, Pierre IV, Jean I , Martin , Ferdinand dit le Juste , Alfonse V, Jean II , | 1285<br>1291<br>1327<br>1336<br>1387<br>1395<br>1410<br>1418<br>1458 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jacques le Victorieux,                                                                                                       |                                              | Jean II,                                                                                                                       | 1450                                                                 |
| aussi roi de Valence, de Murcie,                                                                                             | 1276                                         | Ferdinand V,                                                                                                                   | 1504                                                                 |

Suite des ROIS D'ESFAGNE depuis l'union des royaumes de Castille et d'Aragon.

| Philippe I d'Autriche,<br>Jeanne sa femme, seule,<br>Charles premier du nom | 1506<br>1516                  | Philippe V abdique en<br>Louis I,<br>Philippe V remonte sur            | 1724<br>1724<br>le           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| abdique en Philippe II, Philippe III, Philippe IV, Charles II,              | 1555<br>1598<br>1 <b>62</b> 1 | trône et meurt en<br>Ferdinand VI,<br>Charles III,<br>CHARLES IV né en | 1746<br>1759<br>1789<br>1748 |

### ROYAUME DE NAVARRE.

Les Pyrénées séparent la haute Navarre de la basse. C'est dans celle-ci que les Gascons se fixèrent les premiers sur la fin du sixième siècle, lorsqu'ils passèrent les monts pour s'établir dans la Novem-Populanie. Les auteurs ne s'accordent pas sur le temps où le royaume de Navarre fut fondé, si c'est avant ou après l'invasion des Maures. Quoi qu'il en soit, la plus grande partie de la Navarre soumise à Charlemagne en 778, se révolta contre Louis le Débonnaire, et secoua le joug en 831. Aznar fut leur premier roi. (Voyez ce mot dans le Dictionnaire.) Ses descendans conservèrent le trône jusqu'en 1234, que Sanche VII, quinzième roi, mourut sans enfans.

Une de ses sœurs nommée Blanche lui succéda, et porta pour dot la Navarre à Thibaud comte de Champagne. Ces comtes la possédèrent jusqu'en 1285, qu'elle passa aux rois de France sous Philippe-le-Bel, puis successivement et toujours par alliance à la maison d'Evreux, aux rois d'Aragon, aux comtes de Foix et à la maison d'Albret.

Ferdinand II roi d'Aragon, en enleva sur les princes de cette dernière maison la plus grande partie, dite aujourd'hui la Haute-Navarre, en 1512. Il ne resta à Henri d'Albret roi de Navarre, que la partie qui est au nord des Pyrénées. Ce prince épousa en 1527 Marguerite de Valois sœur de François I, de laquelle il eut Jeanne d'Albret qui épousa Antoine de Bourbon duc de Vendôme, et fut mère de Henri le Grand. Ce dernier prince ayant succédé à Henri III, unit en 1589 le titre de roi de Navarre à celui de roi de France.

#### ROIS DE NAVARRE

Asnar comte de Navarre, 836 Garcias, comte de Na-Sanche-Sancion comte de Navarre, 857 Garcias-Ximenès I, 880 Fortuno,

| Fortunio,                | 905  | Charles le Bel roi de Fran-           | 173  |
|--------------------------|------|---------------------------------------|------|
| Sanche-Garcias I,        | 926  | ce .                                  |      |
| Garcias I                |      |                                       | 1328 |
| Sanche II,               | 94   | Philippe d'Evreux et Jean-            | •    |
| Garcias II               |      |                                       | 1343 |
| Sanche III ou le Grand,  | 1025 | Jeanne seule                          | 1349 |
| Garcias III,             | 1054 | Charles le Mauvais,                   | 1387 |
| Sanche IV,               | 1076 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1425 |
| Sanche - Ramirez V ro    |      | Jean, fils de Ferdinand               |      |
| d'Aragon,                |      | roi d'Aragon,                         | 1470 |
| Pierre roi d'Aragon,     | 1094 | Eléonore fille de Jean,               | 1470 |
| Alfonse roi d'Aragon,    | 1134 | François-Phœbus                       |      |
| Garcias-Ramirez,         |      |                                       | 1483 |
| Sanche VI, dit le Sage,  | 1150 | The state of the state of the         |      |
| Sanche VII, die le Fort, | 1194 |                                       | ;    |
| Thibaud I comte de Cham- | 1234 |                                       | ,    |
|                          |      | meurent en                            | 1555 |
| pagne,                   | 1253 | Henri II, meurt en                    | 1516 |
| Thibaud II,              | 1270 | Antoine de Bourbon, au                | ,    |
| Henri I, dit le Gros;    | 1274 | droit de Jeanne d'Al-                 |      |
| Philippe le Bel, du ches |      | bret sa femme,                        | 1264 |
| de la reine Jeanne, toi  |      |                                       |      |
| de France                | 1305 |                                       | 1572 |
| Louis le Hutin roi d     |      | Henri III parvient à la cou-          | •    |
| France,                  | 1310 |                                       |      |
| Philippe le Long roi di  | •    | sous le nom de Henri                  |      |
| France;                  | 1322 | IV.                                   | *    |

# X. PORTUGAL.

La Lusitanie étoit anciennement la troisième partie de l'Espagne, mais plus étendue qu'elle n'est maintenant. Pline prétend qu'elle étoit séparée de la Bétique par le fleuve Anas, à présent la Guadiane, et de la Galice par le Dourio, en bordant le rivage de l'Océan. Le Tage coupoit ce pays par le milieu. Mais Serabon, et Mela y renferment la Galice et la bornent au midipar le Tage, au couchant et au septentrion par l'O-céan, au levant par plusieurs peuples barbares, tels que les Carpétans, les Vétiens, les Vaccéiens et les Supple, Tome IV.

Callaiques. On voit par-là que le Portugal d'aujourd'hui n'est qu'une partie de l'ancienne Lusitanie.

Ce royaume, après avoir été soumis aux Carthaginois et aux Romains, fut successivement conquis par les Suèves, les Alains et les Visigoths sur la fin du cinquième siècle. Les Maures s'en emparèrent sous le règne de Roderic le dernier roi des Goths, prince voluptueux et foible. Le comte Julien, seigneur Espagnol, qui les introduisit dans ce pays, facilita leur conquête pour se venger de l'outrage que Roderic avoit fait à sa fille. Les Maures établirent en Portugal différens gouverneurs qui, après la mort d'Almanzor dit le Grand, se rendirent indépendans et s'érigèrent en petits souverains. L'Espagne avoit subi le même sort. Tout plia sous les conquérans Arabes, si l'on excepte les montagnes des Asturies, où les Chrétiens se réfugièrent sous le commandement du prince Pélage. Lorsque ces Chrétiens revinrent pour faire la guerre aux dominateurs du Portugal et de l'Espagne, Henri petitfils de Robert 1, duc de Bourgogne et arrière-petit-fils de Robert roi de France, passa en Espagne l'an 1094 avec des troupes pour secourir Alfonse VI roi de Castille et de Léon, battit, dit-on, les Maures en dixsept batailles rangées, et conquit sur eux le royaume de Portugal. Alfonse voulant s'attacher un si grand capitaine, lui donna alors le titre de comte, et lui fit épouser Thérèse une de ses filles naturelles. Henri en eut un fils nommé Alfonse qui lui succéda. Ce prince ayant défait cinq rois Maures en 1139, fut proclamé roi par son armée. C'est lui qui assembla les troupes à Lamego, et qui fit la loi qui porte le nom de cette ville, par laquelle les étrangers sont exclus de la couronne, mais non les princes naturels, Sanche, troisième souverain,

conquit sur les Maures en 1189 le petit royaume des Algarves et le joignit au Portugal. Cette maison se maintint sur le trône jusqu'en 1580 avec beaucoup d'éclat.

Les conquêtes importantes que les Portugais firent sous elle en Afrique, en Asie et en Amérique, augmentèrent encore ce lustre. Leurs navigateurs ayant parcouru une partie des côtes de l'Afrique et doublé les premiers le cap de Bonne-Espérance, ne craignirent pas de s'engager dans des mers inconnues. Leurs entreprises furent aussi heureuses que hardies. Ils s'ouvrirent une route aux Indes, et s'emparèrent ainsi du riche commerce des épiceries que Venise avoit fait jusqu'alors par la voie de l'Égypte. Ils soumirent à leur domination les villes d'Osmus, de Malaca, de Cochin et de Goa. Quelque temps après, ils découvrirent le Brésil, fertile contrée dont ils se rendirent maîtres. Cette nouvelle conquête leur fournit en abondance du sucre du coton, de l'indigo, des bois rares, de l'argent, de l'or et même des diamans. Des flottes de plusieurs centaines de voiles partirent chaque année pour l'Amérique et l'Asie, et versèrent dans Lisbonne toutes ces productions précieuses, ainsi que celles du Japon, de la Chine, du golfe Persique, du Mogol, des côtes des Indes et des isles voisines. Le Portugal mit en même temps à contribution l'Égypte, l'Arabie; et comme il manquoit de bras pour la culture du Nouveau-Monde, il tira de l'Afrique un nombre prodigieux d'hommes noirs qui, rendus esclaves, alloient périr ou plus lentement dans les plantations à sucre, ou plus promptement dans les mines d'or et d'argent.

Le Portugal jouissoit par ses trésors de la plus grande influence en Europe lorsqu'il changea de maître. Le

roi Sébastien petit-fils de Jean III son prédécesseur fut tué dans une bataille qu'il livra aux Maures l'an 1578. et ne laissa point de postérité. Le cardinal Henri, cinquième fils d'Emmanuel le Fortuné, et frère de Jean III qui monta sur le trône après Sébastien, mourut l'année suivante. Henri laissoit un frère nommé. Louis duc de Béja, mais il avoit été déclaré incapable de suceéder à la couronne, parce qu'il avoit épousé une fille d'une naissance obscure. Ce Louis eut un fils nommé Antoine, qui s'imaginant pouvoir soutenir les droits de son père, prit la qualité de roi en 1580, après la mort de Henri son oncle. Tandis qu'on disputoit en Portugal sur ses droits, Philippe II roi d'Espagne, qui croyoit en avoir de plus réels par Isabelle de Portugal sa mère, décida la question, dit Vertot, par la force des armes. Il envoya le duc d'Albe à la tête d'une puissante armée, et se mit en possession du Portugal. Antoine battu par-tout, se retira en France où il mourut en 1595.

Les successeurs de Philippe 11 gouvernèrent le Portugal comme un pays qu'ils avoient été obligés de conquérir. Les nobles devenant suspects dès qu'ils avoient des richesses ou du crédit, étoient forcés de se renfermer dans leurs châteaux. Les charges et les gouvernemens n'étoient remplis que par des étrangers. Les peuples étoient accablés d'impôts. Les Portugais n'osant se plaindre et se lassant de souffrir, se révoltèrent en 1640, et proclamèrent roi Jean duc de Bragance, fils naturel d'un des rois de Portugal, prédécesseur des Espagnols. Sans être ni soldat ni capitaine, il sut se maintenir par sa prudence, par la douceur de son gouvernement, et sur-tout par l'habileté de la reine son épouse.

Le Portugal, en secouant le joug de l'Espagne, étendit son commerce et augmenta sa puissance. Il se ligua dès 1641 avec les François et les Hollandois contre ses anciens maîtres. S'étant brouillé ensuite avec la France pour se jeter dans les bras de l'Angleterre, cette nation envahit tout son commerce.

### ROIS DE PORTUGAL.

| Henri comte de Portugal, 1112 Sébastien, 1578 Alfonse Henriquez I, 1185 Henri cardinal, 1580 Sanche I, 1211 Antoine roi titulaire, 1595 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altonse Henriquez 1, 1185 Henri cardinal, 1580                                                                                          |
| Sanche I 1211 Antoine roi titulaire, 1595                                                                                               |
|                                                                                                                                         |
| Alfonse II, 1223 Philippe I roi d'Espagne, 1598                                                                                         |
| Sanche II, 1248 Philippe II roi d'Espa-                                                                                                 |
| Alfonse III, 1279 gne, 1623                                                                                                             |
| Denis le Libéral 1325 Philippe III roi d'Espa-                                                                                          |
| Alfonse IV, 1357 gne, 1640                                                                                                              |
| Pierre le Severe, 1367 Jean IV duc de Bragance, 1656                                                                                    |
| Ferdinand, 1383 Alfonse VI est déposé en 1667                                                                                           |
| Intereigne, 1385 Pierre II, 1706                                                                                                        |
| Intervegne, 1385 Pierre II, 1706  Jean I, die le Grand, 1443 Jean V, 1750                                                               |
| Edouard, 1438 Joseph, 1777                                                                                                              |
| Alfonse V, die l'Afri- Marie-Françoise et don                                                                                           |
| cain, 1481 Pedro son oncle, jus-                                                                                                        |
| Jean II, dit le Parfait, 1495 qu'en 1786                                                                                                |
| Emmanuel le Fortuné, 1521 MARIE-FRANÇOISE-ELI-                                                                                          |
| Jean III, 1557 ZABETH seule, depuis 1786                                                                                                |

## XI. ITALIE.

## NAPLES,

Le royaume de Naples, pays si favorisé de la nature et si souvent dévasté par les conquérans, excita l'ambition des Romains, qui le soumirent dès les premiers temps de la république. Dans le cinquième siècle, il devint la proie des Goths et ensuite des Lombards, qui en furent maîtres jusqu'à ce que Charlemagne mit fin à leur royaume. Les successeurs de ce prince le parta-

gèrent avec les empereurs Grecs qui peu après s'en rendirent totalement maîtres; mais les Sarasins les en dépouillèrent dans le neuvième et le dixième siècles, et s'y rendirent très-puissans.

Cependant les empereurs d'Orient continuoient de disputer la souveraineté de ces beaux pays aux empereurs d'Occident, tandis que des seigneurs particuliers en partageoient les dépouilles avec les Mahométans. Les peuples ne savoient plus à qui ils appartenoient.

L'empereur Othon exerçant son autorité parce qu'il avoit plus de courage que ses foibles prédécesseurs, érigea Capoue en principauté; mais Othon II voulut en vain soutenir son ouvrage; il fut battu par les Grecs et les Arabes réunis contre lui.

Les empereurs d'Orient restèrent alors en possession de la Pouille et de la Calabre, qu'ils gouvernoient par un Catapan. Des seigneurs avoient usurpé Salerne; d'autres seigneurs, Bénevent et Capoue, et tous envahissoient les terres qu'ils pouvoient enlever au Catapan, qui les dépouilloit à son tour. Naples et Gaiette étoient de petites républiques, comme Sienne et Luques; et les Mahométans cantonnés dans des châteaux forts, pilloient également les Grecs et les Latins.

Le mélange de tant de peuples, de gouvernemens et de religions, produisit de grands changemens dans les mœurs, qui étoient un composé bizarre d'artifice et de cruauté. L'esprit naturel des habitans ne jetoit aucune étincelle; le courage étoit abattu, lorsque des gentilhommes François vinrent donner l'exemple de l'héroisme.

Tancrède de Hauteville seigneur Normand, se voyant une famille nombreuse, envoya ses deux aînés en Italie chercher fortune. Ces deux chevaliers nommés Guillaume dit Bras-de-Fer et Drogon, se mirent au servicé de Rainulse seigneur de Capoue, et sirent la guerre aux Sarasins avec d'autres seigneurs qui se joignirent à eux. Robert Guiscard l'un d'eux, et srère puîné de Bras-de-Fer et de Drogon, se rendit le plus illustre et remporta plusieurs avantages sur les Sarasins. Il laissa deux sils dont l'un nommé Roger eut en partage la Pouille et la Calabre. Tels surent les commencemens du royaume de Naples.

Un autre Roger, oncle du précédent, s'étoit rendu maître de la Sicile en 1058. En mourant, il laissa deux fils dont l'un nommé Roger II s'empara de la Pouille et de la Calabre, après la mort de Guillaume descendant de Robert Guiscard, de façon que les deux royaumes de Naples et de Sicile furent réunis en 1129. Constance, dernière princesse du sang des Roger et héritière des deux royaumes, les porta en mariage en 1286 à Henri VI fils de l'empereur Barberousse.

Après la mort de Conrad leur petit-fils, en 1258; Mainfroi son frère bâtard fut reconnu son héritier; mais Charles de France, comte d'Anjou, frère de St. Louis, ayant été investi du royaume de Naples et de Sicile par le pape Clément IV en 1265, défit et tua l'année suivante Mainfroi dans une bataille rangée. Ensuite ayant pris dans un autre combat le jeune Conradin qui avoit recueilli la riche succession de Mainfroi comme véritable héritier du royaume, il fit trancher la tête à ce prince.

Les descendans de Charles de France possédèrent la couronne jusqu'en 1384, que Jeanne I adopta par son testament Louis I duc d'Anjou, fils du roi Jean. En même temps, Charles de Duras ou Durazzo, cousing

de cette reine, se plaça sur le trône. Cette rivalité occasionna une longue guerre entre ces deux princes et même entre leurs successeurs. La postérité de Charles de Duras s'y maintint ma gré les prétentions des successeurs du comte d'Anjou, qui portoient aussi le titre de rois de Naples.

Jeanne II de la maison de Duras, dernière souveraine du royaume de Naples, institua pour son héritier en 1434, par son testament, Réné d'Anjou: ce qui donna à cette maison un double droit sur ce royaume. Réné ne put le conserver; Alfonse roi d'Aragon et de

Sicile le lui enleva en 1450.

Alfonse laissa la couronne Napolitaine à Ferdinand son fils naturel; car la bâtardise n'excluoit point alors du trône. Ce nouveau roi reçut l'investiture du pape au préjudice de la maison d'Anjou. Il mourut en 1494, laissant une mémoire peu respectée et une famille malheureuse, à qui Charles VIII enleva momentanément ses états, sans pouvoir les garder. Louis XII fit des tentatives qui furent aussi infructueuses. Enfin, ce trône passa en 1700 à un prince de la maison de Bourbon, Philippe V roi d'Espagne, et c'est un des descendans de ce monarque qui en est aujourd'hui en possession.

On a vu dans le cours de cet article que les papes donnoient l'investiture du royaume de Naples : voici l'origine de cette prérogative. Robert Guiscard et Richard conquérans de la Pouille et de la Calabre, furent d'abord excommuniés par le pape Léon IX. Ils s'étoient déclarés vassaux de l'empire; mais l'empereur Henri III mécontent de ces feudataires guerriers, avoit engagé Léon IX à lancer l'excommunication à la tête d'une armée d'Allemands, Les Normands qui ne craignoient

point ces foudres autant que les princes Italiens, battirent les troupes Allemandes et firent le pape prisonnier.

Cependant, pour empêcher désormais les empereurs et les papes de les troubler dans ce qu'ils avoient usurpé, ils offrirent leurs conquêtes à l'ég'ise sous le nom d'oblata. Cet hommage qui n'étoit qu'une cérémonie pieuse et adroite des héros Normands, fut regardé par les papes comme un hommage d'un vassal à son suzerain; et de là vint le droit que prétendirent les pontifes de Rome de donner l'investiture du royaume de Naples.

### ROIS DE NAPLES,

|                                | •                                |   |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Roger, II                      | 54 Ferdinand I, 1494             | Ĺ |
| Guillaume I, le Mau-           | Alfonse II , 1495                | • |
|                                | 66 Ferdinand II, 1496            | • |
| Guillaume II, dit le           | Frederic le Catholique, 1504     |   |
|                                | 89 Ferdinand III roi d'Espa-     |   |
| Tancrède, 110                  | 94 gne, s'empare du royau-       |   |
| C 111 TYT                      | 94 me de Naples et meurt en 1516 |   |
| <u> </u>                       | 07                               |   |
| 17. / 1                        | Le royume ue ivapres             |   |
| Camus 1 T                      | ainsi que ceiui de Sicile,       |   |
| Conrad II, dit Conra-          | aemeura une a la monar-          |   |
| ••                             | chie d'Espagne. Il fut           |   |
|                                | 66 Ceacen 1714 a Charles VI      |   |
| <b></b>                        | 84 embetent dit ie berait        |   |
| Charles II, 130                | 1734                             |   |
| Robert, 134                    | 'If harles dennicual d'hic-      |   |
|                                | 92 pagne, fut mis alors en       |   |
|                                | 86 possession. Ilregna à Na-     |   |
| <b>~</b> 1. 1                  | 14 ples jusqu'en 1759            |   |
| Jennne II, dite Jeannelle, 143 |                                  |   |
|                                | 58 - janvier 1751                |   |
| Attanta minimbon ( 14)         | 1) - 1 J=107 - 41) *             |   |

# SICILE,

La Sicile, la plus grande de toutes les isles de la mer Méditerranée, fut appelée par les Grecs Trinacrie, (Trinacria) et par les Latins Triquetra, à cause de sa figure triangulaire terminée par trois caps principaux qui s'avancent fort lois dans la mer; celui de Pélore vers l'Italie, celui de Pachyn vers le Péloponnèse, et celui de Lilybée vers l'Afrique. Elle est au midi de l'Italie, dont elle n'est séparée que par le détroit de Messine, qui n'a au plus que trois milles d'Italie dans l'endroit le plus étroit, c'est-à-dire trois quarts de lieue.

Les historiens et les poètes prétendent qu'elle en avoit été détachée par un tremblement de terre, ainsi que plusieurs autres petites isles qui sont le long de la côte.

Des trois côtés que contient la figure triangulaire de la Sicile, le premier s'étend du cap Pélore à celui de Lilybée, et regarde l'Italie ou le nord-ouest; le second du cap Lilybée à celui de Pachyn, et regarde l'Afrique ou le sud-ouest; le troisième du Pachyn au Pélore, et regarde la Grèce. Les géographes lui donnent deux cents lieues de côtes. Elle s'étend du midi au nord l'espace de quatre-vingts lieues communes, et de cent dix-huit du levant au couchant ou sud-est.

Les premiers habitans de la Sicile sont inconnus, puisqu'Homère, Théocrite et les autres poëtes Grecs les nomment Cyclopes, Lestrigons et Géans.

Les Sicani, peuple d'Espagne, en passant dans cette isle, lui donnèrent le nom de Sicania; et les Sicali peuple d'Italie, qui vinrent y débarquer après les Sicaniens, changèrent son nom en celui de Sicilia.

La Sicile fut peuplée en différens temps par diverses colonies Grecques venues de Naxos, de Chalcidie, de Corynthe et de plusieurs autres endroits. Les Carthaginois qui portoient par-tout leurs armes et leur commerce, en occupèrent ensuite la plus grande partie. Syracuse qui étoit alors la plus puissante ville de la Sicile, avoit mis l'autorité souveraine entre les mains de Gélon, mort 478 ans avant J. C. Hiéron et Thrasybule ses deux freres furent placés successivement sur le trône de Syracuse. Après soixante ans de démocratie, les deux Denys, Timoléon et Agathocle dominèrent dans cette ville, et la gouvernèrent tantôt en tyrans, tantôt en bons princes.

La Sicile fut long-temps le théâtre de la guerre entre les Carthaginois et les Romains qui en demeurèrent enfin paisibles possesseurs, et dont elle fut la première conquête hors du continent de l'Italie.

Dans la décadence de l'empire, vingt nations barbares l'inondèrent, et la Sicile devint leur proie comme tant d'autres régions. Elle fut pillée et envahie par Genseric roi des Vandales, en 439 et 440. Bélisaire la prit en 525; mais cette conquête ne fut pas long-temps au pouvoir des empereurs d'Orient. Les Sarasins la leur enlevèrent; et leurs gouverneurs qu'on nommoit Émirs, se maintinrent à Palerme depuis l'an 827 jusqu'en 1070, qu'ils en furent chassés par les Normands, dont Robert Guiscard fut le ches.

L'histoire de Sicile étant presque toujours liée depuis avec celle du royaume de Naples, nous renverrons le lecteur à l'article précédent. Nous ajouterons seulement que ce fut sous Charles d'Anjou que les Siciliens massacrèrent tous les François qui étoient dans leur isle, à l'heure de vêpres, le jour de Pâques 1282; et c'est cette sanglante et perfide boucherie qui est connue sous le nom de Vêpres Siciliennes. Depuis, la Sicile passa sous la domination des Espagnols qui y établirent un vice-roi, et ce royaume fut uni à celui de Naples en 1450. Nous finirons cet article par une courte notice du eribunal de la monarchie de Sicile. C'est ainsi qu'on nomme une juridiction ecclésiastique et civile, indépendante de la cour de Rome, dont jouissent les rois de Sicile depuis environ sept siècles.

Dès que Roger eut enlevé aux Mahométans et aux Grecs cette isle, et que l'église latine y fut établie, Urbain II y envoya un légat pour régler la hiérarchie; mais Roger refusa de recevoir ce légat. Le pape croyant qu'une famille de héros nécessaire à l'entreprise des croisades, devoit être ménagée, lui accorda en 1098 une bulle, par laquelle il révoqua son ministre. Il créa en même temps Roger et tous ses successeurs légats-nés du saint siége en Sicile, et leur attribua tous les droits et toute l'autorité de cette dignité alors spirituelle et temporelle.

Ce privilége n'est au fond que le droit de Constantin, de tous les empereurs, des rois de France, de présider à la police ecclésiastique de leurs états; mais ce droit avoit eté plusieurs fois contesté à ces princes, et il n'y a eu dans toute l'Europe catholique qu'un seul gentilhomme Normand qui ait su l'arracher à la cour de Rome et l'exercer de son consentement,

## VENISE,

Quelques familles de Padoue, pour éviter les fureurs des Lombards qui ravageoient l'Italie vers l'an 596, se transportèrent dans les endroits marécageux du golfe Adriatique où est aujourd'hui Venise. Comme ceux qui s'étoient établis dans ces petites isles sortoient de Padoue, cette ville s'en arrogea le gouvernement. Pour augmenter le nombre des habitans, elle déclara Rialto la principale isle du golfe, comme une place d'asile pour

ceux qui voudroient s'y retirer. Cette isle et celles qui l'entourent furent bientôt peuplées par des hommes actifs et industrieux qui s'adonnèrent à la pêche et au commerce.

Chaque isle eut d'abord un tribun particulier: ces tribuns dans la suite s'érigèrent en souverains et se-couèrent la domination de Padoue. Ils eurent recours à l'empereur Grec et au pape qui les autorisèrent dans leurs prétentions, et ils s'érigèrent en république sous un doge ou duc. Le premier fut Paul-Luc Anafeste élu en 709. Ces doges qui étoient à vie, se rendirent souverains et indépendans. Ils se nommèrent même leurs successeurs jusqu'en 1172, que le sénat diminua beaucoup l'autorité du doge, et établit un conseil qui pouvoit même le déposer au cas qu'il devînt incapable de remplir les fonctions de sa place.

Lorsque Charlemagne unit à son domaine le royaume de Lombardie, il avoit soumis les isles du golfe Adriatique qui lui payèrent un tribut; et Pepin roi d'Italie son fils, s'y fit reconnoître souverain. Il conserva néanmoins les peuples qui les habitoient sous le gouvernement républicain, et leur remit le tribut. A cette faveur il joignit divers priviléges et le don de quelques lieues de terrain le long de la côte et dans la terre ferme. Ce fut lui qui donna le nom de Venetia ou de Venise à l'isle de Rialto, à cause des Vénètes peuples originairement Gaulois qui habitoient le continent voisin de cette isle.

«Charlemagne, dit l'auteur du Pyrrhonisme de l'histoire, s'attribua la puissance législative sur Venise et sur le Berreventin que l'empereur Grec disputoit, et qui par le fait n'appartenoit ni à l'un ni à l'autre. Le duc ou doge de Venise ayant tué un évêque en 802, fut accusé devant Charlemagne. Il auroit pu l'être devant la cour de Constantinople; mais ni les forces de l'Orient ni celles de l'Occident ne pouvoient pénétrer dans ces lagunes, et Venise au fond fut libre malgré les deux empereurs. Les doges payèrent quelque temps un manteau d'or en tribut aux plus forts; mais le bonnet de la liberté resta toujours dans une ville imprenable.»

Venise du fond de ses lagunes, sut commercer et combattre. On la vit repousser les Hongrois, s'assurer la possession de la Dalmatie malgré les forces de l'empire d'Orient, protéger les papes et lutter avec succès contre les empereurs d'Allemagne. Réunie avec les Croisés François, elle partagea l'honneur de la conquête de Constantinople.

Les nobles encouragés à faire le commerce et à servir sur les vaisseaux, devinrent négocians et guerriers. Ils accrurent l'opulence de leur patrie par leur industrie, et reculèrent les bornes de ses domaines par la valeur et l'intelligence qui dirigea les armemens maritimes de la république.

Une partie des isles de l'Archipel passa sous sa domination, et celle de Crète, si grande et si fertile, devint une de ses provinces. Telle étoit Venise dans le siècle des Croisades et dans les deux siècles suivans.

Mais sa puissance déclina bientôt après. Louis le Grand roi de Hongrie, lui enleva une partie de la Dalmatie vers la fin du quatorzième siècle. Une révolution importante arrivée dans le gouvernement, avoit affoibli l'esprit de patriotisme. Le doge Pierre Gradenigo, élu en 1289, avoit privé le peuple de la part qu'il avoit eu dans l'administration, et avoit établi une aristocratie sévère et partiale qui plaçoit tout le pouvoir dans les mains d'un petit nombre de nobles, pour abaisser et

quelquefois opprimer tout le reste. Les mécontens qu'occasionnèrent ces changemens et l'établissement du terrible conseil des dix, exposèrent Venise au plus grand danger. Gênes sa rivale, profitant de ses troubles secrets, ruina une partie de sa marine, et lui fit une guerre d'autant plus avantageuse, que les nobles Vénitiens craignant de permettre à leurs sujets l'usage des armes, n'admettoient dans leurs troupes que des mercenaires étrangers.

Les Turcs lui enlevèrent les isles de Crète et de Chypre, et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'elle conserva celle de Corfou. Enfin son commerce autrefois très-considérable, a été presque anéanti par les François, les Anglois et les Hollandois. L'or des nations couloit à Venise par tous les canaux de l'industrie; mais depuis les grandes découvertes du seizième siècle, ce métal a pris une autre direction. Venise y a gagné peut-être. Elle a moins excité la jalousie des Souverains et a joui d'une tranquillité rarement troublée et bien préférable aux richesses, lorsqu'elle ne dégénère pas en inertie.

Mais cette tranquillité même y a éteint l'activité et l'esprit militaire. Dans les dernières guerres entre l'Autriche et la France, elle n'a pas su soutenir sa neutralité; Bonaparte l'a conquise et elle a été cédée à l'empereur avec une partie des états de terre-ferme par les traités de Campo-Formio et de Luneville.

#### DOGES DE VENISE.

| Pierre Orséolo II jusqu'en | 1009 | Dominique Silvio    | 1084 |
|----------------------------|------|---------------------|------|
| Otton Orseolo déposé en    | 1026 | Vital Faledro       | 1096 |
|                            |      | Vital Michieli,     | 1102 |
| Dominique Orséolo,         | 1032 | Ordelafo Faledro    | 1117 |
|                            |      | Dominique Michieli, | 1130 |
| Dominique Contareno,       |      |                     | 1148 |

| Dominique Morosini,        | t156 | Marc-Antoine Trevisan                 | 1,1444           |
|----------------------------|------|---------------------------------------|------------------|
| Vital Michieli II,         | 1172 | François Venieri                      | 1556             |
| Sébastien Ziani,           |      | Laurent Priuli                        | 1559             |
| Orio Mastropetro,          |      | Jerôme Priuli.                        | 1567             |
| Henri Dandolo,             | 1205 | Pie re Loredano,                      | 157á             |
| Pierre Ziani,              | 1229 | Louis Mocenigo,<br>Sébastien Venieri, | 157 <del>7</del> |
| Jacques Tiépolo,           | 1249 | Sébastien Venieri                     | 1578             |
| Marin Morosini,            | 1252 | Nicolas D'a Ponte,                    | 1585             |
| Regnier Zeno,              | 1268 | Paschal C cogna                       | 1595             |
| Laurent Tiepolo,           | 1275 |                                       | 1006             |
| Jacques Contareno,         | 1279 | Leonard Donato,                       | 1612             |
| Jean Dandolo 🕶             | 1289 | Marc-Antoine Memmo                    | . 1615           |
| Pierre Gradenigo,          | 1311 |                                       | 16.8             |
| Marin Giorgi,              | 1312 | Nicolas Donato,                       | 1618             |
| Jean Soranzo,              | 1328 |                                       | 1623             |
| François Dandolo,          | 1339 | François Contareno                    | 1624             |
| Barthelemi Gradenigo,      | 1343 | Jean Cornaro,                         | 1629             |
| André Dandolo.             | 1354 |                                       | 163 E            |
| Marin Falieri              | 1355 | François Erizzo,                      | 1646             |
| Jean Gradenigo,            | 1356 |                                       | 1655             |
| Jean Delphino,             | 1361 |                                       | 1656             |
| Laurent Celso,             | 1365 |                                       | 1656             |
| Marc Cornaro,              | 1367 |                                       | 16 <b>58</b>     |
| André Contareno;           | 1382 | Jean Pezaro,                          | i659             |
| Michel Morosini,           | 1382 |                                       | 1675             |
| Antoine Venieri,           | 1400 | Nicolas Sagredo                       | 1676             |
| Michel Steno,              | 1413 | Louis Contareno,                      | 1684             |
| Thomas Mocenigo,           | 1423 |                                       | <u> </u>         |
| François Foscari déposé en | 1457 | niani ,                               | 1688             |
| Paschal Malipiero,         | 1462 | François Morosini,                    | 1694             |
| Christophe Moro,           | 1471 | Sylvestre Valieri,                    | 1700             |
| Nicolas Trono,             | 1473 | Louis Mocenigo,                       | 1709             |
| Nicolas Marcello,          | 1474 | Jean Cornaro,                         | 1722             |
| Pierre Mocenigo,           | 1476 | Sébastien Mocenigo,                   | 1732             |
| André Vendramino,          | 1478 | Charles Ruzzini,                      | 1735             |
| Jean Mocenigo,             | 1485 | Louis Pisani,                         | 1741             |
| Marc Barbarigo,            | 1486 | Pierre Grimani,                       | 1752             |
| Augustin Barbarigo,        | 1501 | François Loredano,                    | 1762             |
| Léonor Loredano,           | 1521 | Marc Foscarini,                       | 1762             |
| Antoine Grimani,           | 1523 | Aloisio Mocenigo,                     | 1779             |
| André Gritti,              | 1538 | Paul Remeri,                          | 1789             |
| Pierre Lando,              | 1545 | Louis Manin, élu le 9                 | )                |
| François Donato,           | 1553 | mars                                  | 1789             |
| , = , इन्स्यान्त्र, च      |      | • •                                   |                  |

## RÉPUBLIQUE LIGURIENNE.

## GÊNES.

L'histoire des révolutions de cette ville formeroit un tableau intéressant. Détruite par Annibal, rétablie par le consul Spurius, elle fut soumise par les Goths à qui les Lombards l'enlevèrent. Presque entièrement détruite de nouveau, elle fut relevée par Charlemagne qui l'annexa à l'empire François. Dans le dixième siècle elle fut prise par les Sarasins qui, ayant passé tous les hommes au fil de l'épée, emmenèrent les femmes et les enfans esclaves en Afrique. Rétablie pour la troisième fois, ses habitans s'adonnèrent au commerce, s'enrichirent; et devenus fiers et puissans à proportion de leurs richesses, s'érigèrent en une république qui fut bientôt en état de donner du secours aux princes Chrétiens lors des Croisades. Les Pisans lui déclarèrent en vain la guerre en 1125, elle conserva toujours ses avantages. L'enthousiasme de la liberté rendit enfin cette république capable des plus grandes choses, et elle parvint à concilier l'opulence du gommerce avec la supériorité des armes. La jalousie et l'ambition des citoyens y excitèrent ensuite de grands troubles auxquels prirent part les empereurs, les rois de Naples, les Visconti, les marquis de Monferrat et la France, successivement appelés par les différens partis qui divisoient la république. Cet état qui avoit soutenu avec gloire neuf guerres contre les Vénitiens, flottoit dans le quatorzième siècle d'esclavage en esclavage. Après s'être donné aux Francois du temps de Charles VI, il s'étoit révolté. Il prit ensuite le joug de Charles VII en 1458 et le secoua encore. Il voulut se donner à Louis XI qui répondit

SUPPL. Tome IV.

dédaigneusement que cette république pouvoit se donner au diable. Dans cette extrémité, elle fut contrainte de se livrer en 1464 au duc de Milan François Sforce. Enfin, lassés de tant de chaînes étrangères, les Génois s'en délivrèrent. André Doria eut le bonheur et l'habileté de réunir les esprits et d'établir la forme du gouvernement aristocratique qui y subsista long-temps.

Il auroit pu s'emparer de la souveraineté, mais il se contenta d'avoir affermi la liberté et d'avoir rétabli

la tranquillité dans sa patrie.

En ces temps florissans, Gênes posséda plusieurs isles dans l'Archipel et plusieurs villes sur les côtes de la Grèce et de la mer Noire. Elle tenoit même Péra, l'un des faubourgs de Constantinople; mais l'agrandissement de la puissance Ottomane, en resserrant les domaines de cette république, a tellement affoibli son commerce dans le Levant, qu'à peine un de ses navires paroît à présent dans les états du grandseigneur. Aussi Gênes est plus fameuse par ce qu'elle fut autrefois, que par ce qu'elle est à présent. Il y a dans l'étendue de ce petit état des places qui appartenoient aux ducs de Savoie et de Toscane; il y a quelques villes libres; les Génois ne possèdent plus rien dans le Levant, où ils faisoient quelquefois la loi par leurs trésors. ( Voyez ci-après CORSE.)

Telle est la vicissitude des choses humaines; elles ne font que passer. Le gouvernement de Gênes consistoit dans un sénat dont les membres étoient composés de la première noblesse, et présidés par un chef nommé doge, et qui n'exerçoit cette charge que deux ans.

Dans ces derniers temps, l'invasion des François à Gênes a changé l'organisation de cette république.

## DOGES DE GÉNES.

| A)                                 |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Simon Boccanegra, Ier              | Barnabe de Goano                         |
| Doge, élu en 1339, se              | chassé en 1414                           |
| demet en 1344                      | Thomas Frégose, élu                      |
| Jean de Murta meurt en 1350        |                                          |
| Jean de Valentini abdique          | Isnard Guarco chasse                     |
| le 9 octobre 1353                  | en 1435                                  |
| Simon Boccanegra, ré-              | Thomas Frégose rétabli et                |
| tabli en 1356 meurt en 1363        | Thomas Frégose rétabli et chassé en 1442 |
| Gabriel Adorno, déposé             | Raphael Adorno chasse                    |
|                                    |                                          |
| Dominique Frégose ou de            | Barnabé Adorno reconnu                   |
|                                    | and attack to the                        |
| Campo-Frégoso déposé               | et chassé en 1447                        |
| en 1378                            |                                          |
| Nicolas Guarco fuit en 1383        |                                          |
| Léonard Montaldo meurt             | Pierre Fregose tué en 1458               |
| en 1384                            | Prosper Adorno déposé                    |
| Antoine Adorno quitte              | en 1461                                  |
| en 1390                            |                                          |
| Jacques Fregose, 1392              | élu en 1478, abdique                     |
| Antoine Montaldo fuit              | en 1483                                  |
| en 1393                            | Paul Frégose cède la ville               |
| François Giustiniani ab-           | au duc de Milan, 1487                    |
| dique et fuit en 1394              | Jean Frégose élu le 29                   |
| Antoine Guarco se démet            | juin 1312, est chassé                    |
|                                    | par les François le 25                   |
| n 1394<br>Nicolas Zoaglio se démet |                                          |
|                                    |                                          |
| en 1.394                           | Octavien Fregose élu le 17               |
| Antoine Adorno, retabli            | juin 1513, est dépouillé                 |
| en 1394, se démet en 1396          |                                          |
| George Adorno abdique              | s'empare de Gênes en 1522                |
| en 1415 l                          | I                                        |
|                                    |                                          |

Gênes recouvre sa liberté en 1528 par la valeur de l'illustre André Doria. Le gouvernement change de forme. On y régla qu'on éliroit un Doge tous les deux ans pour régir l'Etat, avec huit gouverneurs et un conseil de quatre cents personnes.

| Ubert Cattanéo est éla  | Jean-Baptiste Doria,  | 1537  |
|-------------------------|-----------------------|-------|
|                         | 28 André Giustiniani  | 1539  |
| Baptiste Spinola, 15    |                       | 1541  |
| Baptiste Lomellini, 15  | 3 André Centurione,   | 1543  |
| Christien Grimaldi Ros- | Jean-Baptiste Fornari | 1545  |
| so, 15                  |                       | 1547, |

| 7)                             | · - · · · · · · ·             |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Gaspard Grimaldi, 1549         | Jean-Jacques Impériale, 1617  |
| Luc Spinola, 1551              | Pierre Durazzo, 1619          |
| Jacques Promontorio, 1553      | Ambroise Doria, 1621          |
| Augustin Pinello, 1555         | George Centurione, 1623       |
| Pierre - Jean Giarégar-        | Fréderic de Franchi, 1623     |
| cibo, 1557                     | Jacques Lomellini, 1625       |
| Jerôme Vivaldi I, 1559.        |                               |
| Paul - Baptiste Giudicé-       | André Spinola, 1629           |
| Calvo, 1561                    | Leonard Torre, 1631           |
| Baptiste Cicalab Zoaglio, 1561 | Jean-Etienne Doria, 1633      |
| Jean-Baptiste Lercaro, 1563    | Jean-François Brignole, 1635  |
| Octavien Gentile - Odé-        | Augustin Pallavicini, 1637    |
| rico, 1565                     | Jean-Baptiste Durazzo, 1 639  |
| Simon Spinola, 1567            | Jean-Augustin Marini, 1641    |
| Paul Monéglia Giusti-          | Jean-Baptiste Lercaro, 1643   |
| niani, 1569                    | Luc Giustiniani, 1645         |
| Giannotto Lomellini, 1571      | Jean-Baptiste Lomellini, 1646 |
| Jacques Durazzo Gri-           | Jacques de Franchi, 1648      |
| maldi, 1573                    | Augustin Centurione, 1650     |
| Prosper Fatinanti Cen-         | Jerôme de Franchi, 1652       |
| turione, 1575                  | Alexandre, Spinola, 1654      |
| Jean-Baptiste Gentile, 1577    | Jules Saoli, 1656             |
| Nicolas Doria, 1579            | Jean-Baptiste Centurio-       |
| Il est, le premier, traité de  | ne, 1658                      |
| Serénissime.                   | Jean-Bernard Frugoni, 1660    |
| Jérôme de Franchi, 1581        | Amoine Invréa, 1661           |
| Jérôme Chiavari, 1583          | Etienne Mari, 1663            |
| Ambroise di Negro, 1585        | César Durazzo, 1665           |
| David Vacca, 1587              | César Gentile, 1667           |
| Baptiste Négrone, 1589         | François Garbarini, 1669      |
| Jean - Augustin Giusti-        | Alexandre Grimaldi, 1671      |
| niani, 1591                    |                               |
| Antoine Grimaldi-Ceba, 1593    | Antoine Passano, 1675         |
| Matthieu Sénaréga, 1595        | Gianettino Odone, 1677        |
| Lazare Grimaldi-Ceba, 1597     |                               |
| Laurent Saoli, 1599            | Luc-Marie Invréa, 1681        |
| Augustin Doria, 1601           | François-Marie Impériale      |
| Pierre de Franchi, 1603        | Lercaro, 1683                 |
| Luc Grimaldi, 1605             | Pierre Durazzo, 1685          |
| Sylvestre Invréa, 1607         | Luc Spinola, 1687             |
| Jêrôme Assereto, 1607          | Oberto Torre, 1689            |
| Augustin Pinello, 1609         | Jean-Baptiste Cattaneo, 1691  |
| Alexandre Giustiniani, 1611    | François - Marie In-          |
| Thomas Spinola, 1613           | vrea, 1693                    |
| Bernard Clavarezza, 1615       | Bendinelli Negrone, 1695      |
|                                |                               |

| Chron                                                     | OLOGIE. 453                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| François Saoli, 1697                                      | César Cattanéo, 1748         |  |  |
| Jerôme Mari, 1699                                         |                              |  |  |
| Fréderic de Franchi, 1701                                 |                              |  |  |
| Antoine Grimaldi, 1703                                    | Jean-Baptiste Grimaldi, 1752 |  |  |
| Etienne-Honoré Ferreto, 1705                              | Jean-Jacques Vénéroso, 1754  |  |  |
| Dominique-Marie Mari, 1707                                | Jean-Jacques Grimaldi, 1756  |  |  |
|                                                           | Matthieu Franzone, 1758      |  |  |
| François - Marie Ímpé-                                    | Augustin Lomellini, 1760     |  |  |
| riale. 1711                                               | Rodolphe Brignole, 1762      |  |  |
| Jean - Antoine Giusti-                                    | Marie-Gaëtan de la Ro-       |  |  |
| niani, 1713                                               | vére, 1765                   |  |  |
| Laurent Centurione, 1715                                  | Marcellin Durazzo, 1767      |  |  |
| Benoît Viali, 1717                                        | Jean-Baptiste Negrone, 1769  |  |  |
| Ambroise Impériale, 1719                                  | Jean-Baptiste Cambiaso, 1771 |  |  |
| César de Franchi, 1721                                    | Alexandre - Pierre-Fran-     |  |  |
| Dominique Négrone, 1723                                   | çois Grimaldi, 1773          |  |  |
| Jerôme Veneroso, 1726                                     | Horace Giustiniani, 1775     |  |  |
| Luc Grimaldi, 1728                                        | Joseph Lomellino, 1777       |  |  |
|                                                           | Antoine Gentile, 1781        |  |  |
| Dominique - Marie Spi-                                    | ] 1783                       |  |  |
| nola, 1732                                                | Jean - Charles Pallavi-      |  |  |
| Jean-Etienne Durazzo, 1734                                | cini, 1785                   |  |  |
| Nicolas Cattanéo, 1736                                    | Raphaël Ferrari, 1787        |  |  |
| Constantin Balbi, 1738                                    | Alerame Pallavicini, 1789    |  |  |
| Nicolas Spinola, 1740                                     | Michel - Augustin Cam-       |  |  |
| Dominique-Marie Cane-                                     | biaso, 1791                  |  |  |
|                                                           | JÉRÔME DURAZZO, doge         |  |  |
|                                                           | actuel.                      |  |  |
| J. F. M. Brignole, 1746                                   | ·                            |  |  |
| Premières Mai                                             | sons de Génes.               |  |  |
| Doria, Fiesco,                                            | Spinola, Grimaldi.           |  |  |
| Maisons, qui avec les quatre précédentes forment ce qu'on |                              |  |  |

Maisons, qui avec les quatre précédentes forment ce qu'on appelle à Gênes les xxvIII familles.

Imperiale, Pallavicini, Giustiniani, Sarvego, Uso di Mare, Di Negro, Cibo, Lomellini, Lercari, Franchi, Marini, Mari, Negrone, Ceba, Centurione, Serra, Gentile, Saoli, Calvi, Pinelli, Cattanéo, Vivaldi, Grilli, Fornari.

# REPUBLIQUE ITALIENNE,

## CI-DEVANT LE MILANOIS.

Cette portion de l'ancien royaume de Lombardie forme aujourd'hui un état séparé. Comme le droit à

la succession de cette riche province a été pendant long-temps la cause ou le prétexte des guerres d'Italie, nous tracerons en peu de mots son histoire.

Le Milanès après avoir passé au pouvoir de Charlemagne conquérant du royaume des Lombards, fit partie de celui d'Italie. Ce prince transmit cette portion de son empire à ses descendans qui en jouirent jusqu'à la fin du neuvième siècle. Elle échut enfin aux empereurs d'Allemagne vers le milieu du dixième. Ces nouveaux maîtres y établirent des gouverneurs qui se rendirent héréditaires, et qui s'emparèrent peu à peu de toute l'autorité. Martin de la Torre ou de la Tour prit, au milieu du treizième siècle, le titre de prince de Milan; mais sa famille ne le conserva pas long-temps.

Pendant les longues et sanglantes querelles que les factions des Guelfes et des Gibelins excitèrent, les Visconsi constamment attachés à l'empereur, obtinrent la dignité de vicaires perpétuels de l'empire en Italie en 1354, et le titre de ducs de Milan en 1395. L'empereur leur accorda avec ce titre la propriété de la ville et de son territoire, qu'ils possédèrent comme un fief héréditaire.

Jean le Bon roi de France, ayant besoin d'argent pour fermer les plaies de son malheureux royaume, donna sa fille à Jean Galéas Visconti premier duc de Milan, qui lui avoit fourni des sommes considérables. Valentine Visconti naquit de ce mariage; elle épousa Louis duc d'Orléans son cousin et frère unique de Charles VI. Dans le contrat de mariage, il fut stipulé qu'au défaut d'héritiers mâles dans la famille des Visconti, le duché de Milan seroit dévolu aux descendans de Valentine et du duc d'Orléans.

Philippe-Marie le dernier Visconti, étant faort en 1447, plusieurs prétendans se disputèrent la succession. Les concurrens furent le duc d'Orléans, Alphonse roi de Naples qui produisoit en sa faveur un testament de Philippe-Marie, et l'empereur qui prétendoit que par l'extinction de la famille Visconti, le fief de Milan revenoit à l'Empire. Les Milanois animés de l'esprit de liberté, ne voulurent point de maître et établirent une espèce de république; mais comme ils avoient besoin d'un chef, ils se soumirent en 1450 à François Sforce soldat parvenu, qui fit passer ce duché à ses descendans. (Voyez SFORCE dans le Dictionnaire).

François III Sforce, dernier duc de Milan, étant mort sans postérité en 1535, l'empereur Charles-Quine investit de ce duché Philippe II son fils, et il dépendit de la monarchie Espagnole jusqu'en 1706 que la branche impériale d'Autriche s'en saisit et l'a conservé environ un siècle.

Bonaparte deux fois conquérant de l'Italie, a rendu l'indépendance à la Lombardie et à quelques pays voisins. Cette indépendance a éte reconnue par le traité de Campo-Formio et par celui de Luneville. Ce n'étoit pas assez pour la nouvelle république d'être mise par le vainqueur au rang des puissances de l'Europe, il lui falloit une constitution qui assurât la permanence de son gouvernement.

Une consulta fut convoquée à Lyon en l'an X (1802). Dans les délibérations de cette fameuse assemblée où l'on avoit appelé les citoyens les plus distingués et les plus éclairés de la Lombardie, et où nul François ne fut admis, Bonaparte a été supplié au nom de la nation Italique, de continuer à gouverner la république

Italienne. Un vice-président est chargé de l'administration intérieure, qui deviendra d'autant plus facile que la nouvelle constitution rédigée par la consulta, rassure contre les dissentions politiques et n'admet aucun des principes destructeurs des états. Propriétés, sciences, industrie, ces trois bases de la société, sont les pierres fondamentales du nouvel édifice.

Un gouvernement fort sans despotisme, des ordres sans priviléges, des lois religieuses sans intolérance; voilà ce qui paroît promettre à la république Italienne une tranquillité et un bonheur durables.

Gouvernement.

NAPOLÉON BONAPARTE, président. François Melzi d'Eril, vice-président.

## ÉTRURIE, CI-DEVANT TOSCANE.

La Toscane fut connue anciennement sous le nom d'Étrurie. Les Étrusques furent les premiers peuples d'Italie qui eurent le goût des sciences et des arts; goût inspiré par la douceur de leur climat et par leur caractère ingénieux. Ils subirent le sort commun des contrées qui environnoient Rome, et passèrent sous la domination de ce peuple conquérant. Ils donnèrent les premières notions des arts paisibles à leurs vainqueurs, qui nè connoissoient encore que l'art de la guerre. Trois cents ans après, et environ cent ans avant l'ère chrétienne, des soldats Romains établis dans l'Étrurie, bâtirent sur les bords de l'Arno une ville qu'ils nommèrent Fluentia, d'où vint le nom de Florentia, Florence, que porta toujours depuis la capitale de la Toscane.

Après la chute de l'empire Romain, les Goths, les Huns et les Vandales qui avoient abattu ce colosse, se disputèrent la Toscane, la ravagèrent, la dépeuplèrent et la remplirent de deuil et de carnage, ainsi que le reste de l'Italie. Les Lombards leur succédèrent et furent remplacés par *Charlemagne*. Sous son empire, les principaux états qui composoient cette partie de ses conquêtes, tels que ceux de Florence, de Pise, de Sienne, de Pérouse, commencèrent à cultiver le commerce, l'agriculture et les arts.

La Toscane eut alors des ducs ou comtes dans ses principales villes; mais elle n'avoit point encore de gouverneur général et perpétuel, ni de marquis chargé de garder ses marches ou frontières. Ce ne fut que sous l'empire de Louis le Débonnaire, au plutôt, qu'on commença à voir un marquis de Toscane. Aux marquis succédèrent dans cette province des gouverneurs amovibles, dont elle secoua insensiblement le joug. Il s'y forma successivement trois républiques considérables, à Florence, à Pise et à Sienne.

La constitution de ces républiques étoit exactement le contraire de celle de Venise. La sévérité aristocratique dominoit dans celle-ci, et la turbulence et la licence démocratique régnoient dans les autres. Florence formoit cependant une démocratie commerçante et non militaire. La nature de ses institutions étoit favorable au commerce, vers lequel le génie de la nation étoit naturellement tourné.

L'habileté des Florentins, leur bravoure dans les combats, leur donnèrent une grande prépondérance en Italie. Ils la conservèrent au travers des guerres intestines, causées par les factions des Guelfes et des Gibelins, et des vicissitudes continuelles de bonnes et de mauvaises fortunes, jusqu'au temps où les dis-

sentions continuelles tantôt entre les différens partisdes nobles, tantôt entre les nobles et le peuple, les affoiblirent et amenèrent enfin la perte de la liberté.

La maison de Médicis, puissante par ses richesses et par l'usage généreux qu'elle savoit en faire, s'empara facilement de toute l'autorité à Florence au seizième siècle, et unit à son domaine les républiques de Pise et de Sienne. De ces trois états réunis se forma le grand duché de Toscane. Côme de Médicis fut le premier de cette maison qui, en 1569, prit le titre de grand Duc. L'apparence du gouvernement républicain y subsista, et le peuple montra dans quelques occasions beaucoup de chaleur pour défendre ses priviléges. Cependant, Côme le subjuguant par sa magnificence et ses talens, gouverna avec une autorité presque aussi absolue que celle d'un souverain. Sous son administration, Florence devenue la rivale de Rome pour l'esprit, le génie et la politesse, attira chez elle autant d'étrangers que les premières villes d'Halie.

Côme eut six successeurs de sa maison qui, comme lui firent fleurir le commerce et les arts. Jean Gaston, mort sans enfans en 1737, fut le dernier rejeton de cette famille illustre. Comme Elizabeth Farnèse reine d'Espagne, étoit la plus proche héritière de ce prince, l'empereur donna en 1731 l'investiture éventuelle du grand duché de Toscane à don Carlos fils de cette reine. Mais par le traité de Vienne en 1735, don Carlos ayant obtenu le royaume des deux Siciles, céda ses droits sur le grand duché de Toscane à Fransois-Étienne duc de Lorraine, depuis l'empereur François premier.

Pierre-Léopold-Joseph son fils lui a succèdé. Au milieu des jours heureux qu'une longue paix perpétua dans ce beau pays, ce souverain gouverna ses états avec une sollicitude paternelle. ( Voyez son article dans le Dictionnaire). Lorsque son père acquit le grand duché, un politique Vénitien lui traça en deux mots son plan de gouvernement. Souvenez-vous, lui dit-il, que vous êtes le grand duc de Toscane, et non le grand duc de Florence. Jusqu'alors, en effet, cette capitale, par ses exemptions, par son commerce, par son crédit, par la culture des arts, avoit attiré tout à elle et écrasé le reste de l'état. Le grand duc Pierre - Léopold, depuis empereur, remit l'équilibre, en fondant Florence dans la Toscane, et non la Toscane dans Florence. Le Pisan et le Siennois ayant eu part à ses bienfaits et aux emplois, comme le Florentin, leurs capitales ont été peu à peu revivifiées.

# Ducs, marquis, gouverneurs, et grands ducs de Toscane.

Boniface I, (II du nom comte de Lucques) peut être regardé, se-Ion Muratori, comme le premier marquis de Toscane. Il se retira en France en 834 Adalbert I, fils du précédent, est annoncé pour duc et marquis de Toscane en 847, meurt 890 'Adabert II, dit le Riche, fils du précédent, et duc marquis de Toscane,

Gui fils ainé du précèdent

et duc de Toscane.

cedent son frère, duc de Toscane : on lui crève les yeux et il est dépouillé de son duché Boson, frère du roi Hugues, s'empare du marquisat de Toscane, est mis en prison en Hubert ou Humbert, fils naturel du roi Hugues. créé duc de Toscane en 961, meurt en 1001 Hugues le Grand, fils du 917 marquis Hubert, meurt en 1001 Adalbert III, fils aîne du marquis Othert. 929 **1014** 

Lambert succède au pré-

Raginaire ou Reinier, fils du marquis Hugution, étoit vers 1014 duc et marquis de Toscane. déposé en . I 027 Boniface II dit le Pieux, fils de Thébald, est nommé par l'empereur Henri III marquis de Toscane; il est tué en 1052 Fréderic, dit aussi Boniface, fils et successeur du précédent, Béatrix et Godefroi le Barbu, reconnus propriétaires usufruitiers de la Toscane, Mathilde appelée la Grande Comtesse, fille de Boniface II dit le Pieux, 1115 Après la mort de cette comtesse, on donne à la Toscane des gouverneurs amovibles sous le titre de présidens et desmarquis. Ratbod, premier de ces gouverneurs, jusqu'à 1119 Conrad duc de Ravenne, est fait président et marquis de Toscane, meurt en 1131 président Kampert ęt marquis de Toscane, 1133 Henri le Superbe duc de Bavière, est investi du duché de Toscane, 1139 Ulderic créé marquis de Toscane, 1153 VI du Welphe Est nom, reçu duc de Toscane, meurt en 1195 Philippe, fils de l'empereur Fréderic I, nomme marquis de Toscane, 1208

La Toscane est république depuis 1208 jusqu'en 1531, qu'elle devint grand duché. Alexandre de Médicis. fils naturel de Laurent de Médicis, reconnu chef de l'état de Florence en 1531, est poignardė la nuit du 5 au 6 janvier 1537 Cosme de Médicis dit le Grand, déclaré grand duc de Toscane par le pape Pie V le 27 septembre 1569, meurt en avril 1574 1076 François-Marie de Médicis, fils aîné de Cosme le Grand. Ferdinand I de Médicis, cardinal d'abord 1563, puis marié le 30 avril 1589, meurt en Cosme II de Médicis fils aîné du précédent, Ferdinand II fils et successeur du précédent, meurt le 23 mai Cosme III reconnu successeur de Ferdinand II son père, Jean-Gaston de Médicis, fils du précédent, meurt sans postérité en juillet `1737 François I de Lorraine, grand duc de Toscane, élu empereur le 14 septembre 1745, meurt le 18 Pierre-Léopold-Joseph, archiduc d'Autriche grand duc de Toscane, devenu empereur d'Allemagne en 1790, mort 1794

FERDINAND JOSEPH d'Autriche son fils, néle 6 mai 1769, lui succède dans le grand duché de Toscane; il le cède ensuite par le traité de Luneville du 20 pluviôse an 9, au duc de Parme, qui porte depuis le titre de roi d'Etrurie.

## Rois D'ÉTRURIE.

Louis I, infant d'Espagne, mort en 1803 Charles-Louis II, infant d'Espagne, né le 22 décembre 1799

MARIE-LOUISE, infante d'Espagne, née le 6 juitles 1782, reine Douairière, régente du royaume.

### SAVOIE ET SARDAIGNE.

La Savoie, pays aussi montagneux que peu fertile; fut habitée par plusieurs peuples différens, dont les plus renommés sont les Allobroges. Elle fit autrefois partie de la Gaule Narbonnoise; ensuite elle fut soumise aux Romains jusqu'au temps de la décadence de l'empire, qu'elle devint la proie des Barbares. Enfin, sur la fin du dixième siècle, elle passa aux princes qui l'ont possédée depuis.

Berthold dont les ancêtres tiroient leur origine des princes Saxons et avoient rendu de grands services aux empereurs, fut fait comte de Maurienne par Othon III l'an 998. Humbert aux-blanches-mains, mort en 1048, ajouta aux possessions de ses pères le Valais et le Chablais qu'il obtint comme la récompense des services que sa valeur avoit rendus à l'empire. Un mariage avec l'héritière du comté de Suze, donna ce comté à Othon ou Eudes fils puîné d'Humbert, et bientôt après il y joignit le Piémont avec la ville de Turin. Amédée II maître des passages de l'Italie et de l'Allemagne, profita de l'embarras où les querelles de Grégoire VIII avec Henri IV jetoient ce

prince, et ne lui ouvrit les portes des Alpes qu'après en avoir obtenu le Bugey. Il mourut en 1089. Humbert son fils et son successeur augmenta ses états par l'acquisition de la Tarentaise. Amédée III qui lui succéda, fut le premier en 1108 qui porta le titre de comte de Savoie. Il y eut seize comtes depuis Amédée jusqu'en 1416 que l'empereur Sigismond érigea la Savoie en duché en faveur d'Amédée VIII.

Les comtes et les ducs de Savoie, soit par alliance, soit par succession ou par conquêtes, augmentèrent leurs domaines et arrondirent leurs états. Enfin, ils ont eu le titre de rois. Philippe V roi d'Espagne fit cession du royaume de Sicile en 1713 à Victor Amédée. Il le posséda jusqu'en 1718 qu'il l'échangea contre la Sardaigne avec l'empereur Charles VI.

La loi salique étoit en vigueur en Savoie comme en France, et les filles n'y héritoient point de la souveraineté.

La Savoie a été cédée à la France par le traité de paix conclu à Paris le 26 floréal an 4 (15 mai 1796) entre le roi de Sardaigne et la république Françoise, qui a conquis depuis tous ses autres états, à l'exception de la Sardaigne, et qui les a divisés en départemens comme les autres parties du territoire François.

La Sardaigne a dans sa partie septentrionale des montagnes si hautes et si escarpées, que les anciens les ont appelées insani montes, montagnes insensées, Elles empêchent les vents froids de souffler dans une grande partie de cette isle, ce qui de tout temps y a rendu l'air mal sain et y a causé des maladies épidémiques, sur-tout pendant les chaleurs de l'été qui y sont excessives.

On peut dire de la Sardaigne ce qu'un historien a dit de la Corse. « Il faut bien que le terrain n'en soit pas aussi ingrat ni la possession aussi inutile qu'on l'a prétendu, puisque différens peuples en ont recherché la domination. Les Carthaginois s'en emparèrent avant les guerres contre les Romains; mais ils ne purent jamais soumettre les habitans des montagnes. Ils s'en vengèrent en détruisant tout ce qui étoit propre à l'agriculture, sachant bien qu'un peuple agricole devient tôt ou tard un peuple libre. »

Les Carthaginois furent maîtres de cette isle jusqu'à la première guerre punique qui les en chassa. Les Romains s'y établirent l'an 233 avant Jésus-Christ, sous la conduite de M. Pomponius; et comme ils conquirent la Corse l'année suivante, les deux isles furent soumises au même préteur.

La Sardaigne fleurit plus sous les Romains que sous les Carthaginois. Il y eut jusqu'à quarante-deux villes remarquables: mais comme l'air étoit mal sain, les empereurs devenus despotes y reléguoient les citoyens qu'ils vouloient faire mourir dans l'exil. Cette insa-· lubrité est prouvée par différens témoignages des anciens, entr'autres par une lettre de Cicéron à son frère Quintus gouverneur de cette isle, dans laquelle il le prie de ménager sa santé et de se souvenir que malgré la saison de l'hiver, le lieu où il se trouvoit - alors étoit la Sardaigne.

Dans la décadence de l'empire, les Sarasins se rendirent maîtres de cette isle. Les Génois les en chassèrent, et sa possession leur fut disputée par les Pisans. Comme ils se battoient pour savoir à qui elle resteroit, le pape Boniface VIII usant de la faculté qu'il s'attribuoit de disposer des états, mit Gênes et Pise d'accord en donnant la Sardaigne au roi d'Aragon.

Les monarques Espagnols la gouvernèrent par un vice-roi jusqu'en 1706 que les Anglois s'en emparèrent pour l'archiduc Charles depuis empereur. Nous avons dit dans l'article précédent comment le duc de Savoie reçut cette isle en échange de celle de Sicile. La cour de Turin ne l'ayant regardée que comme un titre qui met son prince parmi les têtes couronnées, a laissé la Sardaigne dans son délabrement. Du moins, si l'on a fait quelques tentatives pour lui donner un air et un sol meilleurs, elles n'ont pas été suivies avec constance. Cependant comme il y a plusieurs terrains fertiles et des ports capables de recevoir toutes sortes de vaisseaux, un souverain actif qui habiteroit cette isle, pourroit en tirer de grands avantages.

### COMTES ET DUCS DE SAVOIE.

| Amédée III, Ier comte | de   | Louis,                  | 1465 |
|-----------------------|------|-------------------------|------|
| Savoie en 1108, me    | urt  | Amédée IX,              | 1472 |
| €R                    | 1148 | Philibert I,            | 1482 |
| Humbert III,          | 1188 | Charles I, le Guerrier, | 1489 |
| Thomas,               | 1233 | Charles II,             | 1496 |
| Amédée ÍV,            | 1253 | Philippe II,            | 1497 |
| Boniface,             | 1263 | Philibert II,           | 1504 |
| Pierre,               | 1268 | Charles III,            | 1533 |
| Philippe I,           | 1285 | Emmanuel-Philibert,     | 1580 |
| Amédée V,             | 1323 | Charles-Emmanuel I, l   | e    |
| Edouard,              | 1329 | Grand,                  | 1630 |
| Aymond,               | 1343 | Victor-Amédée I,        | 1637 |
| Amédée VI,            | 1383 | François-Hyacinte,      | 1638 |
| Amédée VII,           | 1391 | Charles-Emmanuel II,    | 1675 |
| Amédée VIII,          | 1451 |                         | •    |

### ROIS DE SARDAIGNE.

| Victor-Amédée II, pre-     | né  |
|----------------------------|-----|
| mier roi de Sardaigne,     | dé  |
| abdique en 1730            | ď.  |
| Charles-Emmanuel III, 1773 | ju  |
| Victor-Amédée III, 1796    | Vic |
| Charles - Emmanuel IV,     | еп  |

né le 24 mai 1751, se démet en faveur du duc d'Aost son frère, en juin 1802 VICTOR-AMÉDÉE IV, né en

FERRARE,

## FERRARE, MODÈNE ET REGGIO.

Les villes de Ferrare, de Modène et de Reggio, après avoir été possédées par les ducs et marquis de Toscane, avoient été disputées entre les papes et les empereurs depuis la mort de la grande comtesse Mathilde, et s'étoient mises en liberté comme la plupart des autres villes d'Italie, à la faveur des troubles que les démêlés de ces deux puissances excitèrent. Ferrare devenue libre fut gouvernée par un podestat qu'elle choisit entre les principaux nobles, et à qui elle confia l'autorité presque souveraine pour une ou plusieurs années. Cette ville, ainsi que les deux autres, eut des seigneurs perpétuels, puis des ducs, tous de la maison d'Est.

## SEIGNEURS DE FERRARE, DE MODÈNA. ET DE REGGIO.

quis d'Est, accepte des Modénois la Seigneurie de Modène, dont il prend possession l'an 1288; meurt en 1293 Azzon d'Est, VIII du nom élu seigneur perpétuel de Modène, 1308 Foulques, fils de Fiesque, bâtard d'Azzon VIII, 1317 Renaud et Obizon III, fils

du marquis Aldrovandin

et d'Alde Rangona.

Obizon II du nom, mar-

Aldrovandin II, fils aîné
du marquis Obizon, est
élu seigneur de Modène, 1361
Nicolas II, frère d'Aldrovandin, confirmé vicaire de Modène, 1388
Albert d'Est, frère de Nicolas II, 1393
Nicolas III, fils et successeur du marquis Albert, 1441
Lionel, fils naturel et successeur de Nicolas III,
seigneur de Modène, 1450

## Ducs de Ferrare, de Modène et de Reggio.

Borso d'Est, fils naturel

de Lionel, premier duc,

meurt en

Hercule I, frère légitime de

Borso,

SUPPL, Tome IV.

Alfonse d'Est I, fils aîné
du précédent,
Hercule II, fils aîné et
successeur du duc Alfonse,

G g

Alphonse II, fils et successeur du précédent, 1597
César fils d'Alphonse d'Est, est proclamé duc de Ferrare et de Modène, 1628
Alfonse III, fils du précédent, abdique pour se faire capucin, 1629
François I, fils et successeur du duc Alfonse III, 1658

Alfonse IV, fils du précédent, 1662
François II, fils et successeur du précédent, 1694
Renaud, fils du duc François I, 1737
François-Marie d'Est, 1780
HERCULE-RENAUD d'Est, fils du précédent, et qui fut duc de Modène, né le 22 novembre 1731

### PARME ET PLAISANCE.

Parme et Plaisance, deux villes célèbres de l'Émilie, furent du nombre de celles qu'Odoacre roi des Hérules, conquit en Italie l'an 476. Elles passèrent ensuite sous la domination des Goths, qui les possédèrent jusques vers la fin de leur monarchie. L'an 532, Leucharis et Bucelin, deux capitaines des Allemands, soumis à l'empire de Théodebalde ou Thibaud roi de Metz, ayant passé les Alpes pour faire des conquêtes sur les Goths et les Romains, se rendirent maîtres de Parme et de Plaisance. Mais ces deux généraux ayant péri avec leur armée l'an 553. Parme et Plaisance retournèrent aux Romains leurs anciens maîtres. L'an 570, Alboin roi des Lombards, prit sans effort ces deux villes, tandis qu'il faisoit le siège de Pavie. Vingt ans après (l'an 590) le patrice Romain, exarque de Ravenne, les reprit, ou plutôt elles lui furent livrées par leurs ducs révoltés contre le roi Autharis; l'année suivante Agilulphe successeut d'Autharis, les fit rentrer sous la puissance des Lombards. L'an 601, Parme fut reconquise de nouveau par l'exarque Callinique. Astolphe roi des Lombards, avant détruit l'exarcat en 752, réunit de nouveau Parme et Plaisance à ses états. Enfin ces deux villes

Frent partie des conquêtes de Charlemagne, après l'extinction du royaume des Lombards en 774. Il seroit trop long de raconter en détail les différentes révo-Jutions que ces deux villes éprouvèrent dans la suite. Il suffira de dire qu'après avoir secoué le joug de l'empire à la faveur des divisions qui s'élevèrent entre Frèderic II et la cour de Rome, elles se gouvernezent quelque temps en forme de république; qu'ensuite assujetties à différens seigneurs qu'elles choisirent ou qui les subjuguèrent, elles devinrent en 3 3 1 5 sous Macthieu Visconti, partie de l'état de Milan : mais qu'à l'instigation du légat Bertrand du Ponjet elles se révoltèrent (Plaisance en 1322 et Parme en 3326) pour se donner au pape Jean XXII. Retournées ensuite sous la domination de l'Empire, le pape Jules II dans la grande confédération qu'il fit faire en 1512 contre la France, se les fit ceder par l'empereur Maximilien I, qui les lui abandonna sauf les droits de l'Empire. Don Cardone vice-roi de Naples ; les remit l'an 1513 sous la puissance du duc de Milan; mais la même année Léon X nouveau pape eut l'adresse de les retirer des mains de ce prince. L'an 1515, après la conquête du Milanès faite par les François, Parme et Plaisance passèrent sous la domination du roi de France. Enfin l'an 1521, Léon X vint à bout de recouvrer ces deux villes par la voie · des armes, avec le secours des Impériaux et du duc de Mantoue. Depuis ce temps, le saint Siége en jouissoit tranquillement, lorsqu'en 1534 Alexandre Farnèse fut élu pape sous le nom de Paul III. Entre les enfans qui lui étoient nés d'un mariage secret qu'il avoit formé dans sa jeunesse, il avoit un fils nommé Pierre-Louis Farnèse seigneur de Népi et de Frescati.

Paul parvenu au pontificat, lui donna avec le consentement du sacré collège, les villes de Parme et de Plaisance, qu'il érigea en duché, et prit en échange les villes de Népi et de Frescati qu'il réunit au saint Siège pour le dédommager. Pierre-Louis étoit déjà en possession depuis 1528 du duché de Castro et du comté de Ronciglione qui relevoient aussi de l'Église Romaine.

### DUOS DE PARME ET DE PLAISANCE.

Pierre - Louis Farnèse, fils du pape paul III, est créé duc de Parme et de Plaisance par ce pontife en 1545, assassiné le 10 septembre Octave Farnèse, fils du 1586 précédent . Alexandre, fils unique et successeur du précédent, est nommé par Philippe II roi d'Espagne, gouverneur des Pays-Bas; meurt en 1592 Ranuce ou Rainuce I. fils ainé et successeur du précédent. Odoard I ou Edouard, fils et successeur du précédent, 1646 Ranuce II, fils et successeur du duc Odoard. François, second fils et successeur de Ranuce II, meurt sans postérité, 1727 Antoine, troisième fils de Ranuce II, meurt sans postérité en Don Carlos ou Charles. reconnu pour héritier

légitime dès 1732 aux droits de la reine sa mère, cède ces duchés pour la couronne des deux Siciles, par le traité de Charles VI, empereur, devenu duc de Parme et de Plaisance par la cession de Don Carlos, meurt le 20 octobre 1740 Marie-Thérèse, impératrice douairière, morte en 1780, céda les mêmes duchés par les préliminaires de la paix de Don Philippe . infant d'Espagne, frère-germain de don Carlos. duc de Parme et de Plaisance par les préliminaires de la paix *de* 1765 1748, mort en Don Ferdinand - Ma-

duc de Parme, Plai-

sance et Guastalla, né

le 20 janvier 1751, mort

ke 20 octobre

## CHRONOLOGIE.

### CORSE.

Les Toscans furent les premiers qui se rendirent maîtres de cette isle. Les Carthaginois la soumirent depuis, et enfin les Romains la conquirent entièrement sous Scipion. Dans le huitième siècle, les Sarasins s'en saisirent, mais ils en furent chassés quelque temps après. Sous l'empire de Charlemagne, elle fut envahie par des barons Romains, de la maison de Colonne. Dans la suite, les papes, les rois d'Aragon et ceux de France se la disputèrent tour-à-tour. Le traité de Cambray en assura enfin la possession aux Génois, qui en avoient acheté plusieurs parties. Les Corses, toujours jaloux de leur liberté, supportèrent difficilement ce nouveau joug. Ils tâchèrent de le secouer plusieurs fois. Enfin en 1736 ils proclamèrent un roi. Ce fut Théodore NEUHOFF. ( Voyez ce mot dans le Dictionnaire. ) Ce ridicule monarque fut bientôt obligé de quitter son trône chancelant. Gênes ne pouvant réduire les rebelles, eut recours à la France, qui les soumit en 1740. Mais à peine les troupes Françoises furent-elles parties, que la guerre recommença et sut continuée sous dissérens chefs.

En 1745, Paschal Paoli fut élu général de l'isle par le conseil général du royaume. Il chassa les Génois de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Il s'appliqua avec autant de sagesse que de zèle à rétablir l'ordre et la sûreté par-tout. Il seroit peut-être parvenu à lasser enfin les Génois, si en 1764, la France n'avoit fait un nouveau traité avec cette république pour envoyer des troupes qui ne devoient pas agir hostilement, mais seulement garder les places dont

les Génois étoient en possession. Lorsque ce traité qui devoit durer quatre ans fut expiré, la république, fatiguée de commander à des sujets toujours mécontens, les céda à la France en 1768. La Corse fut presque toute conquise par les armes de cette nation, sous les ordres du comte de Vaux. Paoli et ses compatriotes se défendirent avec un courage incroyable; souvent ils remportèrent des avantages signalés sur les François; enfin ils furent obligés de céder à la force. Paoli ne pouvant sauver sa patrie, la quitta, pour toujours; sa retraite acheva la réduction totale de l'isle, soumise aujourd'hui au gouvernement François, dont elle a adopté le régime.

#### MALTE.

L'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelés depuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les Chevaliers de Malte, doit sa naissance à l'ordre de St. Benoît.

Vers le milieu du onzième siècle, des négocians d'Amalsi qui commerçoient en Syrie, obtinrent du calife d'Égypte la permission de sonder à Jerusalem un monastère du rit latin. On y plaça des Bénédictins qu'on sit venir d'Italie. A côté de ce monastère, appelé Sainte-Marie de la Latine, on bâtit pour les pauvres pélerins et les malades un hôpital, dont la chapelle sut dédiée d'abord à St. Jean P Aumônier, ensuite à St. Jean-Baptiste. C'est du titre de cette chapelle que vient le nom des Hospitaliers de Sainte-Jean de Jérusalem. Leur origine n'a rien de bien relevé aux yeux du monde. Ce n'étoient d'abord que des oblats ou frères laïques, employés par les religieux au service de l'hôpital: c'est ce qu'atteste Guillaume de

Tyr. L'habit qui distinguoit ces hospitaliers, étoit un manteau noir, appelé depuis le manteau à bec, orné d'une croix blanche. Bientôt, l'abbé se vit obligé de les armer pour la défense des pélerins, que les voleurs Arabes attaquoient sur les chemins. Devenus militaires, ils eurent un capitaine choisi parmi eux pour les commander en campagne. Insensiblement et à mesure que l'hôpital s'enrichissoit, ils ne voulurent plus reconnoître d'autre chef au dehors ni au dedans, et à la fin ils secouèrent entièrement l'autorité des moines. Alors ils commencèrent à faire un corps à part, et quittèrent la règle de St. Benoît pour suivre celle de St. Augustin. Tels furent, selon les écrivains suivis par dom Mabillon, les commencemens de cet ordre illustre.

Un mélange d'amour pour la religion et de goût pour les armes, donna à cette congrégation religieuse et guerrière de nombreux prosélytes. Après la prise de Jérusalem sur les Croisés en 1187, ils se retirèrent à Acre qu'ils défendirent vaillamment l'an 1290. Ils suivirent Jean de Lusignan, qui leur donna dans son royaume de Chypre la ville de Limisson où ils demeurèrent jusqu'en 1310. C'est cette année qu'ils prirent Rhodes, qui fut dès-lors le siége de l'ordre,

Les sultans Turcs tentèrent plus d'une fois de les en chasser. En 1480, Mahomet II attaqua cette isle autrefois si célèbre, et cette ville fondée long-temps avant Rome dans le terrain le plus heureux, dans l'aspect le plus riant et sous le ciel le plus pur; ville gouvernée par les enfans d'Hercule, par Danaüs, par Cadmus. Rhodes avoit passé au pouvoir des Sarasins dans le milieu du septième siècle. Un chevalier François, Foulques de Villaree, grand maître de l'or-

dre, l'avoit reprise sur eux en 1310, et un autre chevalier François, Pierre d'Aubusson, la défendit contre les Turcs.

Mais cette isle qui avoit résisté aux armes victorieuses de Mahomet VII, se rendit à Soliman II en 1522. Les chevaliers qui lui avoient opposé une courageuse défense, furent quelque temps errans en Italie, jusqu'à ce que l'empereur Charles-Quine leur fit présent de Malte en 1530, aussi bien que de Tripoli; mais cette dernière place leur fut bientôt enlevée par les amiraux de Soliman. Malte n'étoit qu'un rocher presque stérile; il est devenu florissant, graces aux soins infatigables de l'ordre de Saint-Jean.

Depuis que Villiers de l'Isle-Adam y eut transporté ses chevaliers, le même Soliman qui les avoit chassés de Rhodes, voulut s'emparer de Malte. Il envoya en 1566 trente mille soldats devant cette place, défendue seulement par sept cents chevaliers et huit mille fantassins. Le grand-maître de la Valette soutint quatre mois le siège: les Infidelles se voyant toujours repoussés, se retirèrent la rage dans le cœur; et depuis cette époque, cette petite isle, perdue dans l'immensité des mers, a toujours bravé la puissance Ottomane.

Les abus ayant corrompu une partie des anciennes institutions, on a dit dans ces derniers temps beaucoup de mal des ordres de chevalerie, et même de la chevalerie en général. Cependant, si l'on en croit plusieurs écrivains politiques, entr'autres Robertson, l'esprit de chevalerie fit naître des idées plus grandes et des mœurs plus généreuses. « Le gouvernement féodal, dit-il, étoit un état perpétuel de guerre, de rapine et d'anarchie, dans lequel les-

hommes foibles et désarmés étoient sans cesse exposés aux insultes de l'insolence et de la force. Le même esprit guerrier qui avoit engagé tant de gentilshommes à prendre la défense des pélerins opprimés dans la Palestine, en excita d'autres à se déclarer les protecteurs et les vengeurs de l'innocence opprimée en Europe. Ce fut le seul objet digne d'exercer le courage et l'activité de ces nobles aventuriers, lorsque l'entière réduction de la Terre-Sainte sous la domination des Infidelles, eut mis fin aux expéditions des Croisades. Réprimer l'insolence des oppresseurs puissans, secourir les malheureux, délivrer les captifs, protéger ou venger les femmes, les orphelins, les ecclésiastiques et tous ceux qui ne pouvoient pas prendre les armes pour se venger eux-mêmes; enfin redresser les torts et réformer les abus: telles étoient les occupations les plus dignes d'exercer leur valeur et leur vertu.

L'humanité, la bravoure, la justice et l'honneur étoient les qualités distinctives de la chevalerie; qualités que la religion qui se mêloit à toutes les institutions et à toutes les passions de ce temps-là, exaltoit encore par un mélange d'enthousiasme, et qu'elle portoit à cet excès romanesque qui nous étonne aujourd'hui.

C'est peut-être à cette singulière institution, en apparence si peu utile au genre humain, qu'on doit en grande partie la délicatesse du point d'honneur, et cette humanité qui vient se mêler quelquefois aux horreurs de la guerre. Ce sont là les traits les plus frappans qui distinguent les mœurs modernes des mœurs anciennes.

Pendant les xIIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles, les sentimens que la Chevalerie inspira, eurent une influence bien sensible sur les mœurs et la conduite des hommes; et ils avoient jeté des racines si profondes; que leurs effets durèrent encore après que l'institution même qui en étoit le principe, eut perdu sa vigueur et son crédit sur l'opinion des peuples. »

Il est vrai cependant que toutes ces institutions, se nourrissant trop de distinctions orgueilleuses, ne peuvent guère convenir à un état libre; aussi les a-t-on supprimées en France dès qu'elle est devenue ré-

publique.

Par le traité d'Amiens du 4 germinal an X, (25 mars 1802) l'isle de Malte conquise successivement par la France et l'Angleterre, a été rendue à l'ordre; mais les deux nations, pour tenir cet ordre et l'isle dans une indépendance entière à leur égard, « sont convenues que nul individu appartenant à l'une ou à l'autre de ces deux puissances, ne pourra être admis dans l'ordre, et qu'il n'y aura désormais ni langue Françoise ni langue Angloise. »

Par le même traité, il a été établi une langue Maltoise; et pour l'admission des chevaliers de cette nouvelle langue, composée en partie des habitans des isles de Malte, Gozo et Comino, les preuves de noblesse

ne sont pas nécessaires.

Mais l'ordre doit être régi d'ailleurs, pour le spirituel et le temporel, par les statuts qui étoient en vigueur lorsque les chevaliers furent obligés de sortir de l'isle.

#### GRANDS - MAÎTRES.

Gérard, (le bienheureux)
natif de Martigues en
Provence, directeur de
l'hôpital établi à Jérusalem, après la conquête de cette ville par

Godefroi de Bouillon en 1099, et regardé communément comme le premier grand-maître de l'ordre des Hospitaliers, aujourd'hui

ordre de Malte, meurt 1120 Raymond Dupuy, gentilhomme Dauphinois, 1160 Auger de Balben, aussi du Dauphiné. 1161 Gerbert on Girbert Assalis, du Carcassès, (et non Arnaud de Comps, grand - maître imaginaire. ) 1169 Castus, inconnu. 1173 Joubert de Syrie, né en Palestine, Roger des Moulins, qualifié le premier grandmaître, 1187 Garnier de Naplouse, en Syrie, 1191 Ermangard Daps ou de Daps, 1192 Codefroi de Duisson, 1202 Alfonse de Portugal, abdique en 1204 Géofroi le Rath ou le Rat, François, meurt 1207 Guérin de Montaigu, Auvergnat, maréchal de l'ordre, 1230 Bertrand de Texis, ou peut-être de Texica, 1231 Guérin 1236 de Comps Bertrand Dauphinois, prieur de St-Gilles 1241 Pierre de Villebride, 1243 Guillaume de Châteauneuf, François, maréchal de l'ordre, 1259 Hugues de Revel, d'une maison illustre d'Auvergne, Nicolas Lorgue, 1289

Jean de Villiers, François, Odon de Pins, issu d'une maison illustre en Catalogne, 1300 Guillaume de Villaret, anciennement de Villéroe, Provençal; 1307 Foulques de Villaret, sous qui se fait la conquête de l'isle de Rhodes, 15 août 1310, abdique en 1311 Hélion ou Hélie de Villeneuve, Provençal, Dieudongé de Gozon, natif de Languedoc, Pierre de Cornillan, ou de Corneillan, de la langue de Provence, 1355 Roger de Pins, Languedocien. Raymond Bérenger Dauphinois ou Provençal, commandant de Castel-Sarasin, Robert de Juillac, grand prieur de France, Jean Fernandès d'Hérédia, grand prieur d'Aragon, de St-Giles et de Castille, 1396 Richard Caracciolo, Napolitain, 1381; reconnu par les langues d'Italie et d'Angleterre, 1395 Naillac Philibert de grand prieur d'Aquitaine, 1421 Antoine Fluvian, ou de la Rivière, Catalan, grand prieur de Chypre, 1278 Jean de Lastic, grand prieur d'Auvergne,

Jacques de Milly, grand d'Auvergne, maréchal prieur d'Auvergne, 1461 Pierre-Raymond Zacosta, Catalan, 1467 J. B. des Ursins, prieur de Rome. 1476 Pierre d'Aubusson, de la maison de la Feuillade. et depuis cardinal-diacre, le 14 mars 1489, meurt en 1503 Emerid Amboise, frère du cardinal George d'Amboise, grand prieur de France, Gui de Blanchefort, Lid'Acre, mousin, grand prieur d'Auvergne. 1513 Fabrice Careto, de la Gilles, langue d'Italie, 1521 Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, Parisien, grand prieur de France. (sous lui l'ordre perd Rhodes en 1522, et s'établit à Malte, dont il prit le nom ) meurt en 1534 Pierrin Dupont, Piemontois, bailli de Sainte-Euphémie. 1535 Didier de Saint-Jaille, die Tolon, prieur de Tou-1536 Jean Omedès, Aragopont, nois, bailli de Capse, 1553 Claude de la Sangle, François, 1557 J. de la Valette-Parisot, Naples,. prieur de St-Gilles, 1568 Pierre Guidalotti Monte ou du Mont, grand prieur de Cade l'ordre poue. Jean l'Evêque de la Cassière, de la langue

de l'ordre. 1581 Hugues de Loubeux de Verdale., Provençal , et depuis cardinal meurt le 12 mai Martin de Garzez, de la langue d'Aragon, châ-. telain d'Empeste, Alof de Vignacourt Champenois, grandcroix et grand-hospitalier de France, 1623 Louis-Mendez de Vasconcellos, Portugais, bailli 1623 Antoine de Paule, Provençal, prieur de St-Paul Lascaris-Castellard, issu des comtes Vintimille, bailli de Manosque, Martin de Redin, Navarrois, prieur de Navarre et vice-roi de Sicile, 1660 Annet de Clermont de Chattes-Gessan, Dauphinois, bailli de Lyon, 1660 Raphaël Coroner, bailli de l'isle de Majorque, 1663 Nicolas Cotoner, son frère, bailli de Négre-168a Grégoire Caraffe, Napolitain, prieur de Roccella au royaume de Adrien de Vignacourt, neveu d'Alof de Vignacourt, grand trésorier 1572 Raymond Perellos Roccafull, Aragonois, bailli de Négremont, 1720

1 . .

Marc - Antoine Zondodari, Siennois, 1722
Antoine - Manuel Villhena, Portugais, meurt
le 12 décembre 1736
Raymond Despuig Montanègre, de l'isle de
Majorque, meurt le 15
février 1741
Emmanuel Pinto de Fonseca, Portugais, le 24
janvier 1773

François - Ximenès de
Texada, Espagnol,
mort le 9 novembre 1775
François-Marie-des-Neiges de Rohan de Polduc, 1800
Hompech s'est démis en 1802
Ruspoli, nommé par le
pape en 1802
M. Tommasi, grandmaître, élu en février 1803

# XII. SUISSE

### ET GENÈVE.

LES Suisses, appelés Helvétiens, étoient bornés, avant César, au nord par les Rauraces et les Vindéliciens; ils avoient la Rhétie au levant, les Séquanois et les Allobroges au couchant, les Séduniens et les Véragriens au midi. Ainsi leur pays étoit ce qu'on appelle aujourd'hui la Suisse, et s'étendoit depuis le Rhône près de Genève, jusqu'au lac de Constance. Du temps de César, ils étoient bornés d'un côté par le Rhin qui les séparoit de l'Allemagne, de l'autre par le Mont-Jura, par le Rhône qui les bornoit du côté du Dauphiné, de la Savoie et de la province Narbonnoise, et par les Alpes qui les séparoient de l'Italie. Le même César dit que la cité des Helvétiens étoit divisée en quatre pays ou cantons. Omnis civitas Helvetia divisa est in quatuor pagos, et n'en nomme que deux qui sont pagus Tigurinus, c'est celui de Zurich, et pagus Urbigenus, celui d'Orbe, aujourd'hui Avanches, que l'acite appelle Caput Gentis, capitale de la nation. Les deux autres qu'on trouve dans Strabon sont

Pagus Ambronicus; c'est celui de Soleure qui avoit deux villes considérables séparées par une branche du Mont-Jura, savoir, Salodurum et Vindonissa; cette dernière est citée par Tacite, Histor. L. 4. n. 61 et 71; mais on ignore sa situation. Le quatrième est Pagus Tugenus. celui de Zug. Leurs villes principales étoient Avencicum . Eburodunum , Vindonissa , Vitodurum et Urba ; maintenant Avanches, Yverdun, Soleure, Windisck, Winterthurn et Orbe. On lit encore dans le même auteur, qu'après sa victoire sur les Helvétiens, on trouva dans leur camp un mémoire écrit en lettres grecquis, contenant le nombre de ceux qui étoient sortis de leur pays en âge de porter les armes, et celui des femmes, des vieillards et des enfans, qui faisoient en sout trois cent soixante-buit mille personnes, dont il y avoit quatre-vingt mile combattans; nombre probablement exagéré, car les vainqueurs augmentent presque toujours la liste des vaincus.

La Suisse fut soumise par Jules-Clear, et resta sous la dépendance des Romains pendant près de cinq siècles. Quand les nations barbares se jetèrent sur l'empire, les Bourguignons et les Suèves tombèrent sur l'Helvétie et la partagèrent. Vers le milieu du sixième siècle, les François se rendirent maîtres de tous les pays conquis par ces deux peuples. L'Helvétie devint ainsi une province de l'empire François. Dans les désordres que causa la foiblesse de Charles le Gros, il se forma plusieurs états des débris de cette grande puissance. Une partie de la Suisse reconnut un chef tiré de sa nation, l'autre partie fut soumise à l'empire Germanique. Cette partie que ses rochers et la valeur de ses habitans avoient défendue des invasions étrangères, étoit domaine de la meison d'Autriche, comme Fri-

bourg, Lucerne, Zug, Glaris. Ces villes, quoique sujettes en partie, avoient de grands priviléges et étoient au rang des villes mixtes de l'empire. Les autres étoient impériales, et se gouvernoient presque toutes par leurs citoyens.

L'empereur Attert, au lieu de se borner au titre de protecteur de la Suisse, voulut étendre sa domination sur tout ce pays, l'asile de la liberté. Ses gouverneurs y exercèrent une tyrannie qui révolta des peuples libres. ( Voyez l'article de Tell.) Les cantons de Schwitz, d'Uri et d'Underwald donnèrent le premier signal de l'indépendance en 1307. Après avoir tué leur gouverneur, ils prirent les armes et battirent plusieurs fois les Autrichiens, et sur-tout en 1315. Seize cents Suisses dissipèrent au passage des montagnes, dans un petit lieu appelé Mortgat, une armée formidable. Cette journée fut aussi célèbre dans l'histoire de la république Helvétique que celle des Thermopyles dans les annales Grecques.

Les autres cantons s'unirent successivement à ceux de Schwitz, d'Uri et d'Underwald.

| Le | canton de | Lucerne en             | 1332         |
|----|-----------|------------------------|--------------|
|    |           | Zurich en              | 1351         |
|    |           | Zug et Glaris en       | 1352         |
|    |           | Berne en               | 1353         |
|    |           | Fribourg et Soleure en | 1353<br>1481 |
|    |           | Basle et Schaffouse en | 1501         |
|    |           | Appenzel en            | 1513         |

C'est ainsi que fut formée cette république singulière, divisée en treize cantons indépendans les uns des autres, mais unis pour leur défense mutuelle. Elle avoit pour alliés les Grisons, la république de Genève, l'évêque de Basle, etc. qui comme elle ne pensoient point à s'agrandir, mais à désendre leur liberté contre des maîtres étrangers.

Sous le gouvernement Autrichien, l'oppression et les levées de la milice avoient retardé la population en Suisse. Après la révolution, les hommes se multiplièrent trop dans des montagnes stériles. Les Suisses manquant d'argent pour acheter les denrées de leurs voisins, tirèrent de leur population même un moyen de subsistance et de richesses.

Le duc de Milan, maître d'un pays riche ouvert à l'invasion et difficile à défendre, avoit besoin de soldats étrangers. Les Suisses devenoient des voisins redoutables, s'ils n'étoient ses alliés ou plutôt ses gardiens. Il s'établit donc entre ce peuple et le Milanois une sorte de trafic d'armes et de soldats. La nation Helvétique engagea successivement des troupes à la France, à l'empereur, au pape, au duc de Savoie, à tous les souverains d'Italie. Elle vendit son sang à des puissances ennemies les unes des autres, à la Hollande, à l'Espagne, au Portugal, etc. etc. Chaque canton traita avec la puissance qui lui offrit les meilleures capitulations. Plus on cultive, plus on consomme de denrées en Europe, plus la Hollande gagne; plus il y eut de batailles et de carnage, plus la Suisse fut riche.

C'est par ce commerce de troupes avec les puissances belligérantes que la Suisse s'est préservée de la nécessité des émigrations qu'amène une population trop nombreuse, et de la tentation des conquêtes qui eût causé la ruine de la liberté des républiques Helvétiques, comme elle perdit toutes les républiques de la Grèce.

La Suisse a reçu dans ces dernières années quelques modifications à la forme de son gouvernement.

S. E. M. Louis d'Affry est landamman actuel de la Suisse.

La petite république de Genève étoit comme soumise au duc de Savoie; mais en 1526, soutenue de l'alliance de Fribourg et de Berne, elle secoua entièrement le joug. Elle avoit un évêque qui prenoit la qualité de prince de Genève. Les habitans, en adoptant les nouvelles opinions de Calvin, le chassèrent en 1535, et défendirent leur liberté contre les entreprises des princes et des évêques Savoisiens. Enfin elle devint entièrement indépendante; et animée à la fois par l'esprit de la liberté et par le fanatisme, elle résista soit aux armes des ducs de Savoie, soit aux trésors de Philippe II qui secondoit ces princes.

Genève est une ancienne colonie Romaine. Des Romains elle passa sous la domination des Bourguignons, et fut ensuite soumise aux François depuis Clovis jusqu'à Charles le Simple sur la fin du neuvième siècle. Elle revint alors aux rois de Bourgogne qui la possédèrent pendant cent cinquante ans. Raoul II ayant laissé son royaume à Henri son neveu fils de l'empereur Conrad le Salique, les évêques et les gouverneurs se rendirent maîtres de toutes leurs villes et des terres de leur gouvernement. Depuis ce temps, les comtes de Genevois et les évêques de Genève prétendirent chacun de leur côté la souveraineté de cette ville.

La République de Genève étoit d'une très-petite étendue; elle ne renfermoit, outre la ville, que quarre ou cinq petits villages. Son gouvernement étoit démocratique. La souveraineté y résidoit entre les mains du grand conseil, composé de deux cents bourgeois. Le peuple se croyant peu favorisé par cette forme d'administration qui ressembloit beaucoup au patriciat de Venise, murmura souvent, et ces murmures produisirent des querelles et des insurrections.

SUPPL. Tome IV.

Genève à passé sous les lois de la république Frants coise, et forme un de ses départemens.

# XIII. FRANCE.

L faut avouer notre ignorance sur l'histoire des Gaulois avant Jésus-Christ. Ces peuples sont très-nou-veaux, si on les compare aux nations Asiatiques. Tout le Levant fut long-temps célèbre, avant même que nous en sussions assez pour connoître que nous étions barbares. Quand on veut avoir quelque instruction sur les Celtes nos ancêtres, il faut avoir recours aux Grecs et aux Romains, peuples encore très-postérieurs aux nations de l'Asie.

« Si des Gaulois voisins des Alpes, joints aux habitans de ces montagnes, s'établirent sur les bords de l'Éridan et vinrent jusqu'à Rome 361 ans après sa fondation; s'ils assiégèrent le capitole, ce sont les Romains qui nous l'ont appris.

» Si d'autres Gaulois, environ cent ans après, entrèrent dans la Thessalie, dans la Macédoine et passèrent sur le rivage du Pont-Euxin, ce sont les Greco qui nous le disent, sans nous apprendre quels étoient

ces Gaulois, ni quel chemin ils prirent.

» Il ne reste chez nous aucun monument de ces émigrations qui ressemblent à celles des Tartares. Elles prouvent seulement que la nation étoit très-nombreuse, mais non civilisée. La colonie des Grecs, qui fonda Marseille environ 600 ans avant notre ère vulgaire, ne put polir la Gaule. La langue grecque ne s'étendit pas même au-delà de son territoire.

" Ce que nous savons des Gaulois par Jules-Césat

L'in peuple qui avoit besoin d'être soumis par une fration éclairée. Les dialectes du langage celtique étoient affreuses. L'empereur Julien sous qui ce langage se parloit encore, dit qu'il ressembloit au croasse-inent des corbeaux.

bares que le langage. Les Druides, imposteurs grossiers, faits pour le peuple qu'ils gouvernoient, immoloient des victimes humaines, qu'ils brûloient dans de
grandes et hideuses statues d'osier. Les Druidesses plongeoient des couteaux dans le cœur des prisonniers, et
jurgeoient de l'avenir par la manière dont le sang couloit. De grandes plerres un peu creusées qu'on a trouvé
dur les confins de la Germanie et de la Gaule, sont,
dit-on, les autels où l'on faisoit ces sacrifices. Voilà
tous les monumens de l'ancienne Gaule. » (Essai sur
Histoire générale, avant-propos.)

Cetté contrée, du temps des Romains, étoit la plus vaste de l'Europe; elle renfermoit toutes les provinces qui sont entre le Rhin l'Océan, les Pyrénées, le Montapennin et la mer Adriatique jusqu'à Ancone. La Gaule proprement dite est celle que César à domptée : elle avoit pour limites le Rhin, l'Océan, les Pyrénées; la Méditerranée et les Alpes. Cette région n'étoit point une monarchie particulière; elle étoit possédée par un grand nombre de peuples indépendans les uns des dutres. Strabon, Pline et Tavité en comptent soixante quatre principaux, qui se divisoient en d'autres petits peuples dépendans des premiers.

La Gaule entière ne renfermoit que trois gouverne mens du temps de César. Auguste tenant les états de la Gaule à Lyon, l'an 17 de l'ère chrétienne, la partagent

en quatre provinces, l'Aquitanique, la Lyonnoise, la Narbonnoise et la Belgique. Dans la suite, elle éprouva plusieurs autres divisions et subdivisions sous les différens empereurs jusqu'à la conquête des Francs.

La plus grande partie des peuples de la Gaule étoient Celtes d'origine. Ces barbares s'étant emparés d'un erand nombre de provinces, donnèrent leur nom au pays qu'ils habitèrent, de sorte qu'on disoit la Celtique pour la Gaule. C'étoit proprement eux que les Romains appeloient Gaulois. Strabon en parlant de ces peuples, dit : C'est une nation guerrière et féroce, toujours prête à combattre, mais cependant d'un caractère simple es sans malice. La superstition les avoit rendus barbares puisque dans tous les grands dangers ils immoloient des hommes par le ministère de leurs prêtres, croyant que la colère des dieux ne pouvoit être appaisée que par le sang humain, et qu'il falloit la vie d'un homme pour en racheter un autre. Ils sacrifioient aussi des prisonniers ennemis après la victoire, et avoient coutume de pendre aux portes des maisons leurs têtes et leurs entrailles ensanglantées. Ils étoient si intrépides, qu'ils ne fuyoient point devant les flots de la mer quand ils étoient surpris par la marée, et ne sortoient pas d'une maison prête à tomber ou que le feu alloit réduire en cendres. Ils adoroient Mercure comme l'inventeur des erts et le protecteur des marchands et des voyageurs; ils croyoient que Minerve présidoit à tous les ouvrages, qu'Apollon chassoit les maladies, que Mars étoit l'arbitre de la guerre, et Jupiter le souverain des dieux. Ils ne connoissoient point d'autres divinités. Les Gaulois étoient divités en plusieurs peuples qui formoient autant d'états particuliers et indépendans. On en comptoit de cette espèce soixante-quatre qui avoient

chacun une ville considérable qui s'appeloit civitas, cité ou capitale. Chaque cité ou grand peuple avoit sous sa domination d'autres petits peuples appelés pagi, cantons qui avoient leurs chefs particuliers. Ces chefs avoient une autorité souveraine qu'ils perdoient, s'ils' ne garantissoient point leurs sujets de l'oppression des plus puissans. Les Gaulois formoient trois ordres ou trois corps, les druides, les nobles et le peuple. Les druides ne portoient point les armes; ils ne s'occupoient que de ce qui concernoit la religion et la justice. Les nobles faisoient la guerre, et chacun y menoit ses ambactes ou cliens, comme le dit César. Leurs armées étoient plus nombreuses en cavalerie qu'en infanterie, dont ils ne faisoient pas beaucoup de cas. Le peuple n'avoit aucune part au gouvernement, et vivoit dans une espèce de servitude.

Une partie des Gaules prit le nom de France, de celui du peuple qui les subjugua. On dispute sur son origine. Les Francs ne paroissent pas être venus de la Pannonie, ni avoir bâti la ville de Sicambrie, quoi qu'en dise Grégoire de Tours. Si on leur a donné quelquefois le nom de Sicambres, c'est qu'ils prirent la place des peuples qui habitoient près de la rivière de Sigu vis-à-vis Cologne. Ils s'établirent ensuite entre l'Elbe et le Wéser, et de là ils s'avancèrent entre le Wéser et le Rhin.

Cette première émigration eut lieu vraisemblablement au commencement du troisième siècle, puisque leurs premiers exploits firent du bruit sous l'empereur Valérien. Aurélien, alors tribun et commandant à Maience, les repoussa vers l'an 250, et leur fermal'entrée des Gaules. Mais dans les premières années du cinquième siècle, la foiblesse des empereurs les détermina à se liguer de nouveau contre les Romains.
Leur premier roi Pharamond, à la tête d'un peuple aguerri, tantôt ennemi, tantôt allié de l'Empire a passa le Rhin et se rendit maître de quelques provinces de la Gaule, que la décadence de la puissance. Romaine laissoit au premier occupant.

Clovis, le cinquième roi qui porta le sceptre après. lui, soumit en 507 les Gaules qui prirent le nom.

de France, et en forma un état.

A sa mort, il partagea le royaume à ses enfans : funeste maxime suivie par ses successeurs, et qui fut la source fatale des troubles qui le désolèrent.

Notre histoire depuis Clovis jusqu'à Charlemagne, ne forme presque qu'un tissu de crimes, de massacres et de dévastations. Sous cette première race de nos rois, appelée Mérovingienne du nom de Mérovie ou Mérovie troisième roi Franc, tout porte l'empreinte de la barbarie. Les derniers princes de cette race, livrés à la mollesse et à l'insouciance, abandonnèrent, les rênes à des officiers qu'on appeloit les Maires du Palais.

Pepin le Bref qui exerçoit cette charge sous Childeric III, relégua ce prince dans un monastère, et s'empara du trône du consentement de toute la nation.

Charlemagne son fils étendit sa puissance presque sur toute l'Europe, Il rétablit même l'empire d'Occident qui passa à son fils Louis le Débonnaire, prince incapable de soutenir l'ouvrage de son père.

Après sa mort, ses trois fils Lothaire, Louis de Bavière et Charles le Chauve démembrèrent l'héritage de Charlemagne par le fameux traité de Verdun en 842, Charles le Chanve ent la France; Lothaire l'Italie, la

Provence, le Dauphiné, le Languedoc, la Suisse, la Korraine, la Flandre; Louis le Germanique, l'Allemmagne. C'est à cette époque que les historiens commencèrent à donner aux Francs le nom de François.

Charles le Chauve étoit un prince soible qui eus encore de plus soibles successeurs. Leur négligence et leur ineptie donnèrent lieu aux provinces éloignées de secouer le joug, et aux peuples du nord et même aux peuples voisins de saire des incursions et d'en vahir les plus belles parties de leur domaine et les plus beaux droits de la couronne; enfin, la France devint comme l'Allemagne, un gouvernement entièrement sépal.

Ce royaume s'étendoit, dans le dixième siècle, des environs de l'Escaut et de la Mouse jusqu'à la mer Britannique, et des Pyrénées au Rhône. La Provence ni le Dauphiné n'y étoient point compris, C'étoit un assez grand empire, sans que le roi fût un grand souverain. Louis V, le dernier des descendans de Charlemagne, n'avoit de domaines attachés à sa race, que les villes de Laon, de Soissons et quelques terres qu'on lui contestoit. L'hommage rendu par la Normandie ne servoit qu'à donner au roi un vassal quelquefois dangereux. Chaque province avoit ou ses comtes ou ses ducs héréditaires; celui qui s'étoit emparé de deux ou trois bourgades, rendoit hommage aux usurpateurs d'une province, et le possesseur d'un château à l'enyahisseur d'une ville. De cet assemblage s'étoit formé une espèce de monstre qui avoit des membres et point de corps.

Dans cette anarchie féodale, Hugues Capes duc de France et comte de Paris, enleva la couronne au duc Charles oncle du dernier roi Louis V. Si les suf-

frages eussent été libres et le sang de Charlemagne respecté, Charles qui avoit des droits incontestables à la succession au trône, auroit été roi de France. Ce ne fut point un parlement de la nation qui le priva de l'héritage de ses ancêtres; « ce fut, dit l'auteur de l'Histoire générale, ce qui fait et défait les rois, la force aidée de la prudence. »

Hugues Capet devenu roi, n'en eut pas un plus grand domaine, et la France démembrée continua de languir dans des malheurs obscurs depuis Charles le Gros jusqu'à Philippe premier, arrière-petit-fils de Hugues.

Les Croisades qui commencèrent dans cet intervalle, ne servirent ni à enrichir le royaume, ni à lui donner de la gloire. Tout ne fut que confusion, tyrannie, extorsion et pauvreté. Chaque seigneur un peu considérable, faisoit battre monnoie et l'altéroit. Point de manufactures, peu d'industrie; et le commerce presque anéanti, ne se faisoit guère que par les Juiss ou par les étrangers.

Les guerres continuelles avec les Anglois aggravèrent tous les maux dans les siècles suivans.

Sous le règne infortuné de Charles VI, les rois d'Angleterre profitant de la foiblesse d'esprit de ce prince et des désordres que cette foiblesse occasionnoit, se rendirent maîtres de presque tout le royaume. Henri V disputa la couronne à Charles VII fils de Charles VI et le légitime héritier de la France, qui n'obtint son héritage qu'à main armée.

Aux guerres causées par l'ambition inquiète des Anglois, succédèrent les guerres de religion qui ensanglantèrent presque toute la France. Henri IV sut obligé de conquérir son royaume; mais il ne put fermer toutes les blessures dont il étoit couvert.

Sous les règnes suivans de Louis XIII, de Louis XIV et de Louis XV, l'ambition des conquêtes dans le monarque, la prodigalité des ministres, l'avidité des courtisans dissipèrent les finances et multiplièrent les mécontens et les frondeurs.

Louis XVI en montant sur le trône, s'étoit proposé de réparer les dissipations par l'économie; mais la guerre d'Amérique aggrava les maux et donna au peuple François l'espérance et le desir d'une nouvelle constitution.

C'est dans ces circonstances que les États-généraux furent assemblés. Nous ne retracerons pas ici ce que nous avons dit ailleurs, et nous donnerons seulement une esquisse des événemens qui suivirent la mort du dernièr roi des François, d'après l'auteur impartial du Tableau politique de l'Europe est d'autres écrivains sans passion.

Après la première assemblée, dite Constituante, la Convention exerça tous les pouvoirs. Elle se fit le centre de la puissance; elle ne fut pas celui de l'union. Tandis qu'on y accusoit des généraux de trahison et des députés de fédéralisme, la commune de Paris excitée par Robespierre, s'érigeoit en autorité rivale; et se ménageant des soutiens dans l'Assemblée nationale, concertoit avec eux des proscriptions.

Le 31 mai 1793, plusieurs députés furent déclarés ennemis de la patrie. Cette journée fut célébrée comme une victoire par les uns et détestée comme un acte de tyrannie par les autres.

Les vainqueurs avoient besoin d'un simulacre de constitution. Ils se hâtèrent de rédiger celle de 1793,

qui se ressentit tout à la fois de l'effervescence des têtes et de la précipitation des rédacteurs. On créss bientôt un gouvernement provisoire et révolutionnaire, confié à un comité de salut public.

Cette commission reçut le pouvoir comme un dépôt, et l'exerça ensuite comme un droit. Ses membres se perpétuèrent dans leurs fonctions, et dominèrent l'asse semblée. Pour assurer leur autorité dans les départemens, ils s'adjoignirent des proconsuls, devant les quels tremblèrent les provinces, comme Paris tremp bloit devant le comité.

Robespierre qui n'étoit pas un Appius, domina ce nouveau décemvirat, jusqu'à ce que la secousse donnée aux esprits le 9 thermidor an 2, détrôna le tyrant et renversa le comité de salut public.

La nation restoit sans constitution, car on ne tenta pas même de mettre en exécution celle de 1793. Il étoit instant d'en rédiges une que la patrie pût avouer, et la liberté souscrire. La Convention divisée longs temps par des factieux, maîtrisée successivement par des hommes sanguinaires, se décida enfin à établis un nouveau comité de constitution.

Ce nouvel acte constitutionnel parut en fructidor an 3, et sut adopté par tous les membres de la Convention, qui s'empressèrent la plupert de rentrer dans la classe de simples citoyens, et sirent place à une nouvelle assemblée Législative.

La constitution nouvelle, malgré les guerres extérieures et les troubles intérieurs, marcha d'un pas plus ferme qu'on n'ent osé l'espérer. Des traités glorieux et des victoires signalées annoncèrent le retous de la paix générale; et si l'ordre ne fut pas entièrement rétabli, de grands désordres furent réprimés.

Mais entre constitution, mieux entendue que les précédentes, avoit pourtant des défauts qui nourrien soient de sourdes inquiétudes, et pouvoient amenes tôt ou tard des orages.

I. Elle admettoit les prolétaires à l'exercice des droits de citoyen; et comme ils n'ont rien à perdra dans les troubles publics, les factieux se servoient d'eux contre les propriétaires, les seuls véritablement intéressés à la tranquillité de l'état.

II. Les élections étant universelles et annuelles, il en résultoit tous les ans des agitations et une espèce

de fièvre politique.

III. Le corps législatif étant trop nombreux et se renouvelant périodiquement, étoit exposé à changer tous les aus les principes de la législation et même

ceux du gouvernement.

IV. Le directoire étoit composé de cinq membres, dont les opinions étoient quelquesois opposées. Les directeurs n'ayant que pour peu de temps les rênes du gouvernement, quelques uns devoient chercher à s'enrichir et à se faire des créatures pendant leur administration passagère. De là, la mobilité continuelle des ministres, des généraux, des ambassadeurs et de leurs subordonnés qui changeoient avec eux.

V. Le pouvoir exécutif absolument séparé du corpalégislatif et souvent contrarié par lui, en devenoit l'ennemi, et cette lutte exposoit la chose publique.

Ces vices de l'acte constitutionnel s'opposoient à l'activité prompte, forte et rapide du gouvernement, tandis que d'autres causes augmentoient encore son inertie.

Les élections de l'an 5 donnèrent à la législation des hommes à talens, mais passionnés. Les prosents

se virent assis à côté des proscripteurs. Toutes les lois révolutionnaires furent abrogées. Cette impatience du bien produisit des maux, en donnant à quelques factieux un prétexte d'agiter de nouveau le peuple, auquel ils faisoient craindre une contre-révolution prochaine.

Trois directeurs, se voyant pour ainsi dire les mains liées par le parti qui dominoit dans le corps législatif, résolurent de le dissoudre en partie. Ce projet fut exécuté le 18 fructidor an 5, et des décrets rigoureux marquèrent cette journée fameuse. Deux directeurs et une foule de députés furent condamnés à la déportation. On poursuivit de nouveau les prévenus d'émigration et les prêtres catholiques de toutes les communions; on établit des commissions militaires, et l'on mobilisa les fonds des créanciers de l'état.

De ces mesures impolitiques naquirent le découragement, la stagnation du commerce, la perte du crédit et la disparition du numéraire.

La guerre qui venoit d'être terminée par une paix glorieuse, se ralluma bientôt. Les armées Françoises étant dispersées en Italie sur une surface de plus de cinq cents lieues, et commandées par un général sans prévoyance, l'Italie fut perdue avec plus de rapidité qu'elle n'avoit été conquise.

Ces revers, des murmures continuels causés par le dérangement des affaires générales, amenèrent la chute des gouvernans. La France étoit exposée à se voir dominer de nouveau par un parti, lorsque la subite arrivée d'un héros, qui sait gouverner comme combattre, donna une nouvelle face aux affaires. Bonaparte, secondé par les membres les plus distingués des deux conseils, le 18 brumaire an 8, pro-

posa une nouvelle constitution plus conforme à nos intérêts et à nos mœurs, dissipa les factions, rétablit la confiance, reconquit l'Italie, fit trembler l'Allemagne, et se montra tout à la fois conquérant et pacificateur.

Dès la seconde année de son consulat, une paix honorable fut conclue avec l'Autriche, la Russie, le Portugal, l'Italie, etc. etc., l'ancien culte du peuple François raffermi par un concordat avec le pontife Romain, le libre exercice des autres cultes protégé, l'ordre rétabli dans les recettes et les dépenses, l'industrie ranimée, le commerce encouragé, les arts honorés, des monumens élevés, de nouveaux canaux projetés ou exécutés, le brigandage réprimé, l'éducation devenue plus facile par des institutions stables, des lois fixes et uniformes décrétées pour toute la France; tant de choses grandes ou utiles, faites en si peu de temps, inspirèrent un enthousiasme général, et la nation reconnoissante déféra à son chef le consulat à vie.

#### Rois de France.

| , ROIS D                                                                  | -   | I A A N C E.                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| ( Première race dite MERO-<br>VINGIENNE, de Méro-<br>vée, troisième roi.) |     | Clotaire I à Soissons, meurt en Autre partage entre les fils | 56 <b>1</b> ] |
| Pharamond vers 4                                                          | 20  | de Clotaire I qui ré-                                        |               |
| Clodion mort en                                                           | 148 | gnoient en                                                   | 56z           |
| Mérovée, ·                                                                | 156 | Charibert à Paris, meurt en                                  | 567           |
|                                                                           |     | Gontrand à Orléans                                           | 593           |
| Clovis I,                                                                 | 11  | Chilperic I à Soissons                                       | 584           |
| Partage du royaume entre                                                  |     | Sigebert à Metz,                                             | 575           |
| les fils de Clovis                                                        |     | Clotaire II fils de Chil-                                    |               |
| Thierry à Metz, meurs                                                     |     | · peric 1, en                                                | 628           |
|                                                                           | 34  | Dagobert I                                                   | 638           |
| Clodomir à Orléans,                                                       |     | Clovis II.                                                   | 655           |
| meurt en 5                                                                | 24  | Clotaire III,                                                | 67a           |
| Childebert à Paris, meurt                                                 |     | Childeric II en Austrasie                                    | , -           |
| en                                                                        | 58  | et en Neustrie                                               | 673           |

| Typ Chr.                                      | , 14       |                                                  |       |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|
| Thierri I déposé en 670;                      |            | Robert,                                          | 163   |
| puis rétabli en                               | 69 i       |                                                  | 106   |
| Clovis III roi faineant;                      | 695        | Philippe I,                                      | 1103  |
| Childebert II roi faineant,                   | , 711      | Louis VI dit le Gros,                            | 1137  |
| Dagobert II roi faineant,                     | 715        | Louis VII dit le Jeune,                          | 1186  |
| Clotaire IV déclaré roi                       |            | Philippe II , Auguste,                           | 1225  |
| en 717, regne à ans,                          | <b>.</b>   | Louis VIII, Canr-de-                             |       |
| jusqu'à                                       | 719        | Lion;                                            | 1 226 |
| Chilperic II fantome de                       |            | Sr. Louis IX;                                    | 1270  |
| roi, meurt en                                 | 720        | Philippe III, le Hardi;                          | 128   |
| Interrègne de 2 ans.                          |            | Philippe IV, le Bel,                             | i 314 |
| Thierri II, rot de nom;                       | 1.         | Louis X, Hurin, rot di                           |       |
| meurt en<br>Charles Mariel alans saul         | 737        | Navarre,                                         | 1316  |
| Charles Martel regne sous                     |            | Interrègne de 5 mois.                            | •     |
| le nom de duc des Fran-                       |            | Jean I, 8 jours.                                 | 3     |
| Childeria III denvie -                        |            | Philippe V, le Long, roi                         |       |
| Childeric HII depuis 742                      |            | de Navarre,<br>Charles IV la Rel roi di          | 1 322 |
| jusqu'à                                       | 752        | Charles IV, le Bel, roi de                       |       |
| Ect commence la deuxième                      |            | Navarre,<br>Branche des VALOIS.                  | 1 328 |
| race, appelée des CARLO-                      |            |                                                  |       |
| VINGIENS, parce que<br>Charlemagne en est re- |            | Philippe VI, de Valois,<br>Jean II Je Bon        | 1350  |
| garde comme le chef.                          | i          | Jean II, le Bon<br>Charles V, le Sage            | 1380  |
| Pepin le Bres, depuis 732                     |            | Charles V, le Sage;<br>Charles VI, le Bien-aime, |       |
| jusqu'à                                       | 768        | Charles VII le Victo-                            |       |
| Charlemagne;                                  | 700<br>814 | rieux.                                           | 1461  |
| Louis I le Débonnaire,                        | 840        |                                                  | 1481  |
| Charles II le Chauve,                         | 877        |                                                  | 1508  |
| Louis II le Bègue,                            | 879        | Louis XII, Pere du peuple,                       | 1516  |
| Louis IIF;                                    | 882        | François I, le pere des let-                     |       |
| Carloman;                                     | 884        |                                                  | 1547  |
| Charles le Gros,                              | 888        | Henri II                                         | 1559  |
| Eudes ,                                       | 898        | François II , roi d'Ecosse,                      | 1560  |
| Charles III le Simple;                        | 929        | Charles IX                                       | 1574  |
| Robert usurpe en                              | 922        | Henri III , ci-devanivoi de                      |       |
| Raoul lui succède en 923,                     |            | Pologne.                                         | i 589 |
| et règne jusqu'en                             | 936        | Branche des Boundon                              | s.    |
| Louis IV d'Outremer,                          | 954        | ,                                                | 1610  |
| Lothaire;                                     | 986        | Louis XIII, le Juste,                            | 1643  |
| Louis V le Fainéant,                          | 987        | Louis XIV, le Grand,<br>Louis XV, le Bien aime,  | 1715  |
| Ici commence la troisième                     | •          | Louis XV , le Bien aime ;                        | 1774  |
| race appelée des CAPÉ-                        | Ì          | Louis XVI, né le 23 août                         |       |
| TIENS, de Hugues-                             |            | 1754, condamne à                                 | . •   |
| Capet qui en fut le chef.                     | . }        | mort et décapité le 21                           |       |
| Mugues-Capet                                  | 996        |                                                  | 791   |
|                                               |            |                                                  |       |

## REINES DE LA TROISIÈME RACE.

Hugues Capet. Adelaide de Guienne.

ROBERT, Berthe. Constance de Provence. HENRI I. Mathilde d'Allemagne.

PHILIPPE I. Berthe de Hollande.

Anne de Russie.

Louis VI le Gros. Adélaide de Savoie,

Louis VII le Jeune: Eléonore d'Aquitaine ou de Guienne.

Constance de Castille. Alix de Champagne.

PHILIPPE II Auguste.
Isabelle de Hainault.
Ingelburge de Danemarck.
Agnès de Méranie.

Louis VIII.
Blanche de Castille.
Louis IX (Saint.)
Marguerite de Provence.
PHILIPPE III le Hardi.
Isabelle d'Aragon.
Marie de Brabant.

PHILIPPE IV la Bel.
Jeanne de Navarre.
LOUIS X Hutin.
Marguerite de Bourgogne.
Clémence de Hongrie.
PHILIPPE V le Long.
Jeanne de Bourgogne.
CHARLES IV le Bel.
Blanche de Bourgogne.
Marie de Luxembourg.
Jeanne d'Evreux.

PHILIPPE VI de Valois, Jeanne de Bourgogne, Blanche d'Evreux.

ĴEÁN.

Bonne de Luxembourg. Jeanne de Boulogne.

CHARLES V le Sage. Jeanne de Bourbon.

CHARLES VI. Isabelle de Bavière.

CHARLES VII.
Marie d'Anjou.

Louis XI. Marguerite d'Ecosse! Charlotte de Savoie.

CHARLES VIII.
Anne de Bretagne.

Louis XII. Jeanne de France! Anne de Bretagne. Marie d'Angleterre!

François I. Claud. de France. Eléonore d'Autriche.

HENRI II. Catherine de Médicis.

François II. Marie Stuart.

CHARLES IX. Elizabeth d'Autriche.

Henri III. Louise de Lorraine.

HENRI IV. Marguerite de Valois. Marie de Médiçis.

Louis XIII.
Anne d'Autriche.

:496

Louis XIV.
Marie-Thérèse d'Autriche.
Louis X V.
Marie de Pologne.
Louis XVI.
Marie-Antoinette de Lor-

raine, dernière reine, éprouva le même sort que son époux, et fut condamnée à mort, le 15 octobre 1793, âgée de 38 ans.

## RÉPUBLIQUE FRANÇOISE.

La république fut établie en 1792. Son gouvernement est confié à trois Consuls.

Le premier Consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collégues.

Le premier Consul promulgue les lois; il nomme et révoqué à volonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, sans pouvoir les révoquet. Il a le droit de faire grace et de désigner son successeur.

Les Consuls sont entrés en fonctions le 3 nivôse an 8.

BONAPARTE, premier Consul, à vie (\*).
Cambacérès, second Consul.
Lebrun, troisième Consul.

<sup>(\*)</sup> Empereur des François, sacré et couronné à Paris le 11 Frimaire au 13 (2 Décembre 1804).

# TABLE CHRONOLOGIQUE

De la réunion des grands FIEFS à la couronne de France,

## Explication des lettres initiales.

C. signifie Comté, D. Duché, M. Marquisat, R. Royaume ; E. Évêché, Pr. Principauté, Vic. Vicomté.

| ROIS. Années des réunions                     | GRANDS FIEFS.                                                                                                       | RÉUNIONS.                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Charles le Chauve, 866<br>Lothaire, 960       | R. d'Aquitaine,<br>C. de Querci,                                                                                    | à la couronne.<br>au C. de Toulouses                        |
|                                               | C. de Paris,<br>C. d'Orléans,                                                                                       | à la couronne                                               |
| Robert le Dévot, 2 1019                       | C. de Sens, C. de Chartres, C. de Touraine, C. de Champagne, C. de Brie,                                            | à la couronner<br>au C. de Blaisois                         |
| HENRI I, 1045                                 | C. de Touraine,                                                                                                     | au C. d'Anjou.                                              |
|                                               | D. de Gascogne, C. de Valois, C. de Dijon,                                                                          | au D. de Guiennes<br>au C. de Vermand.<br>au D. de Bourgog. |
| Louis VI le Gros, { 1116                      |                                                                                                                     | au C. de Valenti-<br>nois.<br>au C. d'Anjou.                |
| Louis VII le Jeune, 1140                      | C. de Fézenzac,                                                                                                     | au C. d'Armagnace                                           |
| PHILIPPE II Auguste  1198 1198 1200 1200 1200 | C. d'Alençon, Terre d'Auvergne, C. d'Artois, C. d'Evreux, C. de Touraine, C. du Maine, C. d'Anjou, D. de Normandie, | à la courenne                                               |
| 1200                                          | C. de Forcalquier, C. de Vermandois,                                                                                | au C. de Provenos.<br>à la couronne.<br>à la couronne!      |
| Suppl. Tome I                                 | Z.                                                                                                                  | Li                                                          |

| ROIS.                                 | Années<br>des<br>réunions. | GRANDS FIEFS.                   | RÉUNIONS,                              |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                       | 1229                       | C. de Carcassonne,              |                                        |
| i i                                   | 1229                       | C. de Beziers,                  | à la couronne.                         |
| 1                                     | 1229                       | C. de Nismes,                   | 01 . 1.                                |
|                                       |                            |                                 | aux Consuls.                           |
|                                       |                            |                                 | au D. de Bourgog.<br>au C. du Bourbon. |
| Louis IX, (St.)                       |                            | C. du Perche,                   | an C. on Donibon                       |
| 20012 172, (00)                       |                            | C. de Mâcon                     | à la couronne.                         |
| -                                     |                            | C. de Châlons,                  | au D. de Bourgog                       |
| ·                                     |                            | R. d'Arles et de Bou            |                                        |
|                                       | 1261                       | C. de Boulogne,                 | à la couronne.                         |
|                                       | 1261                       |                                 | au Dauphiné.                           |
| (                                     | 1266                       | Ville de Vienne,                | à l'archevêché.                        |
|                                       |                            | ~                               |                                        |
| • (                                   |                            | C. de Provence,                 | à la couronne.                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1272                       | C. de Toulouse,                 |                                        |
| PHILIPPE III le                       | T280                       | C. de Sémur                     | •                                      |
| Hardi,                                |                            | C. d'Auxonne,                   | au D. de Bourgog                       |
| 220.41,                               | 1200                       |                                 | •                                      |
|                                       | 1283                       | C. d'Alençon,                   | , 4                                    |
| . (                                   |                            | C. de Chartres                  | à la couronne.                         |
| : 2                                   |                            |                                 |                                        |
| I                                     | 1290                       |                                 | au C. de Foix.                         |
| Passana 177 la                        | 1303                       |                                 |                                        |
| PRILIPPE IV le                        |                            | C. d'Angoulème, (C. de Bigorre, | à la couronne.                         |
| Bel,                                  | 1307                       | C. de Lyon                      | -                                      |
|                                       | 1312                       | C. de Rouergue,                 | au C. d'Armagnac                       |
|                                       |                            |                                 | _                                      |
| CHARLES IV le Bel,                    | 1327                       | C. de Charolois,                | Idem.                                  |
| /                                     | 1328                       | C. de Champagne,                |                                        |
|                                       | 1328                       | C. de Brie,                     |                                        |
|                                       | 1328                       | C. de Valois                    |                                        |
| PRILIPPE VI de                        | 1328                       | C. d'Anjou,                     | à la composas                          |
| Valois,                               | 1328                       | C. du Maine;                    | à la couronne                          |
|                                       | 1329                       | C. de Chartres                  |                                        |
| · •                                   | .1349                      | Dauphine de Vien.               | •                                      |
| ·                                     | 1350                       | C. de Montpellier.              | ·                                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1365                       | C. d'Auxerre                    |                                        |
| CHARLES V le                          | 1375                       | D. de Valois                    | <b>\1</b>                              |
| Sage,                                 | 1375                       | D. d'Orléans                    | à la couronne.                         |
| ľ                                     | 1380                       | C. de Ponthieu,                 |                                        |
| 7                                     |                            |                                 | •                                      |

| ROIS.                      | Années des des réunions GRANDS FIEFS. REUNIONS.                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHARLES VI,                | 1382 C. de Forez,<br>1382 C. de Dunois,<br>1391 C. de Blaisois,<br>1400 C. de Beaujolois,<br>1403 C. de Fézenzaguet,<br>1403 C. de Perdiac,                                                                                        |
| CHARLES VII                | 1424 C. de Tonnerre, au D. de Bourgog. 1434 C. de Valentinois, 1434 C. de Comminges, 1445 C. de Penthièvre, 1460 C. de Périgord, 1460 Vic. de Limoges,  au D. de Bourgog. au D. de Bourgog. au C. d'Albret.                        |
| Louis XI,                  | 1465 D. de Berry , 1468 D. de Normandie , 1474 D. de Guienne , 1477 D. de Bourgogne , 1477 C. de Boulogne , 1477 C. de Pardiac , 1477 C. de la Marche , 1480 D. d'Anjou , 1481 C. du Maine , 1481 C. de Provence ,                 |
| Louis XII,                 | { 1498 D. d'Orléans, 1498 D. de Valois, 1501 C. de Foix, au C. d'Albret.                                                                                                                                                           |
| François I <sup>er</sup> , | 1515 C. d'Angoulème, 1521 C. d'Astarac, 1523 de Bourbonnois, 1523 C. d'Auvergne, 1523 C. de Clermont, 1523 C. de Beaujolois, 1523 C. de la Marche, 1525 D. d'Alençon, 1525 C. du Perche, 1525 C. de Rouergue, 1531 Dauphiné d'Auv. |
| Henri II,                  | 1547 D. de Bretagne, 1555 E. de Metz, Toul, et Verdun, 1558 C. de Calais, 1558 C. de l'Oye,                                                                                                                                        |

| ROIS.            | Années des réunions. GRANDS FIEFS.                                                                                                                                            | RÉUNIONS.                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HENRI III,       | 1583 C. d'Evreux,                                                                                                                                                             | à la courenne.               |
| Wenri IV,        | 1589 Vic. de Béarn, 1589 R. de Navarre, 1589 C. d'Armagnac, 1589 C. de Foix, 1589 C. de Bigorre, 1589 D. de Vendôme, 1589 C. de Périgord,                                     | à la couronne                |
| Louis XIII       | le ( 1615 C. d'Auvergne,                                                                                                                                                      | gé contre le M. de<br>luces. |
| Juste,           | 1642 Pr. de Sedan,                                                                                                                                                            | Sa in contoune.              |
| Louis XIV Grand, | le 1659 C. d'Artois, 1659 C. de Flandre, 1665 C. de Nevers ou Nivernois, 1678 C. de Bourgogne ou de Franche- Comté, 1700 Pr. d'Orange, 1707 C. de Dunois, 1712 D. de Vendôme, | à la couronne                |
| Louis XV,        | 1737 D. de Lorraine,<br>1737 D. de Bar,<br>1738 Vic. de Turenne,<br>1762 Pr. de Dombes,                                                                                       | à la couronne:               |

Nous avons fait connoître les acquisitions faites par la République Françoise, dans les articles des différens états qui ont été réunis à son territoire.

## ÉTATS

## RÉUNIS SUCCESSIVEMENT A LA FRANCE.

#### BOURGOGNEL

Les Bourguignons, peuple de l'ancienne Allemagne, faisoient partie des Vandales. Ils habitoient dans un canton de la Poméranie, et dans les contrées de la Pologne, voisines de certe province. S'étant établis dans le Palatinat du Rhin dès la fin du troisième siècle, ils passèrent enfin ce fleuve pour s'établir dans les Gaules. Leur demeure après cette incursion fut dans la Germanie première, ou province de Maïence, à la gauche du Rhin.

Ce séjour ne leur plut pas long-temps. Ils pénétrèrent plus avant dans les Gaules, et s'établirent entrele Rhône et les Alpes, par la cession que l'empereur Valentinien leur fit en 443 du pays qu'on appelle aujourdhui Savoie, pour s'y fixer en qualité d'alliés des Romains. Genève fut la capitale de leur royaume. Ces peuples, admis comme auxiliaires dans l'empire, voulurent en être indépendans. Dans le temps de la décadence de ce grand corps, ils conquirent les pays voisins et se rendirent entièrement maîtres dans le leur.

L'empereur Anthême ayant besoin de leurs armes contre les Visigoths, fit un traité avec les Bourguignons, et leur céda la ville de Lyon. Ce fut le nouveau siége de leur empire, qui s'étendoit le long du Rhône jusqu'à Vaison, ville frontière de leurs états et de ceux de l'empire. S'étant encore agrandis pendant quelques années, ils s'emparèrent presque entièrement

vers l'an 476 de la plupart des provinces situées le long du Rhône et de la Saône, de sorte qu'en 517 ils dominoient sur toute la Lyonnoise, sur la Séquanoise, sur une partie de la Viennoise et de la seconde Narbonnoise, enfin sur les trois provinces des Alpes.

Telle étoit l'étendue de la domination des Bourguignons dans les Gaules, lorsque les rois Francs leur déclarèrent la guerre en 523. Théodoric roi des Ostrogoths, alors maître de la Provence, se joignit aux Francs. Leurs troupes combinées s'emparèrent enfin de tous les états des Bourguignons l'an 534, et mirent fin à leur royaume 120 ans environ après sa fondation.

#### Rois des Bourguignons.

| Gundicaire meurt en    | 435 Godegisile,                  | 500        |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| Gundioche,<br>Godemar, | 474 Gondebaud,<br>476 Sigismond, | 516<br>524 |
| Chilperic,             | 476 Gondemar,                    | 534        |

Les rois François ayant détruit le royaume de Bourgogne, possédèrent cette province jusqu'à ce qu'ils la donnèrent à des ducs, dont le premier fut Richard, mort en 921, et le dernier Philippe I, mort sans enfans en 1361.

Jean II roi de France, hérita alors du duché de Bourgogne, comme petit-fils de Jeanne de Bourgogne, et en disposa en faveur de Philippe son troisième fils. Charles le Hardi arrière-petit-fils de celui-ci, ayant été tué en fuyant après la bataille de Nancy, en janvier 1477, le duché de Bourgogne, l'Artois, le Charolois, Lille, Douay, les villes sur la Somme revinrent à Louis XI, comme fies de la couronne.

Mais la Flandre, ci-devant Autrichienne, les Pays-Bas et la Franche-Comté appartenoient à la jeune princesse Marie fille du dernier duc. Louis XI auroit pu la donner en mariage à son fils; mais n'ayant pas montré assez d'empressement, Marie épousa Maximilien d'Autriche en août 1477.

Ce prince auroit desiré avoir tout l'héritage de son épouse; Louis XI vouloit de son côté tout ce qui étoit à sa bienséance, et des prétentions que fit naître ce mariage datèrent les discussions et les guerres entre les maisons d'Autriche et de France pendant près de trois siècles.

# SECONDE RACE DES DUCS HÉRÉDITAIRES. DE BOURGOGNE.

| Philippe more en 1404 Charles, Jean, 1419 Philippe, 1467 | 1477 |
|----------------------------------------------------------|------|
|----------------------------------------------------------|------|

#### NORMANDIE.

Les Normands ont joué un grand rôle dans l'histoire de France. La Normandie, avant et sous les Romains, étoit habitée par plusieurs petits peuples qui se gouvernoient en forme de république. Depuis l'établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules, elle fit partie du royaume de Neustrie ( c'étoit son ancien nom ) ou de la France occidentale. Mais des brigands venus du Nord, ( car c'est ce que signifie le terme de Normand) changèrent son nom et sa destinée.

Dès le temps de Louis de Débonnaire, les Normands commencèrent leurs courses avec de grandes barques à deux voiles et à rames. Ils cotoyoient les terres, descendoient où ils ne trouvoient pas de résistance, et retournoient chez eux, partageant leur butin, selon les lois du brigandage, pratiqué encore en Barbarie.

En 843, ils entrèrent en France par l'embouchure de la Seine, et mirent la ville de Rouen au pillage. Une autre petite flotte entra par la Loire et dévasta tout jusqu'en Touraine. Ils emmenoient en esclavage les hommes, et partageoient entr'eux les femmes et les filles. Les bestiaux, les meubles, la monnoie, tout étoit emporté, et ils vendoient quelquefois sur une côte ce qu'ils avoient enlevé sur une autre.

Leurs premiers gains excitèrent la cupidité de leurs compatriotes indigens, et même celle de quelques pirates Germains et Gaulois qui se joignirent à eux. Après différentes excursions en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, ils pénétrèrent en 885, de la Hollande en Flandre, passèrent la Somme et l'Oise sans résistance, brûlèrent Pontoise et vinrent mettre le siége devant Paris.

Les Parisiens qui s'attendoient à l'irruption de ces Barbares, soutinrent le siège avec courage, ayant à leur tête le comte Eudes et leur évêque Goslin ou Gosselin, qui fit à la fois les fonctions de prêtre et de guerrier. Ce héros d'un nouveau genre bénissoit le peuple et combattoit avec lui. Il mourut de ses fatigues au milieu du siège, et fut honoré comme un martyr. Les Normands tinrent Paris bloqué un an et demi, et ils allèrent ensuite piller la Bourgogne et les frontières de l'Allemagne.

Ce peuple ne voulant plus retourner dans son horrible climat, ne cherchoit qu'une habitation pour se fixer. Après des désordres et des pillages toujours renaissans, *Charles le Simple* qui ne pouvoit leur résister, se décida en 912 à leur accorder la Neustrie. Il donna en même temps sa fille à *Rollon* leur chef, qui gouyerna sa nouvelle province avec autant de fermeté que de sagesse. ( Voyez son article dans le Dictionnaire. )

Ses successeurs y régnèrent assez paisiblement, jusqu'à la mort de Robert III, mort sans enfans. Son héritage fit naître une guerre cruelle entre le roi d'Angleterre et Étienne de Blois son cousin, comte de Boulogne. La mort de celui-ci termina la dispute, et la possession de la Normandie fut assurée aux monarques Anglois, qui en jouirent jusqu'à Jean-sans-Terre. Ce prince ayant été ajourné en 1212, à la cour des pairs de France, pour se justifier du meurtre de son neveu Artus de Bretagne, et n'ayant point comparu, il fut déclaré coupable de félonie, et ses terres en France furent confisquées. C'est ainsi que Philippe-Auguste devint maître de la Normandie.

Henri III roi d'Angleterre, demanda la restitution de cette belle province; mais par le traité d'échange conclu à Paris en 1259, il renonça à ses prétentions. Les Anglois s'en rendirent maîtres sous Charles VII, qui eut le bonheur de les chasser, et Louis XI son fils la réunit pour toujours à la couronne.

#### Ducs DE Normandie.

| Rollon mort en | , 917 | Robert II,              | 1035 |
|----------------|-------|-------------------------|------|
| Guillaume I.   | 942   | Guillaume II,           | 1087 |
| Richard I.     | 996   | Robert III,             | 110  |
| Richard II.    | 1026  | Henri roi d'Angleterre, | 1133 |
| Richard III'.  | 1028  |                         |      |

## BRETAGNE.

Cette province, après avoir été soumise aux Romains, commença vers la fin du quatrième siècle à être gouvernée par des princes qui prirent le titre de roi. Leur histoire est assez obscure, ainsi que leurs noms. Le premier fut Conan, dont la postérité finit à Alain II.

La Bretagne obéit ensuite à différens chefs qui voulurent s'ériger en souverains; mais Charlemagne les obligea de lui en faire hommage. Salomon fut le dernier de cette seconde race, presque aussi obscure que la première.

Les princes qui gouvernèrent ensuite la Bretagne, se contentèrent du titre de comte, et ils subsistèrent en cette qualité jusqu'en 1213, époque du mariage de Pierre de Dreux avec Alix, héritière de la Bretagne. Ce Pierre étoit fils de Robert II, comte de Dreux, arrière petit-fils de Louis le Gros, roi de France. Il prit le titre de duc.

Ducs héréditaires de Bretagne.

| Pierre de Dre                                                                                         | ux . mort                                                          | Artus III,                                                                                                                                       | 1458                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| en                                                                                                    | 1250                                                               | François II,                                                                                                                                     | 1488                                 |
| Jean I.                                                                                               |                                                                    | Anne,                                                                                                                                            | 1514                                 |
| Jean II                                                                                               |                                                                    | Ses mariages avec C                                                                                                                              | har-                                 |
| Artus IL                                                                                              | 1312                                                               | les VIII et Louis                                                                                                                                | XIÌ                                  |
| Jean III.                                                                                             | 1341.                                                              |                                                                                                                                                  |                                      |
| jeanne, morte<br>épouse Cl<br>Blois, mortes<br>fut obligée<br>duché au<br>d'Artus II.<br>Jean IV, dit | en 1384,<br>parles de<br>n 1364; elle<br>de céder le<br>fils puîné | province à la Fra<br>François I épousa la<br>de Louis XII, Co<br>de France, qui lui<br>porta en dot la<br>tagne. En 1532,<br>états le supplièren | ince.  ifille  laude  ap-  Bre-  les |
| fort,                                                                                                 | 1345                                                               | nir cette province                                                                                                                               | àla                                  |
| Jean V,                                                                                               | 1399                                                               | couronne : et                                                                                                                                    | 'l'on                                |
| Jean VI,                                                                                              | 1443                                                               |                                                                                                                                                  |                                      |
| François I,                                                                                           | 1450                                                               | demande fut accue                                                                                                                                | illie.                               |
| Pierre II,                                                                                            | 1457                                                               |                                                                                                                                                  |                                      |

# LORRAINE.

La Lorraine, anciennement Lotharinge, étoit soumise aux Romains comme les autres contrées Ganloises. Mérovée s'en empara, et Clovis l'incorpora au royaume d'Austrasie, dont elle faisoit la plus grande partie, et dont Thierri son fils fut le premier roi. Lethaire II, sils de l'empereur de ce nom, prit le premier le titre de roi de Lorraine, et c'est de lui qu'elle emprunta son nom.

La France et l'Allemagne se disputant la possession de la Lorraine, les seigneurs profitèrent des divisions de ces deux grands empires pour s'attribuer les droits régaliens dans leurs terres. Les anciens habitans de la Lorraine devinrent tous serfs de ces petits souverains, et furent soumis à une autorité presque despotique. Des évêques, des abbés imitèrent les seigneurs, et le peuple n'en fut pas plus heureux, parce que plusieurs prélats oublièrent qu'ils étoient faits pour édifier et non pour dominer.

Enfin, la Lorraine eut des ducs issus de Gerard d'Alsace, d'une ancienne famille du pays, et oncle de l'empereur Conrad. Henri le Noir empereur donna à ce Gerard la Lorraine supérieure, à titre de duché, en 1048, et ses descendans en ont joui jusqu'en 1737.

# Ducs héréditaires de Lorraine.

| Gerard d'Alsace, jusqu'en | 1070 | Nicolas,                  | 1473 |
|---------------------------|------|---------------------------|------|
| Thierri,                  |      | Réné II,                  | 1508 |
| Simon,                    | 1138 | Antoine,                  | 1544 |
| Matthieu.                 | 1176 | François I,               | 1545 |
| Simon II,                 | 1207 | Charles III,              | 1608 |
| Ferri,                    |      | Henri,                    | 1624 |
| Thibaut,                  | 1220 | Charles IV et Nicole,     | 1675 |
| Matthieu,                 |      | Charles V,                | 1690 |
| Ferri II,                 |      | Léopold,                  | 1729 |
| Thibaut,                  | 1312 | François II échange la    | 1    |
| Ferri III,                | 1328 | Lorraine contre la Tos    | •    |
| Rodolphe,                 | 1346 | cane en                   | 1737 |
| Jean I,                   | 1391 | Stanislas roi de Pologne, | 1766 |
| Charles II,               | 1430 | La Lorraine est reunie    | l i  |
| René et Isabelle          | 1452 | la France après sa mort   | •    |
| Jean II,                  | 1470 |                           |      |

### AQUITAINE.

Des trois parties de l'ancienne Gaule, l'Aquitaine étoit l'une des plus importantes, sur-tout depuis qu'Auguste augmenta cette province, en y joignant quatorze peuples qui étoient auparavant de la Gaule Celtique. L'Aquitaine comprit alors tous les pays qui sont entre la Loire, les montagnes des Cévennes, la Garonne, les Pyrénées, l'Océan Aquitanique ou la mer de Gascogne.

L'ancien nom de cette contrée étoit l'Armorique, du mot armor, qui en langue gauloise signifie pays maritime. Le nom d'Aquitaine lui fut donné, à cause de l'abondance de ses eaux.

Cette précieuse conquête des Romains leur fut enlevée par les Visigoths, qui la possédèrent pendant quatre-vingt-dix ans sous six rois de leur nation, jusqu'en 509 que Clovis les en chassa. A la fin de la première race, les peuples se choisirent un chef ou duc, qui fut soumis par Charles Martel.

Ce prince érigea l'Aquitaine en royaume, qu'il donna en 781 à Louis, le plus jeune de ses fils. Louis depuis empereur, le transmit à Pepin son fils. Pepin II en fut dépossédé par Charles le Chauve qui fit couronner roi d'Aquitaine son fils Charles.

Le titre de royaume fut supprimé à la mort de ce dernier prince, et l'Aquitaine divisée en plusieurs gouvernemens ou comtés. Ranulfe de Poitiers obtint alors la seconde Aquitaine sous le titre de duché.

# DUCS HÉRÉDITAIRES D'AQUITAINE.

|                                  |                                             | •    |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Ranulfe I mort en<br>Ranulfe II, | 865   Guillaume III,<br>892   Guillaume IV, |      |
|                                  | 092   Guinaulie IV,                         | 1031 |
| Ebles,                           | 935 Guillaume V,                            | 1038 |
| Guillaume II;                    | 963 Eudes,                                  | 1039 |

Pierre dit Guillaume VI, 1058
Gui-Gefroi dit Guillaume VII, 1086
Guillaume VIII, 1126
Guillaume IX, 1137
Eléonor ou Aliénor, 1202
( Voyez son article dans le dictionnaire.)
Par son second mariage avec Henri fils du roi

d'Angleterre, ce duché passa aux rois de la grande Bretagne; mais il fut confisqué en 1370, faute par Edouard III d'être comparu à une citation en qualité de vassal de la couronne de France.

Nous ajouterons que le divorce d'Éléonore avec Louis le Jeune son premier époux, qui fit perdre une grande province à la France, étoit non-seulement impolitique, mais contraire aux lois de l'Évangile.

Le mariage fut cassé à Baugenci par un concile; sous le vain prétexte qu'Éléonore étoit arrière-cousine de Louis; encore fallut-il que des seigneurs Gascons jurassent que les deux époux étoient parens, comme si l'on ne pouvoit connoître que par un serment une telle vérité. Le concile ne prononça donc pas proprement la nullité, mais la cassation; et dans cette singulière discussion, le roi se garda bien d'accuser sa femme d'adultère; ce fut une espèce de répudiation sur des motifs qu'on pourroit regarder comme frivoles, puisqu'ils n'étoient fondés que sur une loi de l'église dont il pouvoit avoir dispense.

Il reste à savoir, dit l'auteur de l'Histoire générale; comment, selon l'Évangile, Éléonore et Louis pouvoient se remarier; car il est assez prouvé par des passages de St. Matthieu et de St. Luc, qu'un homme ne peut ni se remarier après avoir répudié sa femme; ni épouser une répudiée.

L'abbé Suger s'étoit opposé à ce divorce comme à une action préjudiciable à l'état; et il ne fut consommé qu'après sa mort. Éléonore se remaria six

semaines après, comme Suger l'avoit prévu, et son époux se trouva, dès qu'il fut monté sur le trône d'Angleterre, tout à la fois duc de Normandie et d'Anquitaine, comte d'Anjou, de Poitou, de Touraine, et du Maine. Il fallut des torrens de sang et trois siècles de guerres pour que les rois de France reconquissent ces provinces.

# COMTÉ DE TOULOUSE.

Le comté de Toulouse faisoit partie de la Septimanie, aujourd'hui le Languedoc. Cette province conquise de bonne heure par les Romains, fut ensuite soumise aux Goths qui s'en rendirent maîtres sous Honorius. De là lui vint le nom de Gothie qu'elle porta pendant long-temps. Après avoir été possédée environ trois siècles par ces barbares, elle passa au pouvoir des Maures qui venoient de donner des lois à toute l'Espagne; mais Charles Martel leuf en enleva une partie en 725, et Pepin s'empara du reste en 752.

Charlemagne nomma dans les principales villes des ducs et des comtes, titres qui ne désignoient alors que la qualité de commandant ou de gouverneur. Louis le Débonnaire confirma les nominations de son père, et la Septimanie continua de vivre sous le même régime jusqu'en 936 que Pons Raimond voulut être indépendant. Il prit tantôt la qualité de comte de Toulouse, tantôt celle de duc de Narbonne. Un de ses descendans n'ayant point d'enfans mâles, maria sa fille Philippia à Guillaume fils du duc d'Aquitaine; et c'est à lui que commencèrent les véritables comtes de Toulouse.

Ses successeurs tâchèrent d'unir par des alliances

et ils y réussirent en partie. Mais Raimond VI s'étant déclaré protecteur des Albigeois, le pape Innocent III donna le comté de Toulouse à Simon de Montfort, général des troupes catholiques, du consentement de Philippe-Auguste.

Raimond abandonné par son seigneur suzerain, reconnut pour son souverain, Pierre roi d'Aragon, auquel il rendit foi et hommage. Ce fut l'origine du droit que les princes Aragonois prétendoient sur le comté de Toulouse.

Simon de Montfort quoique soutenu par le fanatisme et les foudres de l'église, ne put se maintenir dans son injuste conquête. Raimond le jeune, fils de Raimond VI le vieux, fit sa paix avec St. Louis; paix avantageuse à l'un et à l'autre.

Par ce traité conclu en 1228, Jeanne fille de Raimond, fut accordée à Alfonse comte de Poitiers et frère du roi; et en faveur de ce mariage, elle devoit succéder aux états de son père; mais au cas qu'elle ou son époux mourussent sans enfans mâles, le comté devoit être réuni à la couronne.

Raimond, mort en 1249, eut pour successeurs sa fille Jeanne et son gendre Alfonse, qui finirent leurs jours l'un et l'autre peu de temps après la mort de St. Louis. Alors Philippe le Hardi prit possession du comté de Toulouse et le réunit à la couronne.

# COMTES MÉRÉDITAIRES DE TOULOUSE.

| Guillaume mort en | 1090   | Raimond VI,  | 1222  |
|-------------------|--------|--------------|-------|
| Raimond IV,       | 1105   | Raimond VII, | 1249  |
| Alfonse,          | 1148   | Jeanne,      | 1271, |
| Raimond V.        | . 1194 |              | ٠,    |

# DAUPHIÑÉ.

Le Dauphiné, anciennement Gaule Viennoise, fut une des premières conquêtes des Romains. Après la chute de l'empire, il fut compris dans le royaume d'Arles ou de la Bourgogne transpirane; mais à la mort du roi Rodolphe le Fainéant, en 1032, divers seigneurs se rendirent indépendans dans leurs comtés. Ceux qui se firent souverains dans le Dauphiné, prirent d'abord le titre de comtes d'Albon et de Grenoble ou de Gresivaudan. Quatre princes du nom de Guigues eurent le même nom. Berthold V, duc de Zeringen, ayant cédé le comté de Vienne au dernier, il prit le titre de Dauphin vers l'an 1140.

#### DAUPHINS.

| Guigues IV, most en                            | 11.42      | du-Pin, more en                            | 1307     |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| Guigues V,                                     | 1162       | Jean leur fils                             | 1319     |
| Beatrix sa fille, mariée                       | <b>e</b> . | Guigues VIII.                              | 1333     |
| au duc de Bourgogne                            | ,<br>1228  | Humbert II, oncle<br>precedent. Il ceda    | du<br>la |
| Guigues VI son fils;                           | 1269       | Dauphine à la France                       | ce.      |
| Anne sa fille mariée à<br>Humbert I de la Tour |            | (Voyez son article da<br>le Dictionnaire.) | ns       |
|                                                |            | ,                                          |          |

# PROVENCE.

Cette partie des Gaules, que les Romains conquirent la première, fut appelée par eux Provincia. Cette province contenoit non-seulement la Provence proprement dite, mais encore le Languedoc, le Dauphiné et la Savoie jusqu'à Genève. Vers le onzième siècle on restreignit le nom de Provence à ce qui est renfermé entre la mer Méditerranée, le Rhone, la Durance et les Alpes.

Cette contrée étoit anciennement habitée par les Saliens, qui tiroient leur origine de la Ligurie. Les Marseillois Marseillois venus de Phocée en Iónie dans la Grèce, s'étoient établis sur les côtes maritimes, où ils fondèrent plusieurs villes. Les anciens habitans les harcelant par de continuelles hostilités, les Phocéens de Marseille implorèrent le secours des Romains leurs alliés. Fulvius consul Romain, défit les Saliens 125 ans avant Jésus-Christ, et Sextus acheva de les dompter deux ans après. C'est ainsi que les vainqueurs devintent maîtres de la Gaule Transalpine, qu'ils ne perdirent qu'après la prise de Rome par Odoacre.

Euric, roi des Visigoths, leur enleva la Provence, et son fils Alaric en jouit après lui. Ce prince ayant été tué par Clovis en bataille rangée, cette province fut sous la domination de Théodoric roi des Ostrogoths, qui la laissa à sa fille Amalasonte et à son petit-fils Athalaric. Ensuite les rois Mérovingiens la voyant abandonnée par les Ostrogoths vaincus par Bélisaire; la partagèrent entr'eux.

Sous les rois Carlovingiens, la Provence fut possédée par Lothaire, qui la donna à son fils Charles, à titre de royaume, en 855. Ce royaume s'éteignit environ cent ans après. Alors plusieurs princes en jouirent sous le titre de comtes jusqu'à la mort de Charles IV roi de Sicile, qui, à ce que prétendit Louis XI, l'avoit institué son héritier, non par un acte authentique, mais en présence de plusieurs témoins.

Après la mort de ce prince, Réné duc de Lorraine sit valoir ses prétentions sur la succession du roi Réné son aïeul maternel; mais ce sut en vain. Une sentence arbitrale le débouta, et Charles VIII unit à perpétuité la Provence à la couronne.

#### COMTES DE PROYENCE.

| Roland I              | 900    | Raimond Berenger V,       | 1209 |
|-----------------------|--------|---------------------------|------|
| Bozon I.              |        | Béatrix épouse de Char    |      |
| Roland II,            | 944    |                           | 1245 |
| Bozon II,             | 950    | Charles II,               | 1285 |
| Guillaume I.          |        | Robert le Bon,            | 1309 |
| Guillaume II,         | 992    | 1 <del>-</del>            | 1343 |
| Guillaume III.        | to i 8 | Charles de Duras mort es  |      |
| Geoffroi,             | 1054   | 1381, et Ladislas mor     | £    |
| Bertrand,             | 1063   | en 1386, eurent des pré-  |      |
| Gilbert .             | 1090   | tentions sur la Provence, |      |
| Douce,                | 1102   | ainsi que Jeanne II sœu   | r    |
| Raimond Berenger I,   |        | du dernier, morte en      | 1414 |
| Raimond Berenger II,  | 1145   | Louis I                   | 1435 |
| Raimond Bérenger III, |        | Louis II,                 | 1437 |
| Alfonse I,            | 1166   | Louis III.,               | 1471 |
| Raimond Bérenger IV,  | 1      | Réné,                     | 1480 |
| Sanche,               |        | Charles IV neveu du pré   | -    |
| Alfonse II,           | 1196   | cédent,                   | 1481 |

#### LYON.

La ville de Lyon, fondée par des Rhodiens qui donnèrent leur nom au Rhône, Rhodanus à Rhodanis, fut augmentée par le consul Lucius Munatius Plancus, qui y amena une colonie de Romains et d'Allobroges, 41 ans avant J. C.

Marc-Antoine vint y établir son séjour, et on lui attribue la construction des aqueducs dont on voit encore les restes dans les environs. Agrippa, gendre d'Auguste, y fut envoyé pour réprimer les courses des Germains, et fit de Lyon le centre de quatre grands chemins qui conduisoient aux Pyrénées, au Rhin, à l'Océan et à Marseille.

La beauté de cette cité, son heureuse situation sur deux fleuves navigables, en firent le rendez-vous de soixante nations Gauloises, qui vinrent y fixer leurs foires et y élever un temple en l'honneur de Rome et d'Auguste. Caligula y fonda des prix d'éloquences

Claude qui étoit Lyonnois, éleva sa patrie au rang des colonies Romaines, et sit accorder à ses citoyens le droit d'entrer au sénat et de voter dans les élections de Rome.

En l'an 59 de Jésus-Christ, la plus grande partie de Lyon fut détruite dans une nuit par un incendie terrible, mais elle se releva bientôt de ses ruines. Sous Marc-Aurèle, les Chrétiens y furent persécutés, et l'évêque St. Pothin, âgé de quatre vingt-dix ans, avec quarante-huit de ses disciples souffrirent le martyre. Sévère, vainqueur d'Albin, fit passer au fil de l'épée les habitans qui avoient soutenu les droits de son compétiteur à l'empire. Bientôt après, St. Irénée et son peuple furent massacrés.

En 364, les Allemands s'étant répandus dans les Gaules, traversèrent la Franche-Comté et vinrent jusqu'à Lyon qu'ils prirent d'assaut et qu'ils pillèrent. En 458, la ville fut livrée à Théodoric II roi des Visigoths; mais Majorien, qui venoit d'être élevé à l'empire par Léon, chassa Théodoric et reprit Lyon. Vingt ans après, Odoacre roi des Hérules détruisit jusqu'au nom Romain dans les Gaules; et Lyon, après avoir resté 517 ans sous la puissance de Rome, passa sous celle des rois Bourguignons, qui en firent la capitale de leurs états. Ce fut dans cette ville que Gondebaud publia le recueil de ses lois. Après sa mort, elle passa successivement sous la domination des Francs et ensuite des Allemands, sous le règne de l'empereur Lothaire.

Gérard de Roussillon qui avoit épousé la princesse Berthe, fille de Pepin roi d'Aquitaine, fut fait comte de Lyon et de la contrée environnante. Charles le Chauve déclara la guerre à Gérard, le vainquit et lui ôta son gouvernement qu'il donna à Boson, frère de Richilde sa seconde femme. Celui-ci se fit couronner roi de Provence.

En 954, Conrad le Pacifique roi de la Bourgogne transjurane, reçut la ville de Lyon en dot de sa femme Mathilde. Cette ville passa ensuite à Rodolphe III son successeur, et enfin à Burchard archevêque de cette ville et frère de Rodolphe. C'est ici l'époque de la souveraineté que les archevêques ont exercée sur Lyon et son comté.

# ARCHEVÉQUES de Lyon.

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| St. Pothin, envoyé par                  | main prit fin dans les     |
| Polycarpe dans les Gau-                 | Gaules, et les rois de     |
| les, est martyrisé en 197               | Bourgogne devinrent maî-   |
| St. Irenee, martyrise en 199            | tres de Lyon.              |
| Sr. Zacharie.                           | St. Lupicin meurt en 494   |
| St. Hilias.                             | St. Rustique, en 498       |
| St. Faustin.                            | St. Etienne, en 515        |
| Vérus.                                  | St. Viventiol tient un     |
| Julius.                                 | concile à Lyon, et         |
| Prolomeus.                              | meurt en 536               |
| Vocius assiste au concile               | St. Loup préside en qua-   |
| d'Arles, en 314                         |                            |
| Maximus.                                | sième concile d'Or-        |
| Terrardus.                              |                            |
| Vérissimus assiste au con-              |                            |
|                                         |                            |
|                                         | St. Sacerdos préside le    |
| St. Just se retire dans les             | V° concile d'Orléans,      |
| déserts d'Egypte, en 390                | et meurt en 551            |
| St. Alpin.                              | St. Nizier tient un con-   |
| St. Martin.                             | cile à Lyon contre Sa-     |
| St. Antiochus.                          | gittarius, et meurt en 573 |
| St. Elpide.                             | St. Prisque préside le se- |
| St. Eucher assiste au con-              | cond concile de Mâ-        |
| cile d'Arles, et meurt                  | con, et meurr en 588       |
| en 451                                  | Æthérius, en 602           |
| St. Patient bâtit la Basi-              | Secondinus, en 603         |
| lique de Saint-Just, et                 | Arrige, en 611             |
| meurt en "491                           |                            |
| De son temps, l'empire Ro-              | Ganderie.                  |
|                                         |                            |

Viventius. St. Ennemond accusé de trahison contre Clovis II, est massacrè 6561 près de Châlons en St. Genis, poursuivi par Ebroïn maire du palais, défendu par Lyonnois qui chassent les troupes d'Ebroin, 678 meurt en 689 St. Lambert, en Godwin, en 714 Fucoald voit Lyon pris et pillé par les Sarasins d'Espagne, meurt en 744 Vacance du siège jusqu'en 754 Madalbert meurt en 769 Adon assiste au concile de Latran, et meurt en 798 Leydrade, emploie les libéralités de Charlemagne à réparer les temples et les monastères détruits par les Sarasins. Il introduit dans son église le rit Romain au lieu de l'ancien rit Gaulois. 814 meurt en Agobard soutient la révolte des enfans de Louis le débonnaire. est déposé, se réconcilie avec son souverain, revient sur son 840 siège, et meurt en Amolon, en 852 St. Remy tient un concile à Valence, 875 meurt en Aurélien est le premier qui prend le titre d'Ar-

cheveque; il sacre Boson, et meurt en Alvalon. Austerius. Remy II meurt en 925 928 Anscheric, en Guy I; le temps de sa mort est incertain. Burchard I, exerce les droits de souverain sur Lyon, et meurt en Amblard rebâtit l'abbaye d'Ainay, et meurt en Burchard II fait la guerre, comme souverain de Lyon, à l'empereur Conrad, et meurt vers

Vacance du siège.

Burchard, neveu du précédent, s'empare de Lyon par force, et en est chasso par l'empereur Conrad. Intrusion du fils du comte de Forez qui est chassé par les habitans. Odolric, nommé par l'empereur Henri III, meurt empoisonné en Halinard devient à Rome l'ami et le conseil du pape Léon IX, et meurt empoisonné en Humbert I fait battre monnoie au coin de de son église, est accusé de simonie, et deposé en St. Jubin est élu malgré lui dans le concile d'Autun, et meurt en 1081 Hugues I est fait legat en France, assiste au con-

cile de Clermont, devient légat en Syrie. et meurt à Suze en Piémont, en 1106 Joceran assemble un concile à Anse, reçoit le pape Pascal, et meurt 1118 Humbold soulage sa ville dans une famine affreuse, et meurt à Rome en 1128 Raynaud de Sémur, légat en France, meurt 1129 Pierre I, légat, est enyoyé en Syrie par Innocent II, et meurt empoisonné à Acre en 1139 Falques, en 1143 Amédée I, légat, meurt 1147 Humbert de Bugey se démet en 1153 Héraclius de Montboissier obtient de l'empereur Fréderic I, une bulle qui confirme la souveraineté des archevêques sur Lyon, et 1161 meurt en Drogo est déposé pour avoir embrasse le parti de l'anti-pape Victor, 1166 Guichard acquiert par un contrat d'échange les droits du comte de Forez sur Lyon, et meurt Jean de Bellesme, obtient la confirmation de cet échange, par le

pape Lucius III, et ab-

dique en

Raynaud de Forez fait construire plusieurs forteresses pour défendre sa souveraineté, et meurt en Robert de la Tour-d'Auvergne fut fait prisonnier par le comte de Champagne. Ce fut sous son épiscopat que commencèrent les troubles entre l'archeveque et les habitans de Lyon, il meurt en Guy II de la Tour, en Raoul de la Roche-Aimon, en 1235 Aimery-Guerry tient le premier concile général de Lyon, et abdique en 1246 Philippe de Savoie se 1266 démet en Vacance jusqu'en 1272 Pierre II de Tarantaise, devient cardinal et ensuite pape, sous le nom d'Innocent V. Aymar de Roussillon tient le second concile général de Lyon, et meurt en T284 Raoul II de la Tourette tient un concile à Mâcon, pour la réformation des mœurs, et 1288 meurt en Beraud de Goth, cardinal, meurt en 1180 Henri de Villars, refuse de prêter serment au roi de France, et défend aux citoyens les appels à sa justice, il

meurt en

1301

1195

Louis de Villars suit les traces de son oncle, dans sa résistance au roi de France, et meurt en 1308
Pierre III de Savoie, refuse de faire hommage au roi, est assiégé par

Louis, roi de Navarre, fair prisonnier et conduit à Paris; il cède alors par échange sa souveraineté de la ville et du comté de Lyon à Philippe le Bel roi de France, en 1314

#### FOREZ.

Le comté de Forez sut le pays des Ségusiens dont César parle dans ses Commentaires. Ces peuples étoient l'un des plus vaillans de la Gaule, et la ville de Feurs devint leur capitale. Ils suivirent presque toujours le sort des habitans de Lyon auxquels ils étoient unis, et passèrent avec eux sous la domination Romaine.

A la chute de l'empire, les Visigoths de Languedoc ravagèrent cette province vers l'an 724, renversèrent ses monumens et détruisirent ses villes.

Le Forez fut soumis aux rois de Bourgogne et à Boson roi de Provence. Il eut ensuite ses comtes particuliers qui disputèrent long-temps aux archevêques de Lyon leur souveraineté sur cette ville. Le plus grand nombre eut le nom de Guy.

Ce comté fut réuni en 1382 au duché de Bourbonnois, et en 1523 à la couronne de France, par sa confiscation sur le connétable de Bourbon après sa révolte.

#### COMTES.

Il est parlé d'un comte de Forez sous le règne de Philippe I, en 1070 Son fils Guillaume fit le voyage de la terre Sainte aves Godefroi de Bouillon, en 1096

Guy I ou Guigues.
Guy II eut de grands différends avec Guichard
archevêque de Lyon,
terminés par transaction en 1186
Guy III.

| ••                         |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| Guy IV épousa une fille    | 4              | l |
| du comte d'Auvergne        |                | l |
|                            | 1223           | l |
| Guy V meurt sans pos-      |                | J |
|                            | 1260           | 1 |
| Renaud I épousa Isabeau    | 1              | J |
| dame de Beaujeu, et        |                | l |
|                            |                | l |
|                            | 1287           | 1 |
| Jean I en                  | <b>1</b> 3 ₹ 3 | ŀ |
| Guy VII meurt en           | 1360           | l |
| Louis tué à la bataille de |                | l |
|                            | 1361           |   |
| Jean II tué au château de  |                | l |
|                            | 1368           | K |
| Anne comtesse de Forez     |                | l |
| et dame de Mercœur         |                | ļ |

épousa Louis II duc de Bourbon, et mourut en 1416 Jean III. Charles I mort en Jean IV dit le Box, mort 1488 Pierre en 1403 Suzanne de Bourbon fille de Pierre et d'Anne de France, épousa en 1505 le connétable de Bourbon, et mourut sans enfans en 1521 Charles II connétable fut tué au siège de Rome 1524

#### Auvergne.

Les Auvergnats, peuple célèbre de l'ancienne Gaule, se vantoient d'être descendus des Troyens comme les Romains. Ils suivirent Bellovèse en Italie et la ravagèrent. En 545, réunis au Carthaginois Asdrubal, ils passèrent les Alpes et partagèrent les victoires et les défaites d'Annibal.

Le roi d'Auvergne Luérius, dont parle Strabon, avoit une cour brillante et de grands trésors. Son fils Biruitus fut défait par le consul Quintus-Fabius Maximus sur les bords de l'Isère. Le célèbre Vercingensorix fut l'un de ses successeurs. Ce dernier défendit vaillamment la ville d'Alexia contre César, et lui fit lever le siège de Gergoire.

L'Auvergne devenue province Romaine, sit partie de l'Aquitaine. Les Goths s'en emparèrent. Elle passa ensuite aux Francs après la victoire de Vouillé remportée par Clovis. Les monarques François gouvernèrent alors l'Auvergne par des comtes qui devinrent héréditaires aur la fin de la seconde race.

# COMTES D'AUVERGNE.

| 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Bernard fils du comte de                | Rober        |
| Poitiers tue par Lam-                   | con          |
| bert comte de Nantes,                   | fut          |
| en 845                                  | Guilla       |
| Raymond I.                              | Guy I        |
| Etienne mort sans pos-                  | ses          |
| térité.                                 | de           |
| Bernard cousin du pré-                  | lipp         |
| cédent, tué dans une                    | Guilla       |
| bataille contre Boson                   |              |
| roi d'Arles, en 876                     | grac<br>Loui |
| Guérin I.                               |              |
| Guillaume I mort en 927                 | Guilla       |
| En lui finit la première race           | Rober        |
| des comtes d'Auvergne,                  | Rober        |
| dont la souveraineté passa              | Guilla       |
| oux descendans des comtes               | Jeanne       |
| de Bourges,<br>Acfred I.                | Philip       |
| Acfred II.                              | Jean I       |
| Guillaume II.                           | Jean I       |
| Bernard qu'on croit la                  | Jeanne       |
| tige de la maison de La                 | Marie        |
| Tour-d' Auvergne,                       | Bertra       |
| Raimond II.                             | Bertra       |
| Robert I.                               | Jean I       |
| Guy I.                                  | Anne         |
| Robert U.                               | sans         |
| Guillaume III; il vivolt                | Magde        |
| en 1059                                 | sa .         |
| Robert III.                             | duc          |
| Guillaume IV; il vivoit                 | fut          |
| en 1125                                 | rine         |
| Robert IV.                              | de           |
| Guillaume V dit le Jeune,               | Fra          |
| déposé par son oncle                    | Henri        |
| qui lui succeda.                        | d'A          |
| Guillaume VI dit le Vieux               | Val          |
| s'empara de l'Auvergne                  | lêm          |
| sur son neveu avec le                   | àla          |
| secours de Louis le                     | Val          |
| Jeune roi de France.                    | l à Ļ        |

rt V soutint la guerre tre Louis le Jeune et fait prisonnier en 1162 ume VII. II fut dépouillé de terres pour cause félonie par Phie-Auguste, en ume VIII obtint ce auprès de St. is et mourut en ume IX en 1277 rt VI en 1314 rt VII. ume X en 1334 1360 e I morte en pe dit le Rouvre, en 1361 Ι. e II en 1423 de Bologne. ınd I. ınd II; il vivoit en 1487 IÇQI II mort en de Latour morte s postérité en eleine sa sœur épou-Laurent de Médicis de Toscane, et mère de Cathede Médicis épouso Henri II roi de nce. ' 111 donna le duché uvergne à Charles de ois duc d'Angoue; celui-ci le céda reine Marguerite de lois, qui en fit don euis XIII en

# MARÉCHAUX DE FRANCE.

La dignité de maréchal de France devint militaire avant celle de connétable, Lorsque Philippe-Auguste conquit l'Anjou et le Poitou. Henri Clément, maréchal de France, commandoit l'avant-garde de l'armée, et Matthjeu de Montmorenci, deuxième du nom, qui est le premier des connétables qui eut le commandement des armées, ne l'eut que par commission. Cette dignité n'a jamais été héréditaire, et n'a pas toujours été à vie. Lorsque le commandement y fut attaché, il n'y avoit qu'un seul maréchal. On en vit deux sous St. Louis; Charles VII en créa un troisième; Franpois I en ajouta un quatrième et un cinquième; on les réduisit à quatre sous Henri II et François II. Par extraordinaire les états de Blois en avoient fixé le nombre à quatre; mais Henri IV fut obligé de se dispenser de cette loi. Le nombre s'en multiplia beaucoup sous Louis XIII, et plus encore sous Louis XIV et Louis XV. Ce titre a été supprimé par la république Françoise; mais le nombre des généraux qui l'auroient mérité depuis, formeroit une liste d'autant plus honorable, que ce titre leur auroit été adjugé par la France et par l'Europe.

# MARÉCHAUX DE FRANCE.

| Albert de Gondi de Retz,                          | Cl. de la Chastre, 1614<br>Ch. de Cossé de Brissac, 1621 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Armand de Gontault de                             | Jean de Montluc de Ba-                                   |
| Biron 1502                                        | lagny, - 1603                                            |
| Jacques Goyon de Ma-                              | Jean de Beaumanoir de                                    |
| tignon 1507                                       | Lavardin, 1614                                           |
| Jean d'Aumont, 1595<br>Guillaume de Joyeuse, 1592 | Henri de Joyeuse du Bou-                                 |
| Guillaume de Joyeuse, 1592                        | chage, ensuite Capu-                                     |
| Henri de la Tour de                               | cin 1608                                                 |
| Bouillon, 1623                                    | Alph. d'Ornano, colonel                                  |
| Charles de Gontault de                            | des Corses, 1610                                         |
| Biron, 1602                                       | Urbain de Layal de Bois                                  |

| Dauphin, 1629                                       | Antoine de Grammont, 167\$                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Guill. de Hautemer de                               | Jean-Baptiste Budes de                       |
| Grancei, 1613                                       |                                              |
| Fr. de Bonne de Lesdi-                              | Philippe de la Mothe-                        |
| guières, 1626                                       |                                              |
| Cancino Concini d'An-                               | François de l'Hôpital 1660                   |
| cre, 1617                                           | Henri de la Tour de Tu-                      |
| Gilles de Souvré, 1626                              |                                              |
| Antoine de Roquelaure, 1625                         |                                              |
|                                                     | Cesar de Choiseul, 1675                      |
| Ponce de Cardaillac de                              | Josies de Rantzau, 1650                      |
| Thémines, 1627                                      |                                              |
| Fr. de la Grange de Mon-                            | Villeroi, gouverneur                         |
| tigny 1617                                          |                                              |
| Nic. de l'Hôpital de Vi-                            | Ant. d'Aumont, 1669 Jacques d'Estampes, 1668 |
| try, 1644<br>Ch de Chaisaul 1666                    |                                              |
| Ch. de Choiseul, 1626<br>J. Fr. de la Guiche, 1632  | Ch. de Mouchy d'Hoc-                         |
| (Honoré). D'Aibert de                               | Henri de Seneterre de la                     |
| Chaulnes, 1649                                      | Ferté 1681                                   |
| François d'Aubeterre, 1628                          | Jacques Rouxel de Gran-                      |
| Charles de Créqui, 1638                             | cei, 1680                                    |
| Gaspard de Coligni, dit                             | Armand Nompar de Cau-                        |
| le maréchal de Châtillon,                           | mont de la Force, 1671                       |
|                                                     | Louis Foucault, 1659                         |
| Jacques Nompar de Cau-                              | César-Phœbus d'Albret, 1676-                 |
| mont, duc de la Force, 1652                         | Phil. de Clairambault, 1665                  |
| Fr. de Bassompierre, 1646                           | Jacques de Castelnau, 1658                   |
| Henri de Schomberg, 1632                            | Jean de Schulemberg de                       |
| Fr. Annibal d'Estrées, 1670                         | Mondejeu, 1671                               |
| Jean-Baptiste d'Ornano, 1626                        |                                              |
| Timoléon d'Espinay de                               | François de Créqui, 1687                     |
| St-Luc, 1644                                        | Bernard Gigaut de Belle-                     |
| Louis de Marillac, 1632                             | fond, 1694                                   |
| Henri de Montmorency                                | Louis de Crevant - Hu-                       |
| de Damville, 1632                                   | mières, 1694                                 |
| J. de Saint - Bonnet de                             | Godefroi d'Estrades, 1686                    |
| Toiras, 1636                                        | Philippe de Montaulbe-                       |
| Antoine Coëffier d'effiat, 1632                     | nac de Navailles, 1684                       |
| Urb. de Maillé Brezé, 1650                          | Armand de Schomberg, 1690                    |
| Maximil, de Béthune de                              | J. Henri de Durfort de                       |
| Sully, 1641 Charles de Schomberg 1646               | Duras, 1704 Louis-Victor de Roches           |
| Charles de Schomberg, 1656<br>Ch. de la Porte de la | chouart, nommé le duc                        |
| Meilleraye, 1664                                    | de Vivonne, 1688                             |
| memeraye, 10041                                     | ne Attomie                                   |

François d'Aubusson de la Feuillade, 1691 François Henri de Montmorency de Luxembourg. 1695 Henri-Louis d'Aloigni de Rochefort, 1676 Gui-Aldonce de Durfort de Lorges, 1702 Jean d'Estrées, 1707 Claude de Choiseul 1711 François de Neufville de Villeroi, gouverneur de Louis XV. 1731 J.-Arm. de Joyèuse, 1710 L. Fr. de Boufflers. 1711 Anne-Hilarion de Costentin de Tourville. I 70I Anne-Jules de Noailles , 1708 Nicolas de Catinat. Louis-Hector de Villars, 1734 Noël Bouton de Chamilli, 1715 Victor-Marie d'Estrées , 1737 François-Louis Rousselet de Château-Renaud, 1716 Sébastien le Prêtre de Vauban , 1707 Conrad de Rosen. 1715 Nicolas du Bléd'Uxelles, 1730] Réné Froulai de Tessé, 1726 Nicolas - Auguste de la Baume de Montrevel, 1716 Camille d'Hostun de Tallard . 1728 Henri d'Harcourt, 1718 Ferdinand de Marsin , 1706 Jacques de Fitz-James de Barwick. 1734 Charles-Auguste Goyon de Matignon, 1729 Jacques Bazin de Bezons , 1733 | Pierre de Montesquiou, 1725 Victor Maurice comte de Broglio, Antoine - Gaston - Jean-

Baptiste duc de Roquelaure, 1735 Jacques-Léonor Rouxel. comte de Medavi et de Grancei. Léonard-Marie du Maine. comte du Bourg. Yves marquis d'Alègre, 1733 L. vicomte d'Aubusson, comte de la Feuillade, 1725 Ant. duc de Grammont , 1725 Alain-Emmanuel, marquis de Coerlogon, 1730 Armand-Charles de Gontault duc de Biron, nammé en 1734, mort en 1756 Jacques de Chastenet, seigneur de Puysegur, 1743 Claude - François Bidal , marquis d'Asfeld, Adrien-Maurice , duc de Noailles, nomme en 1733, meurt en Chrétien-L. de Montmorency - Luxembourg, prince de Tingry, Fr. de Franquetot, comte de Coigny, 1759 François-Marie, comte de Broglio et de Revel, 1745 Louis de Brancas des comtes de Forcalquier, marquis de Cereste, 1750 Louis Auguste d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes., 1744 Louis-Armand de Brichanteau, marquis de Nangis et du Châtel . 1742 Louis de Grand-Villain de Mérode et de Montmorency, prince d'1senghien et de Masmines , nommé en

| Jean-Baptiste de Dunfort,     | Charles-Fr. de Mont-  | ٠              |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| duc de Duras, nomme           | morency, duc de       |                |
| en . 1741                     | Luxembourg,           | •              |
| J. B. François Desmaretz,     | Charles O' Brien,     | nommė <b>s</b> |
| marquis de Maillebois,        | déclaré comte de      | en `           |
| mort en 1762.                 | Thomond, mort en      | 17574          |
| Charles - Louis-Auguste       | 1761,                 | k              |
| Foucquet de Belle-            | LCésar le Tellier,    | . ,.           |
| Isle, 1761                    | duc d'Estrées         | <b>)</b> `     |
| Maurice comte de Saxe, 1750   | Ladislas - Ignace     |                |
| J. B. Louis Andrault,         | comtede Bercheni,     |                |
| marquis de Langeron,          | Hubert, comte de      | . ;            |
| nomme en , 1754               |                       | nommist        |
| Claude Guillaume Testu,       | Georges - Érasme,     | en (           |
| marquis de Balincourr,        | marquis de Conta-     | : 1758.        |
| nommé en 1746                 | des . ": :            | ( )            |
| Philippe Charles, mar-        | Charles de Rohan,     |                |
| quis de la Fare, 1752         | prince de Soubise;    |                |
| François duc d'Harcourt, 1750 | Victor-François, du   |                |
| Gui-Claude Rolland de         | Broglia, nommé en     | 1750           |
| Laval-Montmorency, 1751       | Le duc de Lorges;     | • • • • •      |
| Gaspard de Clermom-           | Le comme d'Armen-     | nommés         |
| Tonnerre, marquis de          | tières,               | en             |
| Vauvillars, nommé en 1747     | Le duc de Brissac     | 1768.          |
| Louis-Charles de la Mo-       | Le duc d'Harcourt     | `              |
| the-Houdancourt, 1755         | Le duc de Noailles,   |                |
| Woldemar, comte de            | Le comte de Nicolai.  | nommės:        |
| Loewendal, 1755               | Le duc de Fitz-James, | en.            |
| L. F. Armand de Wigne-        | Le duc de Mouchi,     | 1775           |
| rod du Plessis, duc de        | Le comte de Muy,      | -///           |
| Richelieu; nommé en 1748      | Le duc de Duras,      |                |
| Jean-Charles, mar-).          | Le comte, de Mailly   | <b>\</b>       |
| quis de Senneterre,           | d'Aucdure,            |                |
| J. Hector du Fay, mar-        | Le marquis d'Aube-    | 1              |
| quis de la Tour               | terre',               | F              |
| Maubourg',                    | Le prince de Beau-    |                |
| Daniel-Fr. de Gelas           | veau,                 | nommis         |
| de Voisins d'Am-\ nommés      | Le marq. de Castries, | en             |
| bres, vicomie de ) en         | Le comte de Vaux,     | 1783.          |
| Lautrec, 1757.                | Le duc de Laval,      | -747           |
| Lonis - Antoine de            | Le marquis de Ségur,  |                |
| Gontault, duc de              | Le comte de Choi-     |                |
| Biron .                       | seul-Stainville.      |                |
| Gaston Ch. Pierre de          | Le marquis de Levis,  | J '            |
| Levis, duc de Mis             | Luckner               |                |
| repoix, mort in 1757,         | Rochambeau,           | 1792           |
| x North m ( ) ( ) 4           |                       | -/74           |

# CHRONOLOGIE.

# CHANCELIERS ET GARDES DES SCEAUX

Depuis le commencement de la troisième race de nos rois jusqu'à l'extinction des titres.

| Adalberon ,              | 988   | Pierre Mornai           | 1306       |
|--------------------------|-------|-------------------------|------------|
| Renaut.                  | •     | Pierre Belleperche,     | 1307       |
| Gerbert,                 | 1003  | Pierre de Grets,        | 1325       |
| Abbon,                   |       | Pierre de Corbeil,      | 1300       |
| Arnoult vivant en        | 1019  | Guillaume de Nogares    | t <b>,</b> |
| Koger, vivant en         | 1024  |                         | 1307       |
| Françon vinant en        | 1028  | et chancelier en        | 1313       |
| Baudouin I,              | 1059  |                         | - ~ ~      |
| Gervais,                 | 1084  | tagu,                   | 1318       |
| Baudouin II, vivant en   | 1063  | Pierre de Latilly,      | 1327       |
| Pierre Loiselève (       | 1082  | Pierre d'Arablai,       | 1346       |
| Guillaume, vivant en     | 1074  | Etienne de Mornai,      | 1332       |
| Roger,                   | 1095  | Pierre de Chappes,      | 1336       |
| Godefroi de Boulagne,    | 1092  | Jean de Cherchemont,    | 1328       |
| Ursion, vivant en        | 1090  |                         | 1328       |
| Hubert de Boulogne, en   | 1092  | Matthieu Ferrand,       | 1329       |
| Etienne de Senlis,       | 1140  | Jean de Marigny, gard   | e          |
| Etienne de Garlande,     | 3150  | des sceaux,             | 1353       |
| Simon, vivant en         | 1130  |                         | 1334       |
| Algrin, vivant en        | 1437  | Pierre Roger, garde de  | ş          |
|                          | 1120  | sceaux,                 | 1392       |
|                          | 1198  |                         | 1337       |
| Barthélemi, vivant en    | 1147  | Etienne de Vissac,      | 1330       |
| Simon, vivant en         | 1152  | Guillaume Flotte, vivan | t          |
| Alderic.                 |       | en,                     | 1352       |
| Hugues de Champfleuri,   | 1175  | Firmin de Coquerel,     | 1349       |
| Hugues de Puiseaux,      | 1185  | Pierre de la Forest,    | 1361       |
| Hugues de Bethisi,       |       | Gilles Aicelin,         | 1378       |
| Guérin, évêque de Sen-   | • •   | Jean de Dormans,        | 1373       |
| lis,                     | 1230  | Guillaume de Dormans,   | 1373       |
| Jean Allegrin, vivant en |       | Pierre d'Orgemont,      | 1389       |
| Jean de la Cour d'Auber  |       | Miles de Dormans,       | 1387       |
| genville,                | 1256  | Pierre de Glac,         | 1407       |
| Simon de Brion,          | 1285  | Arnaud de Corbie,       | 1413       |
| Pierre Barbet,           |       | Nicolas Dubosc,         | 1.408      |
| Henri de Vezelai,        | 1279  |                         | 1405       |
| Pierre Challon,          |       | Eustache Delaistre,     | 1420       |
| Jean de Vassoigne,       |       |                         | 1418       |
| Guillaume de Crespy,     |       | Jean le Clerc,          | 1438       |
| Pierre Flotte,           |       |                         | 1443       |
| Etienne de Suicy         | 13111 | Martin Gouge,           | 1444       |
|                          |       |                         |            |

| Louis de Luxembourg, 1443                                  | Guillaume Duvair, garde                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Thomas Hoo, vivant en 1455                                 | des sceaux, 1621                                    |
|                                                            | Claude Mangot, garde                                |
| Ces deux ont été à la nomi-                                | des sceaux, 1617.                                   |
| nation du roi d'Angle-<br>terre.                           | Ch. d'Albert de Luynes,                             |
| 16176.                                                     | garde des sceaux, 1621                              |
| Renaud de Chartres, 1443                                   | Merri Devic, garde des                              |
| Guillaume Jouvenel des                                     | straux . 1622                                       |
| Ursins, 1472                                               | Louis Lefèvre de Cau-                               |
| Pierre de Morvilliers, 1476                                | martin, g. des sceaux, 1623                         |
| Pierre d'Oriole, 1485                                      |                                                     |
| Guillaume de Rochefort, 1492                               | Etienne d'Aligre, 1635<br>Michel de Marillac, garde |
| Adam Fumee, garde des                                      |                                                     |
| sceaux, 1494                                               | des sceaux, 1632<br>Ch. de Laubespine, garde        |
| Etienne Bertrand, 1483                                     |                                                     |
| Robert Brigonner, 1497                                     | Pierre Seguier, garde des                           |
| Gui de Rochefort, 1507                                     | sceaux et chancelier, 1672                          |
| Jean de Ganai, 2512                                        | Matthieu Mole, garde des                            |
| Etienne Poncher, 1524                                      | sceaux:en 1656                                      |
| Antoine Duprat, 1535                                       | Etienne d'Aligre, 1677                              |
| Antoine Dubourg, 1538                                      | Michel le Tellier, 1687                             |
| Matthieu de Longuejou,                                     | Louis Boucherat, 1699                               |
| garde des sceaux, puis                                     | L. Phelypeaux de Pont-                              |
| chancelier, 1558                                           | chartrain, 1714                                     |
| Guillaume Poyet, 1548                                      | Daniel-François Voisin, 1717                        |
| François de Montholon,                                     | Henri-Fr. d'Aguesseau, 1751                         |
| garde des sceaux, 1543                                     | Marc-Réné de Voyer                                  |
| François Errault, garde                                    | d'Argenson, garde des                               |
| des sceaux, 1544                                           | sceaux, 1721                                        |
| Jean Bertrandi, garde des                                  | Joseph - Jean - Baptiste                            |
| sceaux, 1560                                               | d'Armenonville, garde                               |
| Fr. Olivier de Leaville, 1360<br>Michel de l'Hôpital, 1573 | des scepur, 1727                                    |
| Michel de l'Hôpital, 1573<br>Jean de Morvilliers, garde    | GermLouis Chauvelin, garde des sceaux, 1757         |
|                                                            | Guill. de Lamoignon, en 1750                        |
| des sceaux, 1577<br>Réné de Birague, 1583                  | J. B. de Machault, garde                            |
| Phil. Hurault de Chi-                                      | des sceaux, en 1750                                 |
| verny, 1599                                                | T . 1 4747 ·                                        |
| François de Montholon,                                     | depuis le 14 mars 1757;                             |
| garde des sceaux, 1590                                     | jusqu'au 15 octobre 1761                            |
| Ch. de Bourbon cardinal,                                   | jusqu'au 15 octobre 1764<br>Nicolas-Réné Berryer    |
| garde des sceaux, 1594                                     | garde des sceaux, 1761                              |
| Pomponne de Bellièvre, 1607                                | Paul-Esprit Feydeau de                              |
| Nic. Brulart de Sillery, 1624                              | Brou, garde des sceaux, 1762                        |
| - <del></del>                                              | , the factor of the second                          |

Réné-Ch. de Meaupeou. vice-chancelier et garde des sceaux, puis chan-· celier , 1768 Armand-Thomas Hue de Miromenil, garde des sceaux, depuis 1774 1787 jusqu'en Chrétien-François de Lamoignon de Basville, garde des sceaux. 1787 Charles-Louis-Françoisde-Paule - Honoré Barentin, garde des sceaux, 1788 Térôme-Marie Champion

de Cicé, gardt des sceaux, 17
Depuis un décret de 1796 et la création de la république, les fonctions du chancelier et du garde des sceaux ont été remplies par le ministre de la justice, et aujourd'hui par le grand juge.

S. Exc. M' Reynier, (Cl. Am.) grand juge et

S. Exc. Mr Reynier, (Cl. Am.) grand juge et ministre de la justice, nommé l'an XI.

#### MINISTRES ACTUELS DE FRANCE.

- S. Exc. M' de Talleyrand, (Ch. M.) ministre des relations extérieures.
- S. Exc. Mr Chaptal, ministre de l'intérieur (\*).
- S. Exc. M' Gaudin, ministre des finances.
- S. Exc. M. Barbe-Mar-

bois, ministre du trésor public.

S. Exc. M' le maréchal Alex. Berthier, ministre de la guerre.

S. Exc. Mr Decrès, ministre de la marine et des colonies.

# AMÉRIOUE.

ÉTATS - UNIS.

Les colonies Angloises de l'Amérique septentrionale, accablées sous les lois fiscales de la métropole, en secouèrent le joug en 1775. Leurs députés assemblés en congrès proclamèrent leur indépendance, et se promirent un mutuel secours pour défendre leur liberté. Ce nouveau gouvernement prit le nom d'États-Unis.

<sup>(\*)</sup> Aujourd'hui : S. Exc. M! de Champagny.

Un président, nommé pour quatre ans, dirige les opérations du Congrès. Le général George Washington, qui par son courage et ses victoires avoit affermi la puissance de sa patrie, remplit le premier cet importante place qu'il quitta au mois de mars 1797.

#### PRÉSIDENS DU CONGRÈS.

George Washington, en 1789 Thomas Jefferson, nommé continué en 1793 le 17 février 1802 John Adams, en 1797

# CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENS REMARQUABLES

# DE L'HISTOIRE.

La chronologie offre la chaîne générale et successive des faits historiques; mais les peuples varient dans la connoissance des époques célèbres. Les chronologistes comptent trois systèmes qui étendent ou resserrent l'espace écoulé depuis la création. Ces systèmes sont fondés sur les divers textes de l'Écriture sainte, c'està-dire le texte Hébreu, le texte Samaritain et celui des Septante.

La chronologie des Septante donne au monde une durée de 7046 ans jusqu'à l'an 12 de la république Françoise. Le texte Samaritain compte 6100 ans jusqu'à ce jour. La chronologie Hébraïque borne cette durée à 5804 ans. C'est cette dernière que nous suivrons, comme la plus généralement adoptée. Elle a d'ailleurs servi de base aux chronologistes les plus célèbres, tels que Genébrard, Ussérius, Riccioli, Cédrenus, Scaliger, Petau, Lenglet Dufresnoi, dont nous donnons ici l'extrait.

Si l'on ignore l'époque assurée du commencement du monde, on sait encore moins le temps de sa dissolution, quoique des imposteurs l'aient annoncé souvent pour effrayer et tromper les peuples. Une antique tradition porte que les enfans de Seth ayant appris que tous les hommes devoient périr la première fois par l'eau, la seconde fois par le feu, élevèrent deux colonnes, l'une de briques et l'autre de pierres, pour apprendre cette destinée aux races sutures. Démocrite et Lucrèce ont annoncé cet embrasement.

De leur côté, les Talmudistes ont prétendu que le monde ne devoit durer que 6000 ans. Ils en font écouler 2000 depuis la création jusqu'à l'établissement de la circoncision par Abraham; 2000 depuis ce patriarche jusqu'au Messie, et les 2000 autres depuis l'ère chrétienne jusqu'à la fin de la nature. Lactance est de leur sentiment, et Cédrenus en paroît persuadé. Nous ne pouvons les confondre encore avec ceux qui se sont fait un jeu d'épouvanter l'espèce humaine; mais ce qui pourra diminuer la crainte des générations futures, ce sont les prédictions de Julius-Firmicus et de plusieurs autres qui donnent 300,000 ans dé durée à notre globe. Les Égyptiens l'ont fixée à 36,525 années, et les Sabiens à 36,425.

Le monde peut demain s'anéantir; il peut subsister des millions de siècles : ce qui est sûr, c'est que nous ne restons qu'un instant sur sa surface. Connoissons au moins pendant ce moment qui nous est donné, ce qu'ont fait ceux qui nous précédèrent, et nous aurons étendu notre existence jusqu'au temps où ils vécurent.

# HISTOIRE ANCIENNE, : AVANT L'ERE CHRÉTIENNE.

de l'église est qu'il fut créé en automne. Les Hébreux fixèrent cette époque au premier jour de septembre qu'ils nommoient Tissi. C'étoit aussi de ce jour qu'ils commençoient leur année politique et civile, en cèlèbrant la fête de Roseh-Aschana, c'est-à-dire la fête des trompettes.

3870. Meurtre d'Abel par Cain son frère.

3770. Hénoc bâtit la première ville à laquelle il donne le nom de Hénochia.

Origine de la fonte des métaux.

2348. Déluge universel, dont Noé et sa famille se sauvèrent.
2248. Construction de la tour de Babel. Dispersion des enfans de Noé et de leurs familles. C'est à cette époque qu'on fait remonter la fondation de l'empire des Perses et de Persépolis.

2204. Nembrod rassemble des peuples sous ses lois. C'est le Bélus de l'histoire profane. Bérose veut que ce soit le

Saturne des Grecs.

2188. Mezraim règne sur les Egyptiens.

2174. Ninus fonde Ninive et conquiert l'Asie.

2160. Semiramis fait bâtir les murs de Babylone et élève

des jardins merveilleux.

Vers le même temps, les Chinois, nation déjà policée et instruire, calculent une éclipse locale de soleil que tous les Astronomes modernes ont reconnue véritable. Fo-Hi règne sur ces peuples et leur donne des lois.

Commencement des Cycles Tartares.

2040. Maris roi Egyptien fait creuser le lac qui porte son nom et qui est destiné à recevoir les eaux du Nil.

Elévation des premières pyramides.

1823. Inachus, quittant l'Asie mineure, vint fonder le royaume d'Argos à l'orient de la presqu'isle méridionale de la Grèce.

1773. Fondation du royaume de Sicyone par Egialée.

1750. Déluge d'Ogygès qui inonda la Béotie et l'Attique.

1582. Cécrops, avec une colonie d'Egyptiens, fonde Athènes et établit l'Areopage. Le chronologue de l'isle de Paros commence ses époques au règne de ce prince qui vivoit du temps de Moyse.

1552. Scamander s'établit en Phrygie, bâtit Troye et donne

son nom au fleuve Scamandre.

1519. Cadmus, de race Phénicienne, fonde Thèbes, trouve une mine d'or dans le Mont-Pangée et le cuivre rouge dans les environs de sa ville.

1516. Fondation du royaume de Lacédémone par Lelex. 1500. Déluge de la Thessalie sous le règne de Deucalion:

A cette époque le voyageur Mendez-Pinto raconte; d'après une chronique chinoise, qu'une princesse nommée Nanka venue avec son peuple des climats septentrionaux, fonda la ville de Nankin.

1492. Moyse délivre le peuple Hébreu de la servitude : celuici est poursuivi par Aménophis III. Pharaon d'Egypte périt

dans la mer Rouge.

1452. Josué passe le Jourdain; il prend les villes de Jéricho, de Gabaon, et fait la conquête de la terre promise.

1432. Embrasement du Mont-Ida qui fait découvrir le fer.

1426. Première servitude des Juifs qui dura huit ans sous Chuzan roi de la Mésopotamie.

1410. Corinthe s'élève.

Triptolème enseigne aux Grecs l'art du labourage.

1400. Enlèvement de Proserpine, princesse de Sicile.

, 1389. Janus établit son empire dans le Latium,

- 1376. Seconde servitude des Juifs qui dure dix huit ans sous Eglon roi des Moabites; ils sont ensuite délivrés par Aod.
- 370. Tros règne en Dardanie, bâtit la ville de Troye qui donne son nom aux Troyens.

Ganimède est enlevé par Tantale.

1320. Meurtre d'Androgée, prince Crétois, à Athènes.

2294. Une colonie passe pour la première fois d'Italie en Sicile.

Expédition des Argonautes conduits par Jason.

1276. Troisième servitude des Juiss qui dure vingt ans sous Jabin roi des Cananéens. Ils sont ensuite délivrés par Débora.

1269. Les Arcadiens viennent sous la conduite d'Evandre s'établir en Italie.

Padoue est bâtie.

1259. Les Tyriens fondent Carthage.

1257. Thésée règle le gouvernement d'Athènes et réunit dans des villes les peuples dispersés dans les champs.

1249. Guerre des Épigones ou des sept capitaines Grecs Contre Thèbes.

1235. Thésée est vainqueur des Amazones.

1229. Enlèvement d'Hélène femme de Ménélas par Pâris.

1214. Quatrième servitude des Juis sous les Madianites; elle dure sept ans, après lesquels Gédéon délivre son peuple.

1209. Destruction de la ville de Troye par les Grecs.

1207. Enée arrive en Italié avec six cents hommes de troupes.

Oreste est absous par l'Aréopage du meurtre de sa mère

Clytemnestre.

1202. La ville de Salamine est bâtie par Teucer?

1175. Fondation d'Albe en Italie.

1149. Une colonie de Thessaliens vient s'établir dans la Cadmée, à laquelle ils donnent le nom de Béotie.

1129. Invasion du Péloponnèse par les Héraclides.

1117. Cinquième servitude des Juifs délivrés par Jephié vainqueur des Philistins et des Ammonites.

1095. Codrus roi d'Athènes se dévoue pour son peuple. Les Athéniens établissent les archontes perpétuels. 1076. Nilie, Athenien, fonde la ville de Milet dans l'Asie mineure. Hippocles bâtit celle de Cumes.

1066. Sixième servitude des Juifs sous les Philistins; elle

dura quarante ans.

1050. Etablissement de Smyrne par les Cuméens.

David roi des Juifs défait les Philistins, les Moabites; les Iduméens et les Ammonites.

1015. Salomon bâtit le temple de Jérusalem.

980. A la mort de Salomon, son royaume se divise en deux celui de Juda et celui d'Israël. Les Juifs fâtigués des subsides extraordinaires que Salomon avoit levés sur eux, en demandèrent la suppression à son fils Roboam, et n'ayant pu l'obtenir, ils se révoltèrent et élurent pour roi Jéroboam fils de Naboth. Les seules tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidelles à Roboam.

375. Homère paroît à Smyrne et célèbre dans ses vers les

héros Grecs.

944. Le poëte *Hésiode* se distingue par ses ouvrages dans la Grèce.

930. Amri roi d'Israël bâtit Samarie, ville bientôt rivale de Jérusalem.

925. Tibérinus roi des Latins, se noie dans le fleuve Albula, qui après cet évenement, prend le nom de Tibre.

910. Elie prophetise, et reproche à Achab ses impietes. Fa-

mine horrible en Judée.

894. Lycurgue, après ses voyages, donne ses lois à Lacédémone, et gouverne cet état comme tuteur de Charilaüs son neveu.

Phidon tyran d'Argos invente les poids et mesures, et fait battre pour la première fois de la monnoie d'or dans

l'isle d'Egine.

887. Carranus fonde le royaume de Macédoine.

884. Iphitus renouvelle dans la Grèce les jeux olympiques institués par Hercule. Ils duroient cinq jours et revenoient tous les quatre ans. Ils ont servi à régler la chronologie grecque, et depuis ce temps l'histoire a pris plus de certitude.

827. Aventinus roi des Latins est inhumé sur une montagne

qui prend le nom de Mont-Aventin.

807. Jonas prêche la pénitence aux habitans de Ninive. 801. On bâtit la ville de Capoue dans la Campanie.

786. Les Corinthiens font usage pour la première fois des trirèmes ou galères à trois rangs de rames.

776. Epoque de la première Olympiade. 769. Archias de Corinthe bâtit Syracuse.

Le prophète Elie prophetise.

760. Etablissement des Ephores à Lacédémone. Leur emploi a pour but de modérer l'autorité royale.

753. Fondation de Rome par Romulus.

750. Enlèvement des Sabines.

747. Commencement de l'ère de Nabonassar, le 26 février.

746. Corinthe devient république sous la conduite des Pytanes ou modérateurs.

723. La ville d'Ithome est prise et ruinée par les Lacédémoniens.

718. Salmanazar détruit Samarie.

707. Phalante, Lacédémonien, vient avec une colonie fonder Tarente en Italie.

703. Corcyre, maintenant Corfou, est bâtie par une co-

690. Manassès roi de Juda est emmenê en captivité à Babylone.

688. Holopherne est tué par Judith, comme il assiège Béthulie.

670. Les Messéniens, vaincus par les Lacédémoniens, abandonnent la Grèce et s'établissent en Sicile, où ils fondent Messine.

669. Combat entre les Horaces et les Curiaces. Deux ans après, Albe fut détruite.

664. Fondation de Byzance, maintenant Constantinople. 632. Battus établit le royaume de Cyrène en Lybie, qui dure deux cents ans.

627. Fondation d'Ostie à l'embouchure du Tibre.

624. Dracon dicte ses lois à Athènes,

618. Les Corcyréens fondent la ville d'Epidaure.

606. Les Juis sont réduits en captivité par Nabopolassar; elle dure soixante et dix ans. Daniel est au nombre des captifs.

595. Solon donne des lois aux Athéniens.

592. Tyr est assiegée par Nabuchodonosor. Ce siège dure treize ans.

587. Les jeux Pythiques sont établis à Delphes en honneur d'Apollon.

577. Conquête de l'Egypte par les Babyloniens conduits par Nabuchodonosor.

572. Esope se fait connoître par ses fables.

Anaximène invente les signes du zodiaque,

566. Servius Tullius sixième roi de Rome, fait le premier dénombrement du peuple Romain.

562. On élève le premier théâtre à Athènes. Cette ville tombe sous la tyrannie de Pisistrate.

555. Le philosophe Scythe Anacharsis v.oyage en Grèce et en étudie les lois.

548. Cyrus est vainqueur de Crésus roi de Lydie, le fait prisonnier et s'empare de la ville de Sardes, capitale des états de ce dernier.

Incendie du temple de Delphes.

'539 Une colonie de Phocéens quitte l'Asie et vient s'établir dans les Gaules.

538. Cyrus assiège et prend Babylone. Il permet aux Juifs conduits par Zorobabel de retourner en Judée, et d'y rétablir le temple de Jérusalem.

532. Samos passe sous la tyrannie de Policrate.

526. Conquête de l'Egypte par Cambyse.

522. Darius est élu roi des Perses.

510. Ce prince assiège et prend Babylone.

500. Tarquin est chassé de Rome; la royauté y est éteinte; elle se déclare république sous le gouvernement de deux consuls.

Hippias est chasse d'Athènes.

Pythagore arrive en Italie, et fixe son séjour à Crotone; Milon général de cette ville défait les Sybarites.

308. Guerre de Porsenna roi d'Errurie, contre les Romains; dévouement de Mutius Scévola.

507. La Thrace et la Macédoine sont soumises par Mégabage.

505. Les Romains triomphent des Sabins.

500. La ville de Preneste se soumet aux Romains.

498. L'Ionie est prise par les Perses qui renversent Milet. Etablissement à Rome des Saturnales. Le poëte Eschyles fait jouer ses pièces à Athènes.

493. Creation des tribuns du peuple à Rome.

On bâtit à Athènes le port du Pirée. 490. Combat de Marathon, où Miltiade général des Athéniens est vainqueur de Mardonius général des Perses.

488. Coriolan, banni de Rome, met le siège devant cette ville et le lève, vaincu par les prières de sa mère.

487. Les Volsques sont soumis par le consul Sicinius.

486. Cassius fait publier à Rome, pour la première fois, la loi agraire, pour partager entre les familles indigentes de Rome les terres prises sur les Herniciens.

484. Conquête de l'Egypte par Xerxes.

480. Combat des Thermopyles, où trois cents Spartiates commandés par leur roi Léonidas, arrêtent pendant long-temps l'armée des Perses.

Combat naval de Salamine où Xerxès fut vaincu le 23

septembre,

Gélon, tyran de Syracuse, est vainqueur d'Amilcar zénéral des Carthaginois, près du fleuve Himer en Sicile. 479. Bataille de Platée où les Grecs-sont vainqueurs, et

Mardonius y est tué par Pausanias.

472. Sophock fait jouer ses tragédies sur le théâtre d'Athènes.

469. Horrible tremblement de terre à Sparte.

Xeuxis offre aux Grecs des chefs-d'œuvre de peinture. 468. La ville d'Antium est prise par les Romains sur les Volsques.

Les Argiens renversent Mycènes.

463. Peste à Rome dont les deux consuls meurent.

458. Cincinnatus est élu dictateur; il triomphe des Éques. et retourne à sa charrue seize jours après l'avoir quittée.

456. Rome pour la première fois célèbre les jeux sécu'aires.

451. Etablissement des décemvirs à Rome pour y former un code de lois. On envoie chercher celles de Solon à Athènes.

449. Appius - Claudius décemvir, abuse de son autorité et force Virginius à tuer sa fille.

L'isle de Chypre est prise par Cimon, général Athénien, qui meurt devant la ville de Citiome.

448. Périclès soumet les habitans de Mégare et de l'isle d'Eubée, qui s'étoient révoltés contre Athènes. Charondas donne des lois à la ville de Thurium.

445. Création des tribuns militaires à Rome.

Rétablissement des murs de Jérusalem par Néhémias.

443. Création des Censeurs à Rome.

441. Conquête de l'isle de Samos par Périclès.

Artémon de Clazomène invente la tortue et le bélier, machines de guerre propres à renverser les murs des

Pindare se rend célèbre par ses odes, Hippocrate par ses écrits sur la médecine, Socrate par sa sagesse, Zénon par son système de philosophie, Démocrite et Empédocle par leurs connoissances en physique.

Les tragédies d'Euripides sont applaudies sur le théâtre

433. La ville d'Héraclée est bâtie par les Tarentins.

431. La guerre du Péloponnèse commence et dure vingtsept ans.

430. Peste à Athènes.

424. Les habitans de Capoue sont égorgés pendant la nuit dans une invasion des Samnites.

423. Incendie du temple d'Argos, par la négligence du prêtre Chryside.

419 La ville d'Épidaure est conquise par les Argiens.

411. Famine à Rome; les Siciliens lui fournissent du ble.

409. Les villes de Sélinonte et d'Himer en Sicile, sont ruinées par Annibal, général Carthaginois. Byzance est prise par Alcibiade.

408. Les Mèdes se soumettent à Darius roi de Perse.

406. Incendie du temple de Minerve à Athènes.

405. Denys, tyran de Sicile, surprend les Carthaginois et remporte sur eux une victoire complète.

404. Après un siège de six mois, Athènes est prise par Lysandre. Cette conquête met fin à la guerre du Pélo-

ponnèse.

401. Cyrus est tué dans la bataille qu'il livre près de Babylone, à son frère Artaxerxès Mnémon. Xénophon en ramène cinq mille Grecs, et célèbre cette retraite dans son histoire.

396. Camille, dictateur Romain, prend la ville de Veïes et

y fait un grand butin.

Agésilas triomphe des Perses, et fait alliance avec le roi d'Egypte.

394. Camille se rend maître de Falisque. 393. Prise de Corinthe par les Argiens.

392. Denys de Syracuse fait la paix avec Magon, général

des Carthaginois.

390. Après avoir vaincu les Romains près du fleuve Allia, les Gaulois, conduits par Brennus, s'emparent de Rome et assiègent le Capitole. Ils sont vaincus par Camille qui soumet aussi les Volsques.

Denys de Syracuse descend en Italie et s'empare de Rhégio. L'orateur Athénien, Lysias, parle contre lui et

se rend célèbre par son éloquence.

379. La Lybie et la Sardaigne sont soumises par les Carthaginois.

373. Plusieurs villes dans le Péloponnèse périssent dans un

tremblement de terre.

371. Baraille de Leucres en Béotie, où Epaminondas, général des Thébains, fut vainqueur des Lacédémoniens qui y perdirent leur général Cléombrote.

Platon règne dans l'école d'Athènes; Aristote se fait

son disciple.

366. On élit à Rome le premier consul tiré de la classe du

peuple.

363. Bataille de Mantinée, où Epaminondas remporte la vicroire sur les Lacédémoniens; mais il est blessé et perd la vie.

360. Victoire du dictateur Servilius Ahala sur les Gaulois; près de la porte Colline.

358. Philippe roi de Macédoine s'empare d'Amphipolis. Il

découvre des mines d'or dans ses états.

Les Brutiens s'emparent de la Lucanie et lui donnent le mom d'Abruzze.

Incendie du temple de Diane à Ephèse par Erostrate.

355. Commencement de la guerre sacrée entre les Phocéens, les Locriens et les Lacédémoniens.

353. Artemise reine de Carie élève un superbe tombeau à

son époux Mausole.

351. Les habitans de Sydon mettent le feu à leur ville et périssent dans cet embrasement.

350. Défaite des Gaulois par Popilius.

348. Fin de la guerre sacrée contre les Phocéens. Philippe de Macédoine s'empare de la ville d'Olinthe. Il est admis dans le conseil des amphyctions.

343. Timoléon délivre les Syracusains de la tyrannie, et

ceux-ci chassent Denys II leur tyran.

340. Décius se dévoue pour l'armée Romaine.

Philippe de Macédoine assiège Bysance.

L'orateur Grec Démosthènes se rend célèbre par son élouence.

Les Carthaginois sont défaits en Sicile par Timoléon.

338. Philippe est vainqueur des Athéniens et des Béotiens dans la fameuse baraille de Chéronée.

335. Les Grecs assemblés à Corinthe choisissent Alexandre fils de Philippe pour commander leur armée contre les Perses. Ils commencent à soumettre la Thrace et les habitans de Thèbes.

§ 34. Combat près du fleuve Granique en Phrygie, où les Perses furent défaits pour la première fois par Alexandre qui s'empare des villes de Sardes, de Milet, d'Halycarnasse et des côtes de l'Asie. Aristote publie ses ouvrages et illustre son nom.

333. Alexandre est vainqueur de Darius près du fleuve Issus en Cilicie. La mère, la femme et les enfans de ce dernier sont faits prisonniers.

Alexandre assiège Tyr pendant sept mois et s'en rend maître, ainsi que de la ville de Gaza. Il est reçu avec

honneur à Jérusalem par le grand prêtre Jaddus.

331. Alexandrie est fondée par le vainqueur des Perses qui sont entièrement défaits dans la bataille d'Arbelles.

330. Darius fugitif est tué par Bessus. Alexandre pille et brûle Persépolis; il soumet l'Hyrcanie et étend ses conquêtes jusqu'à la mer Caspienne. 328. Bessus livre à Alexandre est mis à mort. Celui-ci traverse le Caucase et passe dans les Indes. Il y défait Porus et y bâtit plusieurs villes.

326. Alexandre va en Médie, prend Echatane et soumet les

Cosséens.

325. Victoire de Fabius général Romain, sur les Samnites.

Alexandre pleure Ephestion et lui fait faire des funérailles magnifiques. Il fait une entrée triomphante à Babylone et meurt l'année suivante, après un règne de

douze ans et sept mois.

324. Les généraux d'Alexandre se partagent ses conquêtes;
Ptolomée prend l'Egypte; Antigone la Syrie et la Phrygie;
Cassandre la Carie; Eumènes la Pamphylie; Méléagre la
Lydie; Lysimaque la Thrace; Philotas la Mysie, et Antipater la Macédoine.

322. Les habitans de Cyrène sont soumis par Ptolomée qui

fait porter le corps d'Alexandre à Alexandrie.

321, Les Samnites vainqueurs des Romains, font passer leur armée sous le joug aux fourches Caudines. Papirius bientôt après en triomphe à son tour et les fait passer sous le joug.

317. Le potier Agathocles se fait tyran de la Sicile.

316. Bataille entre Antigone et Eumènes.

Cassandre s'empare de Pydna et y fait mourir Olympias mère d'Alexandre.

315. Défaite des Samnites par le dictateur Quintus Fabius.
En Asie, Eumènes est vaincu par Antigone qui le fait mourir.

314. Prise de la ville de Nôle par les Romains.

Antigone envoie Télesphore commander dans le Péloponnèse et soumet la Carie.

312. Appius Claudius fait construire la voie Appienne.

Séleucus Nicanor l'un des généraux d'Alexandre, s'empare de Babylone. C'est à cette conquête que commence l'ère des Séleucides.

311. Agathocles est défait en Sicile par les Carthaginois. Il passe en Afrique, brûle sa flotte pour ne laisser aucun espoir de retour à ses soldats, et va combattre ses ennemis sur leur propre territoire.

304. Paix des Romains avec les Samnites. Les consuls prennent aux Eques quarante - une villes en soixante

jours.

Séleucus fait bâtir les villes d'Antioche, de Laodicée,

d'Edesse et d'Apamée.

303. Démétrius rend la liberté aux villes de la Grèce. Il fait rebâtir les villes de Corinthe et de Sicyone.

301. Antigone et Démétrius se réunissent pour combattre Séleucus, Lysimaque et Cassandre. La bataille se donne près d'Ipsus en Phrygie. Séleucus est vainqueur; Antigone est tué; Démétrius veut se réfugier à Athènes qui lui refuse un asile.

299. Incursion d'Agathocles en Italie où il assiège Crotone.

297. Siège d'Athènes par Démétrius Poliorcètes, qui s'empare de cette ville et en traite les habitans avec humanité.

295. Dévouement du proconsul Décius dans une bataille

contre les Samnites.

293. On place à Rome, sur le temple de Quirinus, le premier cadran solaire. Epicure se distingue par ses écrits philosophiques.

292. Démétrius prend la ville de Thèbes et chasse de la

Thessalie Pyrrhus roi d'Épire.

290. Fin de la guerre contre les Samnites par M. Curius qui en triomphe. Elle avoit duré quarante-neuf ans.

289. Démétrius chasse de ses étais, passe en Asie et se rend

à Séleucus.

285. Commencement du royaume de Pergame par Phileière éunuque de Lysimaque, qui soustrait cette ville au pouvoir de ce dernier.

Commencement de la république des Achéens, formée

de douze villes Grecques.

Les Septante interprètes travaillent à la version grecque de l'Écriture sainte.

Incursion des Gaulois Sénonois en Italie, qui assiégent

la ville d'Arezzo.

280. Pyrrhus roi d'Épire vient en Italie au secours des Tarentins attaqués par les Romains. Il défait ces derniers effrayés par les éléphans.

278. Fabricius marche contre Pyrrhus qui fait la paix avec

Rome, et va combattre les Carthaginois en Sicile.

277. Les Gaulois s'emparent de la Thrace.

272. Pyrrhus fait le siège d'Argos, où il est tué par une tuile qu'une femme fait tomber sur lui.

269. Les Romains sont battre pour la première sois de la

monnoie d'argent.

- 268. Ils soumettent les Picentins, les Salentins, les Brundusiens.
- 264. Commencement de la première guerre l'uni que entre Carthage et Rome.
- 262. Prise de la ville d'Agrigente en Sicile par les Romains.

260. Première victoire navale remportée par Duillius sur

les Carthaginois.

256. Atilius passe en Afrique, où il défait les deux Asdrubal et Amilear. Vaincu lui-même par Xantippe général Lacédémonien, il est fait prisonnier avec quinze mille hommes.

251. Métellus est vainqueur d'Asdrubal et lui prend cent quatre

éléphans.

Aratus réunit Sicyone à la ligue Achéenne.

244. La ville de Brindes est fondée par une colonie Romaine.

241. Rome fait la paix avec Carthage, sous la condition que celle-ci lui cédera toutes les isles situées entre l'Afrique et l'Italie.

Le poëte Livius. Andronicus est le premier qui fait

représenter des pièces de théâtre à Rome.

235. On y ferme solennellement le temple de Janus, les Romains se trouvant en paix avec tous les peuples. C'étoit la première fois depuis Numa.

233. Guerre de Rome contre les Liguriens qui sont défaits

par Fabius.

231. Les Sardiens et les Corses sont aussi vaincus.

229. Les Romains soumettent les Illiriens et déposent leur reine Teuts qui avoit fait égorger leurs ambassadeurs.

224. Les consuls passent pour la première fois le Pô pour

combattre les Gaulois et les Insubriens.

Le colosse de Rhodes est renversé par un tremblement de terre.

222 Les Romains s'emparent de Milan, et Marcellus y tue

de sa main Viridomar roi des Gésates.

219. Annibal général Carthaginois, prend Salamanque et soumet l'Espagne. Il assiège Sagonte dont il se rend

maître après un siège de sept mois.

Rome se plaint de la conquête de cette ville qui est son alliée. Elle demande à Carthage qu'on lui livre Annibal: on refuse; ce qui détermine la seconde guerre Punique.

218. Les Romains envoient Scipion en Espagne, tandis

qu'Annibal traversant les Alpes, passe en Italie.

217. Ce guerrier remporte la victoire de Trasimène, où le consul Flaminius est tué. Le dictateur Q. Fablus Maximus en temporisant, sauve Rome de l'irruption des Carthaginois.

216. Bataille de Cannes où Annibal est vainqueur; qua-

rante mille Romains périrent dans le combat,

Antiochus le Grand déclara la guerre à la république Achéenne, après diverses défaites les Achéens se réfugient dans la ville de Sardes.

214. Antiochus prend certe ville; Araths chef des Achéens se sauve chez Philippe roi de Macédoine, qui le fait empoisonner.

Le préteur Valérius Lavinus fait la guerre à ce roi et,

brûle sa flotte.

212. Tarente est conquise par Annibal; d'un autre côté; Marcius défait deux fois les Carthaginois, qui perdent

\_ trente-sept mille hommes.

Syracuse est prise par Marcellus malgré les efforts d'Archimède, qui invente diverses machines pour la défendre. Ce fameux géomètre y périt sous la main d'un soldar.

de Rome, mais il n'étoit plus temps; les Romains étoient revenus de leur frayeur: le même jour qu'Annibal campa sous leurs murs, ils envoyèrent un secours en Espagne, et le fonds où l'armée Carthaginoise étoit placée fut vendu

à Rome son juste prix.

Conquête de la Judée par Antiochus.

2 10. Agrigente en Sicile est prise par les Romains.

Victoire de Scipion sur Asdrubal.

208. Asdrubal est force de quitter l'Espagne et de se retirez en Afrique; le consul Marcellus est tue dans un combat contre Annibal.

206. Scipion expulse les Carthaginois de l'Espagne, vient en Afrique, et y fait alliance avec le roi Syphax.

204. Les Romains font venir de Phrygie la statue d'Ida mère des dieux.

203. Scipion est vainqueur d'Asdrubal et de Syphax en Afrique; il s'empare de plusieurs villes, et force Carthage

à demander la paix.

200. La guerre de Macédoine commence. Les Romains la déclarent à *Philippe*, comme ennemi du roi *Attale* et des autres alliés de Rome. *Philippe* assiège Abydos, dont les habitans se tuent mutuellement et mettent le seu à leur ville.

198. Les Romains s'emparent de l'isle d'Eubée, et font

alliance avec les Achéens.

197. Division de l'Espagne en deux provinces Romaines l'ultérieure et la citérieure.

· Victoire de Quincilus sur Philippe en Thessalie,

192. Rome déclare la guerre à Antiochus.

191. Ce dernier est vaincu aux Thermopyles par le consul Acilius et s'enfuit en Asie; Scipion l'y suit, le combat et en est vainqueur. Ce fut la première fois qu'on vit en Asie une armée Romaine.

188. Paix des Romains avec Antiochus.

Philopamen, chef des Achéens, fait abattre les murs

de Lacédémone, et abroge les lois de Lycurgue.

183. Philopamen, Scipion l'Africain et Annibal meurent cette année. Ce dernier s'empoisonna chez Prusias roi de Bythinie, près duquel il s'étoit réfugié.

179. Le préteur Sempronius Gracchus détruit trois cents villes

dans l'Espagne citérieure.

Le poëte Térence fait jouer ses comédies à Rome. 176. Les Liguriens, les Samiens som soumis à Rome.

172. Antiochus Epiphanes entre en Egypte et y défait l'armée de Ptolomée Evergète. Celui-ci se retire avec sa sœur Cléo-pâtre à Alexandrie.

Seconde guerre de Macédoine contre Persée, vaincu par

Licinius.

170. Révolte des Juiss contre Antiochus. Celui - ci irrité, de ses mauvais succès en Égypte, fait tomber sa colère sur les Juiss, qui sont massacrès au nombre de quatre-vingt mille en trois jours. Il pille le temple à Jérusalem et dévaste toute la Judée.

168. Persée est défait par le consul Emilius Paulus, qui réduit la Macédoine en province Romaine. Il fait abattre les murs de toutes les villes de l'Épire, et traîne captifs dans son triomphe Persée detrôné et ses deux fils.

Antiochus fait mourir le vieillard Eléagar et les frères

Macchabées.

166. Judas Macchabée marche contre Apollonius général d'Antiochus, et le tue. Il rétablit le culte dans le temple de Jérusalem le 23 novembre de l'année suivante.

161. Judas Macchabée est tué dans un combat par Bacchide

général de Démétrius Soter roi de Syrie.

152. Guerre des Romains en Espagne contre les Celtibériens et les Lusitaniens; ils envoient les députés en Afrique pour calmer les troubles élevés entre les Carthaginois et Massinissa roi de Numidie.

149. Troisième guerre punique. Les Romains assiègent Carthage. Ils proposent aux habitans de quitter leur ville pour aller s'établir à dix milles de la mer. Les Carthaginois désespérés jurent de s'ensévelir sous leurs murailles.

146. Scipion détruit Carthage et triomphe dans Rome.

Le consul Mummius brûle Corinthe, détruit la république des Achéens, et fait de l'Achaie une province Romaine.

Viriate s'empare de la Lusitanie, et fait prisonnier le préteur Romain Vétilius.

\*44. Le proconsul Quintius Fabius défait Viriate, et lui accorde la paix.

341. La guerre de Numance est déclarée, parce que cette ville avoit donné asile aux Ségidiens ennemis de Rome.

238. Le proconsul *Popilius* est mis en fuite par les Numantins. Blentôt après, avec quatre mille hommes ils sont vainqueurs de trente mille Romains. *Mancinus* fait une paix honteuse avec eux. Il est livré par le sénat de Rome aux Numantins, qui refusent de le recevoir.

135. Soixante et dix mille esclaves en Sicile mettent à leur rête le Syrien Xanus, et se révoltent contre Rome.

133. Pison combat et soumet les esclaves de Sicile.

Scipion va en Espagne, et détruit Numance.

Le roi Attale meurt, et laisse ses états et la ville de Pergame aux Romains.

124. Le consul Sextius envoie une colonie en Provence; elle y fonde la ville d'Aix.

122. Fabius soumet les Allobroges. Les Auvergnats conduits par leur roi Bituitas, sont défaits près de l'Isère, et perdent 120,000 hommes dans cette bataille.

La Gaule Narbonnoise est réduite en province Ro-

maine.

±18. Narbonne est fondée.

Marcius est vainqueur des Gaulois à l'entrée dés Alpes.

114. Les Thraces sont vainqueurs de Caton.

113. Carbon chasse de l'Italie les Teutons et les Cimbres qui y avoient pénétré.

111. Guerre des Romains contre Jugurtha. Elle est décrite par l'historien Salluste.

109. Les Cimbres chasses des Gaules défont le consul Silanus.

Métellus défait Jugurtha, et le met en fuite.

108. Le consul Scaurus va dans les Gaules, et y est encore battu par les Cimbres.

207. Marius combat Jugurtha dont il est vainqueur, ainsi que de Bocshus roi de Mauritanie son allié.

106. Toulouse capitale des Tectosages, est prise par le consul Romain Capion qui y fait un butin immense.

SUPPL. Tome IV.

104. Marius remporte une dernière victoire sur Jagurcha,

et triomphe dans Rome.

102. Il taille en pièces les Ambrons et les Teutons près de la ville d'Aix. Deux cent mille hommes restent sur le champ de bataille, et quatre-vingt mille sont faits prisonniers.

Saturnius demande le partage des terres que Marius

avoit prises aux Cimbres. Celui-ci le fait tuer.

99. Les Lusitaniens sont soumis par le proconsul *Dolabella*.
96. Ptolomée Appion lègue en mourant ses états et la ville de Cyrène aux Romains.

La ville de Gaza est rasée par ordre d'Alexandre roi de

Judée.

'94. Le sénat ordonne à Sylla préteur de Cilicie, de mettre Ariobarçane sur le trône de Cappadoce; Mithridate roi de Pont s'y oppose.

90. Il rend un décret pour rétablir Nicomède dans le royaume

de Bithynie dont il avoit été chassé par Mithridate.

88. Sylla est nommé général de l'armée qui marche contrece monarque. Marius lui fait ôter ce commandement. Sylla furieux chasse Marius de Rome. Mithridate dévaste la Phrygie, s'empare de la Thrace, de la Macédoine, de la Grèce, et fait massacrer tous les Romains qui se trouvent en Asie.

87. Marius assiège Rome où les proscriptions com-

mencent.

36. Cinna et Sertorius se mettent à la tête des bannis et s'emparent du mont Janicule. Marius meurt de maladie.

84. Sylla fait la paix avec Mithridate, qui cède aux Romains l'Asie, la Cappadoce et la Bithynie.

83. Sylla défait Norbanus, et force Sertorius à se retirer en

Espagne.

82. Il défait Marius fils, qui se réfugie à Preneste où il est assiégé. Tous les patriciens de Rome sont égorgés par ordre du préfet Damasippus. Sylla survient qui proscrit ses ennemis et fait vendre leurs biens. Marius fils se tue, et Preneste se rend à Sylla qui est élu dictateur.

Cicéron commence à se faire connoître par l'éloquence

de ses discours.

79. Sylla abdique la dictature, et deux années après meurt paisiblement à Cumes en Italie, après avoir inondé Rome du sang de ses compatriotes. Son corps est apporté et inhumé avec la plus grande pompe dans le champ de Mars.

Ciceron fait un voyage à Athènes.

77. Pomple marche contre Sersorius, qui s'étoit rendu in-

3. Spartaeus simple esclave, est mis à la tête d'une armée de révoltés et ravage l'Italie.

Pompée fait la conquête de l'Espagne, et la soumet de

mouveau à Rome.

70. Lucullus soumet le royaume de Pont. Cicéron parle contre

69. L'Arménie est soumise par Lucullus. Il en apporte le cerisier.

67. Mithridate recouvre son royaume, tandis que le consul Métellus s'empare de l'isle de Crète.

66. Pompée marche contre Mithridate, le défait, soumet Tigrane roi d'Arménie, et lui prend la Phénicie et la Syrie. Loin de se rendre maître de Rome, à son retour il a la générosité de congédier ses troupes et de rentrer dans sa patrie comme simple citoyen.

63. Mithridate se donne la mort. La conjuration de Catilina éclate, mais Ciceron en arrête tous les effets. Cesar com-

mence à paroître et fait la guerre en Lusitanie. 60. Premier triumvirat entre Pompée, César et Crassus.

88. Clodius tribun du peuple fait exiler Ciceron, Cesar fair la guerre des Gaules, et repousse les Helvétiens et les Allemands.

57. Il soumet les Belges et les Nerviens.

55. Il passe dans la Grande-Bretagne, qu'il réduit sons le

pouvoir de Rome.

53. Crassus combat les Parthes et périt dans le combat. César. défait Vercingentorix, et s'empare des villes d'Alexie et de Gergovie.

'49. La guerre civile commence entre César et Pompée. Le premier passe en Espagne, où il défait l'armée de son rival. A son retour il s'empare de Marseille. Il entre à Rome où il exerce pendant onze jours la dictature.

48. Bataille de Pharsale en Macédoine, où César est vainqueur de Pompée. Ce dernier, réfugié en Egypte, y est

lâchement assassiné.

Au mois d'octobre de cette année commence l'ère Antioche.

47. César combat en Egypte. Il assiège Alexandrie. La belle bibliothèque de Ptolomée y est brûlée. Cléopâtre obtient du vainqueur le royaume d'Egypte.

46. Le dictateur passe en Afrique, où il combat Caton et Scipion, qui se donnent la mort, indignés de la perte de

la liberté Romaine.

us. César réforme le calendrier. On donne son nom au

mois de juillet. La première année julienne date du premier janvier de cette année.

Cesar défait en Espagne les enfans de Pompée; il rentre

à Rome où il est èlu dictateur pour la vie.

44. Il est tué dans le sénat le 15 de mars, par Brutus, Cassius, et autres conjurés. Marc-Antoine assemble le sénat qui abolit la dictature et poursuit les meurtriers qui sortent, de Rome. Octave, neveu de César, y vient pour y recueillir la succession de son oncle.

'a3. Ce dernier devient consul. Second triumvirat entre Marc-Antoine, Lépidus et lui. Les triumvirs proscrivent

leurs ennemis, et Ciceron est égorge.

Fondation de Lyon par le consul Lucius Munatius

Plancus.

42. Ociave et Antoine livrent bataille près de la ville de Philippes, à Brutus et Cassius; ces derniers se donnent la mort après leur défaite.

40. Les Parthes s'emparent de la Syrie, et coupent les oreilles à *Hircan* grand prêtre des Juiss. *Hérode*, venu à Rome, y obtient du sénat le royaume de Judée.

39. Les Parthes sont défaits par Ventidius, qui reprend sur

eux la Palestine et la Syrie.

38. Commencement de l'ère d'Espagne.

36. Troubles entre les triumvirs.

35. Le fils de Pompée se rend à Antoine qui le fait tueri

33. Agrippa donne de magnifiques jeux aux Romains; il fait ouvrir dans les Gaules plusieurs grandes routes.

32. Auguste fait déclarer par le senat la guerre à Antoine et

Cléopâtre qui se retirent à Ephèse.

30. Célèbre bataille d'Actium en Épire, le deux septembres Auguste y fut vainqueur d'Antoine. Celui - ci fuir avec Cléopâtre en Egypte. C'est de cette époque que commencent les années Actiaques.

Auguste suit son ennemi en Égypte; il prend les villes de Peluse et d'Alexandrie; Antoine et Cléopâtre se donnent

la mort.

25. Varron triomphe des Salentins.

Agrippa fait construire à Rome le portique de Neptune et le Pantheon.

20. Les Indiens envoient des ambassadeurs à Auguste qui se trouvoir à Samos.

27. Il fonde les jeux séculaires pour être célébres tous les cent ans. Horace à cette occasion fait un poème plein de verve et d'élégance.

an. Incendie du temple de Vesta à Rome.

**2.** Tibère est adopté par Auguste qui lui donne sa fille Julie en mariage. Les Lyonnois élèvent un temple en l'honneur de Rome et d'Auguste, au confluent du Rhône et de la Saône.

xo. Celui de Janus est fermé, Rome se trouvant en paix

avec toutes les nations.

8. Auguste réforme le calendrier; il ordonne qu'on laissera écouler douze années sans ajouter le jour bissextile au mois de Février; il donne son nom au sixième mois de l'année Romaine, d'où est venu celui d'Août.

7. Tibère passe le Rhin, et soumet les Germains qui s'étoient

révoltés.

T. Jésus-Christ naît à Bethléhem en Judée. Les chronologistes n'ont pas fixé incontestablement l'an du monde de cette naissance. Calvisius la place en 3947, Cornélius à Lapide en 3951, Sixte de Sienne en 3962, Pétau en 3983, Capel en 3999, Ussérius et beaucoup d'autres en 4004, Boronius et Perérius en 4022, Salian et Torniel en 4052, et Génébrard en 4089. C'est à cette époque que commencent l'ère chrétienne et l'histoire moderne.

# HISTOIRE MODERNE,

# DEPUIS L'ÈRE CHRETIENNE.

### Premier siècle.

a. L'ère commune ou chrétienne commende au premier Janvier de l'an 754 de la fondation de Rome.

2. Caius César fait la paix avec les Parthes.

4. Cinna petit-fils de Pompée, conspire contre Auguste qui

lui pardonne et le désigne pour consul.

 Auguste accorde des pensions aux soldats prétoriens qui ont 16 ans de service. Il établit une caisse militaire en leur faveur.

6. Le senat exile Archélaus roi de Judée, et réduit ses états

en province Romaine.

7. Germanicus va combattre dans la Pannonie.

 Auguste fait décréter des peines pécuniaires contre les célibataires, et favorise les mariages; la Dalmatie est soumise; Varus est défait par Arminius, général des Germains.

14. Auguste meurt à Nôle en Campanie, à l'âge de soixante

et seize ans.

Son siècle est l'un des plus brillans pour la culture des sciences et des lettres; et Rome s'enorgueillit des

hommes célèbres qu'elle renferme alors. Acclipiade pénèrre dans les secrets de la médecine; Phèdre fait passer dans la langue latine le charme et la naïveré de l'apologue; Apollodore cultive avec succès les langues et la Rhétorique : Aquilius et Horsensius éclaircissent l'obscurité des lois ; Varon mérite le nom du plus savant des Romains; Lucrèce décrit dans de beaux vers la philosophie de Démocrite et d'Epicure; Virgile, le prince des poëtes, chante les bergers, les travaux champêtres et les heros; Horace, le peintre des graces et de la bonne philosophie, acquiert par ses poésies une réputation immortelle; Ovide, poète délicat, facile et sensible, célèbre l'amour qui le fit exiler; Catulle, Tibulle et Properce, suivent ses traces, ainsi qu'Aulus Sabinus dont les épîtres ont mérité souvent d'être confondues avec celles d'Ovide; Dioscoride devient un maître habile dans la connoissance des plantes; l'éloquent Ciceron sauve sa patrie du pillage, ses amis de la mort et son nom de l'oubli par ses discours et ses écrits philosophiques. Trogue Pompée, Cornélius Népos, Diodore de Sicile, Denys d'Halicarnasse, Nicolas de Damas, ecrivent l'histoire avec autant d'élégance que de profondeur ; ils sont surpassés par Salluste, qui peint avec énergie et intérêt l'attentat de Catilina et la guerre de Numidie; Cornélius Gallus publie des élégies estimées: Manilius chante l'astronomie, et a le talent d'en faire passer les principes dans ses vers; Publius Syrus charme son esclavage en cultivant la morale et en la réduisant en maximes. Les peintres et les sculpteurs quittent la Grèce pour s'établir à Rome; et Vitruve, l'un des plus grands architecres connus, développe à la même époque, avec autant de précision que de goût, les préceptes et les règles de son art.

16. Les Germains et particulièrement les Chérusques, les Chattes et les Angrivariens, sont soumis par Germanicus.
 17. La Cappadoce est réduite en province Romaine après la mort du roi Archélaüs.

Un tremblement de terre renverse douze villes en Asie.

19. Caiphe est nommé grand-prêtre des Juifs.

23. Stjan, favori de Tibère, esperant parvenir à l'empire, empoisonne Drusus fils de l'empereur.

27. L'amphithéatre de Fidènes, nouvellement construit, s'écroule et écrase cinquante mille spectateurs.

Pilate est nommé gouverneur de la Judée.

28. St. Jean-Baptiste se retire dans le désert et y prêche la pénitence,

34. Séjon est condamné à mort par le sénat.

33. Un vendredi, que l'on croit être le 3 avril et le quinzième de la lune, Jésus est crucifié à l'âgo de 32 ans et trois mois.

35. Artaban est chasse du gone des Parthes : Tibère donne ses états à Tiridate.

36. Caïphe est déposé par le gouverneur de Syrie.

Tiridate est depouille par Attaban.

40. Pilate, exilé par Caligula, se donne la mort. Le nom de Chrétien commence à être donné aux disciples de Jésus à Antioche.

41. St. Pierre établis son siège à Rome.

43. L'empereur Claude passe dans la grande Bretagne qu'il soumet; il fait construire un port magnifique à l'embouchure du Tibre.

47. Une isle jusqu'alors inconnue, s'élève dans la mor Egée

au mois de Janvier.

Claude fait célébrer les jeux séculaires.

48. Il fait recorder le droit de ciroyen Romain aux Lyonnois et aux habitans d'Autun.

50. St. Paul parle dans l'aréopage, et convertit St. Denis qui en étoit juge.

35. Cosbulon combat les Parthes, et force Vologèse leur roi à demander la paix.

Britannicus est empoisonne par l'ordre de Néron. Cet

empereur se livre à toutes sortes d'excès.

59. Il fait mourir sa mère Agrippine, et le senat a la lacheté d'applaudir à ce crime.

So. Corbulon s'empare de la ville de Tigranocerte, et soumet l'Arménie dont il donne le gouvernement à Tigrane.

52. Néron chasse sa femme Octavie, pour épouser Poppée qu'il fait mourir bientôt après, Il s'empare des biens de l'affranchi Pallas qui est tué par ses ordres.

64. Il fait mettre le feu à Rôme pour se procurer le spectacle

d'un vaste incendie.

Première persécution contre les Chrétiens accusés de

cet attentat.

65. L'empereur fait mourir Lucain, Sénèque, Soranus et Thraséas Petus; il exile Corbulon et le force à se donner la mort.

68. Galba se révolte en Espagne; Néron se tue; Vespasien

assiège Jérusalem.

69. Othon s'empare de l'empire; il fait mourir Galba son prédécesseur; il est vaincu lui-même par Vitellius qui lui succède et qui meurt percé de coups de couteau.

70. Vespasien est empereur; Tite son fils prend Jérusalem après un siège remarquable, le temple de cette ville est brûlé le 5 Août.

71. Le temple de Janus est fermé à Rome.

74. L'Achaie, la Lycie, la Cilicie, la Comagène, Samos , Rhodes et Byzance, deviennent provinces Romaines.

75. Vespasien consacre un temple superbe à la paix; il y, place les dépouilles de celui de Jérusalem.

78. Horrible peste à Rome qui la dépeuple.

79. Junius Agricola, gouverneur de la Grande-Bretagne, en soumet les peuples révoltés.

Une éruption du Vésuve engloutit les villes de Pompeix

et d'Herculanum.

80. Titus fait construire un amphithéâtre et des thermes. Un incendie consume à Rome le Panthéon et le temple de Sérapis.

84. Les jeux capitolins sont institués par Domitien, et se

célèbrent tous les cinq ans.

92. Seconde persécution contre les Chrétiens, sous cet empereur. St. Jean l'évangéliste est exilé à Pathmos où il écrit l'apocalypse. On met à mort tous ceux qui paroissent appartenir à la famille de David.

97. Nerva adopte Trajan.

### Deuxième Siècle.

102. Décebale, roi des Daces, se donne la mort après avoir

été vaincu par Trajan.

103. Cet empereur fait élever la colonne qui porte son nom; il bâtit des bibliothèques; il reçoit les ambassadeurs des nations des Indes.

106. Il se rend maître de Séleucie, de Ctésiphonte et de Babylone; l'Arménie est soumise; les Ibériens, les Sar-

mates, les Arabes sont vaincus.

107. Troisième persécution contre les Chrétiens. Martyre de St. Siméon evêque de Jérusalem, et de St. Ignace.

- 115. Un tremblement de terre renverse Antioche; l'empereur qui s'y trouvoit, descend par une fenêtre et a peine à se sauver.
- 116. Incursion des Juiss de Cyrène en Egypte, où ils mettent tout à feu et à sang; ils pénètrent jusqu'en Chypre, renversent la ville de Salamine et y massacrent deux cent cinquante mille personnes.

117. Adrien, elu empereur, fait la paix avec les Parthes.

120. Nicomédie et plusieurs villes voisines sont englouties par un tremblement de terre; l'empereur voyage dans la

Grande-Bresagne où il fait construire un mur de trente lieues pour séparer les Bretons des Pictes.

¥22. Adrien revient dans les Gaules et s'arrête à Nîmes, où il fait élever un palais en honneur de Plotine veuye de Trajan.

330. Il envoie, une colonie à Jérusalem, et fait élever à

Peluse un magnifique tombeau à Pompée.

131. Antinous, favori de l'empereur, est jeté dans le Nil et

placé au rang des dieux.

38. Antonin le Pieux parvient à l'empire. St. Justin publie son apologie en faveur des Chrétiens; le médecin Galien, l'historien Justin, Maxime de Tyr se rendent célèbres.

162. Troisième persécution contre les Chrétiens sous Marc-Aurèle. St. Justin est martyrisé ainsi que St. Polycarpe.

174. L'empereur fait la guerre aux Quades dans la Germanie.

277. St. Pothin évêque de Lyon, Attale, le médecin Alexandre, et Ste. Blandine souffrent le martyre dans cette ville qui choisit pour évêque St. Irénée,

188. Incendie du capitole par le tonnerre, sous l'empire de

Commode; une peste affreuse ravage l'Italie.

191. Un autre incendie détruit la moitié de Rome, consume

le palais impérial et le temple de Vesta.

193. Pertinax successeur de Commode est assassiné. Julien qui est nommé empereur par les soldats, est mis à mort au bout de deux mois. Sévère, Niger et Albin se disputent l'empire.

194. Niger vaincu se retire à Antioche. Il s'enfuit de cette

ville et est tué prés de l'Euphrate.

195. Sévère fait raser Byzance.

198. Il revient dans les Gaules et livre bataille près de Lyon à Albin qui y est tué. Les Lyonnois qui avoient soutenu le parti de ce dernier, sont proscrits.

# Troisième siècle.

d'Alexandrie et d'Egypte sont immolés. St. Irénée évêque de Lyon et dix-sept mille habitans de cette ville ont la tête tranchée. Leur sang rougit les eaux de la Saône qui en prend son nom. Elle s'appelle dès-lors Sangona au lieu d'Arar.

"204. Célébration des jeux séculaires à Rome. Tertullien, Origène, Clément d'Alexandrie et Minucius Félix fleurissent

à cette époque.

212. Caracalla succède à Sévère. Il tue son frère Géta dans les bras de sa mère, et fait mourir le jurisconsulte Papinien qui n'avoit pas voulu excuser ce meurtre.

216. Il surprend Artabane roi des Purthes, et s'empar E'de , ses états.

218. Macrin et son fils Diadumène lui succèdent et sont assassinés par les soldars. Héliogabale parvient à l'empire.

222. Ce dernier est tué dans un tumulte et jeté dans le Tibre.

Son successeur Alexandre Sévère permet aux Chrétiens
l'exercice de leur culte.

226. Il fait bâtir des thermes à Rome. Ammonius enseigne à Alexandrie la philosophie de Platon.

234. Alexandre marche contré les Perses et défait leur roi Artaxerxès.

235. Il est tué dans les Gaules et Maximin règne après lui. Sixième persécution contre les Chrétiens.

236. Gordien et son fils, Balbinus et Pupienus Maximus se font déclarer empereurs. Les premiers sont assassinés à Carthage. Maximus de son côré est tué par ses soldars comme il assiégeoit Aquilée. Balbin et Pupienus hais des troupes, sont massacrés par elles. Gordien le jeune parvient à l'empire.

242. Celui-ci part pour la Perse et prend les villes de Carras

et de Nisibe.

244. Il est assassiné par Philippe préfet du prétoire qui lui succède. Ce dernier fait la paix avec Sapor roi de Perse.

248. On célèbre à Rome les jeux séculaires, et le théâtre de Pompée est réduit en cendres.

249. L'empire de Dèce commence.

Seprieme persécution contre les Obtétiens. Le pape Fabien est martyrisé. Paul se réfugie dans la Thébaide et

y devient le premier hermite.

257. Huitième persécution contre les Chrétiens par l'empereur Valérien. Le pape St. Etienne souffre le martyre, ainsi que le pape Sixte, St. Hippolyte, St. Laurene diacre et St. Cyprien évêque de Carthage.

260. Incursion des Scythes dans l'empire. Ils s'emparent des villes de Trébizonde et de Chalcedoine, et menent le

teu à Nicee.

263. Le tyran Posthume est défait dans les Gaules.

267. Zémbie, neine de Palmyre, est victorieuse des Romains. 269. L'empereur Claude II remporte une grande victoire sur les Goths qui laissent 320,000 hommes sur la place.

272. Neuvième persécution contre les Chrétiens sous

273. Celui-ci défait Zénobie, et s'empare de ses états.

277. L'empereur Probus vient dans les Gaules, et fait planter la vigne dans les environs de Lyon.

Il soumet les Gètes et ensuite les Thraces.

284. Diocletien parvient à l'empire, et c'est à cette époque

So. Le Persan Narsès fait la guerre aux Romains. Caraustus s'empare de la Bretagne et Achillaus se révolte en Egypte.

295. Après un siège de huit mois, Dioclétien prend la ville d'Alexandrie.

### Quatrième siècle.

302. Dixième persécution contre les Chrétiens. L'empereur ordonne de démolir leurs églises et de brûler leurs livres.

904. Dioclétien abdique l'empire et lui préfère les douceurs de la vie champêtre. Il persiste ensuite à refuser le gouvernement.

306. Schisme célèbre d'Arius excommunié par Pierre evêque d'Alexandrie.

3 12. Constantin fait la guerre à Maxence, le défait et embrasse le Christianisme.

321. Il rend plusieurs lois favorables aux savans, aux grammairiens et aux médecins.

324. Il défait deux fois Licinius, s'empare de lui et l'exile à Thessalonique. Ce dernier cherchant à y exciter de nouveaux troubles, fut tué par ordre de l'empereur.

325. Premier concile général de Nicee (\*).

Constantin défend les spectacles de gladiateurs, et fait bâtir une église à Jérusalem. Il fait mourir son épouse Fausta et Crispus son fils, et ordonne de magnifiques funérailles pour sa mère Hélène.

328. Le siège de l'empire est transporté par l'empereur dans la ville de Byzance qui prend le nom de Constantinople,

336. Exil de St. Athanase. Mort d'Arius.

Constantin fait élever à Constantinople une église superbe en l'honneur des Apôtres, et meurt près de Nicomédie le 22 mai de l'année suivante.

340. Constantin le jeune fait la guerre à Constant son frère,

et est tué près de la ville d'Aquilée.

350. Constant est tue par le tyran Magnence.

35a. Constantius Gallus poursuit les Juifs, et leur brûle les villes de Diocesarée et de Tiberiade.

353. Magnence se tue à Lyon.

355. Donat, auteur d'une hérésie très-répandue, est chassé de Carthage.

<sup>(\*)</sup> Nous ne ferons point mention des autres conciles qui se trouvent à la suite de la chronologie des papes.

356. Julien déclaré César, fait la paix avec les Francs. II réside à Sens et vient passer l'hiver à Paris:

357. Elévation de l'obélisque du grand cirque à Rome.

Un tremblement de terre s'étend en Macédoine et en Asie, et y renverse cent cinquante villes, parmi lesquelles on regrette celle de Nicomédie.

L'hermite St. Antoine meurt dans le désert à l'âge de

cent cinq ans.

360. Victoire de Julien sur les Francs; il fait représenter des jeux publics à Vienne, et y perd sa femme Hélène.

Il part pour Constantinople, où il est salué empereur.

362. Il persécute les Chrétiens qu'il veut forcer de sacrifier aux idoles, et il publie son Misopogon contre les habi-

tans d'Antioche.

363. Après la mort de Julien, frappé cette année d'un coup de flèche dans la guerre qu'il faisoit aux Perses, Jovien est élu empereur et accorde la paix à Sapor. Il protège le Christianisme et abolit le culte des faux dieux. Bientôt après il meurt étouffé par la vapeur du charbon. St. Basile et St. Grégoirs de Nazianze défendent dans leurs écrits la religion catholique, et combattent les opinions d'Arius. De son côté, Optat réfute Parménien.

369. Athanaric, roi des Goths, est vaincu par Valens qui lui accorde la paix.

374. St. Ambroise est élu évêque de Milan, et St. Martin, évêque de Tours.

378. Les Goths s'établissent dans la Thrace et la Scythie; et parviennent jusqu'aux environs de Constantinople.

379. Ils sont défaits par Théodose, Les Vandales sont vaincus

par les Lombards.

388. St. Augustin commence à paroître, et enseigne la rhée torique à Milan. St. Jérôme, secrétaire du pape Damase, se rend à Jérusalem et visite ensuite les monastères de l'Egypte. St. Jean Chrysostôme prépare les écrits qui l'ont rendu célèbre.

390. Théodose, irrité du meurtre de Botéricus préfet d'Illyrie,

fait massacrer les habitans de Thessalonique.

392. Le jeune Valentinien empereur, blessé par Arbogase; meurt à Vienne en Dauphiné; quelque temps après, ce dernier se tue lui-même, après avoir été vaincu par Théodose.

397. Le général Stilicon se distingue en Italie, et donne sa

fille en mariage à l'empereur.

400. Alaric, roi des Goths, entre en Italie et pénètre jusqu'aux portes de Ravenne.

Honorius cède à ces peuples les Gaules et l'Espagne,

### Cinquième siècle.

- 403. Alaric marche vers Rome; il est defait par Stilicon.
- 404. Grêle d'une grosseur extraordinaire à Constantinoples Pélage commence à répandre ses héresies.
- 405. Les Vandales et les Alains pénètrent dans les Gaules, à la sollicitation de Stilicon.
- 408. Celui-ci, convaincu de trahison, est mis à mort à Ravenne.
- 410. Alaric s'empare de Rome après deux ans de siège, et en énlève tous les trésors.
- 413. Les Bourguignons, peuple de la Germanie, s'établissent sur les bords du Rhin.
- 414. Les Goths, vaincus par le consul *Constantin* près de la ville d'Arles, sont chassés de Narbonne et forcés de sé retirer en Espagne.
- 420. Commencement de la monarchie Françoise sous Pharamond, chef des Francs.
- 424. L'armée des Perses, poursuivie par celle des Romains se jette dans l'Euphrate, et cent mille soldats y sont novés.

On croit qu'à cette époque les Francs rédigèrent la loi

salique.

- 27. Genseric roi des Vandales, ravage la Lusitanie; poursuivi par le roi des Suèves, il prend la fuite et se jette dans un fleuve.
- 429. St. Germain, évêque d'Auxerre, va en Irlande; Sainte Geneviève vit dans une solitude près de Paris; Nestorius, évêque de Constantinople, propage ses opinions, et est réfuté par St. Cyrille.
- 435. Le code Théodosien est publié. Il n'a jamais été adopté en France.
- 436. Théodoric, roi des Goths, combat les François et assiège Narbonne.

439. Genseric, à la tête des Vandales, soumet l'Afrique et prend Carthage.

442. Attila, roi des Huns, dévaste la Thrace et l'Illyrie. Théodose ne pouvant le repousser lui envoie six mille livres pesant d'or pour déterminer sa retraite. Attila retournant sur ses pas ravage l'Europe. Les habitans d'Aquilée fuient devant lui, se réfugient dans les lagunes du golfe Adriatique et fondent Venise.

448. L'hérésie d'Eutychès se répand.

Mérouée parvient au trône des François.

450. Aëtius, général Romain, défait Attila près du Danube ; tandis qu'une famine horrible en Italie y force les habitans

à se nourrir de chair humaine.

151. Attila ravage la France. Les prières de Ste. Geneviève l'empèchent de piller Paris. Il est vaincu dans la plaine de Châlons par Actius, et laisse 180 mille hommes sur le champ de bataille.

452. Milan est pillé par Attila. Le pape Léon va au devant de lui et l'empêche de s'emparer de Rome. Ce conquérant

abandonne l'Italie.

454. La Sicile passe sous la domination des Vandales.

455. A la sollicitation de l'impératrice Eudoxie, Genserie vient d'Afrique en Italie, s'empare de Rome, en démolit les monumens et en emporte les richesses.

456. Les Vandales sont défaits par Ricimer.

458. Dans la nuit du 14 septembre, un tremblement de terre renverse entièrement Antioche, plusieurs villes dans l'Ionie et les isles Cyclades.

461. Ricimer fait tuer en Espagne l'empereur Majorien.

462. Cologne est prise sur les Romains par Childeric rot de France.

Victorin d'Aquitaine dresse un cycle pascal qui s'étend

wania lanna saa

jusqu'à l'année 532.

464. Le comte Marcelin chasse les Vandales de la Sicile. 466. Clermont en Auvergne est assiégé par Evaric roi des

Goths, mais il est repoussé par le fils de l'empereur Avitus. 469. Dinzinc, roi des Huns, fils d'Attila, est assassiné, et les Ostrogoths envoient sa tête à Constantinople.

472. Eruption extraordinaire du Vésuve; les cendrès volèrent jusqu'à Constantinople et obscurcirent le soleil.

475. L'empire d'Occident finit dans la personne d'Augustule.
476. Un incendie détruit une partie de Constantinople; la grande bibliothèque est brûlée; elle renfermoit un exem-

plaire des œuvres d'Homère écrites en lettres d'or.

Odoacre roi des Hérules s'empare de Rome, prend le titre de roi d'Italie, et établit le siège de son empire à Ravenne.

485. Clovis, roi des François, est vainqueur de Syagrius général Romain, et s'empare de toutes les Gaules.

490. Il soumet les Thuringiens.

491. Le règne d'Anastase empereur d'Orient est heureux pour les peuples. Il diminue les impôts et supprime la vénalité des charges.

493. Odoacre, roi des Hérules, invité à un festin par Théoj

doric, y est assassine.

495. Clovis combat les'Allemands près de Tolbiac et en est vainqueur; il embrasse la religion Chrétienne, et est baptisé par Sr. Rémi évêque de Reims.

496. Les Sclavons subjuguent la Bohême et la Pologne.

499. Les Bulgares ravagent la Thrace, et les Sarasins la Phénicie et la Syrie.

St. Benoît assemble près de lui des solitaires, et les

assujentit à une règle,

### Sixième siècle.

501. L'empereur Anastase devient cruel. Il fait égorger dans le cirque trois mille spectateurs qu'il croyoit être ses ennemis.

Gondebaud, roi des Bourguignons, publie à Lyon le code

de ses lois, appelées lois gombettes.

505. Clovis fait bâtir une église à Paris, où Ste. Genèviève est inhumée:

506. Alarie est vaincu et tué par Clovis. Ce dernier fixe son

séjour à Paris.

508. Siège d'Arles par les François. Cette ville est vaillamment défendue par les Goths. St. Césaire en étoit alors évêque. 509. Clovis s'empare d'Amiens, de Cambrai et de Numance,

après avoir immolé les petits souverains de ces villes.

5 10. Après la mort de Clovis, ses états sont divisés entre ses quatre fils.

522. Thrasimond roi des Vandales est défait et tué dans un combat contre les Maures.

524. La ville d'Edesse est submergée, et ses habitans périssent dans les eaux.

526. Antioche et une partie de Corinthe sont englouties par un tremblement de terre arrivé au mois de Mai.

Denys le petit publie son cycle. C'est le premier qui ait fixé l'ère nouvelle à la naissance de J. C., et commencé à compter de cette époque.

528. Bélisaire paroît et fait la guerre aux Perses. Justinien

fait rebâtir Antioche.

529. Le 16 Avril, Justinien publie son code.

532. Grande sédition à Constantinople; trente-cinq mille personnes y sont tuées; les plus beaux édifices de la ville sont la proie des flammes.

533. Bélisaire passe en Afrique, fait la guerre aux Vandales

défait leur roi Gilimer et s'empare de Carthage.

Le Digeste est publié.

534. Gilimer, fait prisonnier, est conduit à Constantinople,

535. Bellisaire descend en Sicile, et s'en empare.

Deux moines arrivés des Indes à Constantinople, y apportent la soie et l'art de la fabriquer.

537. Bélisaire entre en Italie, en chasse les Goths et prend

Rome.

539. Les Goths rasent Milan, et en égorgent les habitans. 540. Justinien demande la paix à Cosroes roi de Perse, et s'engage à lui payer un tribut.

542. Totila se rend maître de Florence, de la Pouille et de

Naples.

543. Bélisaire s'avance contre Cosroès, mais la peste se met dans son armée.

546. Totila assiége Rome.

5,47. Il s'empare de cette ville le 17 Janvier, et y fait passer 80,000 habitans au fil de l'épée. Bélisaire reprend Rome sur Totila.

550. Ce dernier s'en rend encore le maître, et l'embellit.

553. Narsès vient en Italie, tue Totila, et détruit la domination des Goths en Italie.

557. Justinien fait rebâtir l'église de Sainte-Sophie à Cons-

tantinople.

- 558. Childebert roi de France est inhumé dans celle de Saint-Germain-des-Prés qu'il avoit fait construire.
- 561. Bélisaire est dépouillé de ses biens par Justinien; on lui crève les yeux, et il est forcé à mendier pour vivre. 568. Les Lombards sous la conduite d'Alboin, établissent

leur domination en Italie.

582. La peste ravage la France et emporte les deux fils du roi Chilperic.

587. La reine Frédegonde fait assassiner son époux Chilperic

par Landri maire du palais.-

589. Elle ordonne le meurtre de Prétextat archevêque de Rouen.

Le Tibre grossit subitement et submerge Rome.

593. Priscus, general de l'empereur Maurice, combat les Avares et les chasse de la Thrace.

596. Augustin et Melitus prêchent l'Evangile en Angleterre.

600. La ville de Ferrare est bâtie.

On introduit l'usage des cloches dans les églises.

# Septième siècle.

605. Hiver rigoureux; toutes les vignes gèlent.

L'empereur *Phocas* attire le général *Narsès* à Constantinople, et le fait brûler vif comme coupable d'intelligence avec *Cosroès* roi de Perse.

807. Le pape Boniface obtient de l'empereur l'édifice du Panthéon, et en fait l'église de Ste-Marie de la Rotonde.

608. Chosroès se rend maître de l'Arménie, de la Cappadoce et fait tout égorger devant lui.

610. Il prend Apamée, Edesse et Césarée.

612. Mahomet prêche sa doctrine et établit sa religion.

613. Les Perses dévastent la Palestine, prennent et pillent Jérusalem et Damas.

614. La reine Brunehaut est livrée à Clotaire. Accusée du meurtre dé dix rois, elle est attachée par les mains et les cheveux à un cheval indompté qui la fait périr.

618. Constantinople est prise et pillée par les Avares.

622. Héraclius entre en Perse, y défait Chosroès et le met en fuite.

Commencement de l'hégire ou ère des Turcs. Elle date du jour où Mahomet se sauva de la Mecque à Médine : c'étoit un vendredi, qui est devenu pour les Musulmans leur jour de fête.

628. Héraclius, de retour à Constantinople, fait par dévotion le voyage de Jérusalem; il y établit la fête de l'Exaltation de la Croix.

632. Abubeker calife Arabe, s'empare de la Perse après avoir tué le roi Jezdegird. Commencement de l'ère Persanne, qui porte le nom de ce dernier roi.

634. Omar prend Damas et s'empare de la Phénicie.

Dagobert fait bâtir l'abbaye de Saint-Denis.

636. Il se rend maître de Jérusalem, qui reste au pouvoir des Sarasins jusqu'au temps des Croisades.

643. Il fait rebâtir le temple pour servir de mosquée aux Mahométans, et y est tué par un esclave Persan quelque temps après.

647. Les Sarasins se rendent maîtres de l'Afrique.

653. Incursion des Danois en Angleterre; ils y massacrent

tous les religieux.

Moavias général Sarasin, s'empare de la ville de Rhodes, et y fait mettre en pièces le colosse; il en vend le métal à un Juif d'Emesse, qui le transporte à Alexandrie sur neuf cents chameaux.

657. Clovis II roi de France, fait découvrir l'abbaye de Saint-Denis que son père avoit fait revêtir de lames d'argent, et il fait battre monnoie de la couverture pour la distribuer aux pauvres pendant une grande famine.

669. Les Sarasins ravagent la Sicile et renversent Syracuse

673. Ils assiègent Constantinople, mais leur flotte est brûlée par le feu grégeois, inventé par le célèbre architecte

Callinique.

674. Wamba roi d'Espagne subjugue les habitans de la Gaule Narbonnoise. Quelque temps après, il repousse les Sarasins et abdique le souverain pouvoir pour se retiter dans un monastère.

678. Childeric roi de France est assassiné par Bodillon qu'il

avoit fait battre de verges.

698. Les Romains reprennent la Syrie sur les Sarasins. Les Pictes ou Ecossois embrassent la religion chrétienne.

700. Fondation de la ville de Cracovie par Cracow roi de: Pologue.

### Huitième Siècle.

706. Les Bulgares sont vainqueurs de l'empereur Justinien II, et le forcent à prendre la fuite.

711. Les Sarasins arrivent d'Afrique en Espagne. Ils défont le roi Roderie, qui est tué dans une bataille.

713. Ce dernier est dépouillé de tous ses états par ses ennemis.

714. Charles Martel est élu maire du palais après la mort de

Pepin son père.

716. Les Sarasins continuent leurs conquêtes en Espagne; ils prennent Tolède; ils viennent ravager le Poitou et la Bourgogne.

718. Pélage, Goth de nation, élu roi des Asturies en Espagne, se défend courageusement contre les Sarasins.

720. Ceux-ci prennent Narbonne et assiégent Toulouse.'
725. Eudes duc d'Aquitaine, leur livre une sanglante bataille, dans laquelle près de quatre cent mille hommes

restèrent, dit-on, sur la place.

731. Charles Martel vient chasser les Sarasins de la Gaule Narbonnoise. L'empire de Constautinople est troublé par les disputes scolastiques, relatives au culte des images.

740. Îna roi des Saxons d'Angleterre, répudie sa femme, se fait moine, et établit sur ses états un tribut en faveur

du pape, qui fut nomme le denier de St. Pierre.

744. L'abbaye de Fuldes est fondée.

749. Pepin defait les Saxons et les Westphaliens.

752. Fin de la première race des rois de France. Pepin est déclaré roi dans une assemblée des états tenue à Soissons. Childeric est dégrade et se fait moine dans un monastère

de la ville de Saint-Omer. Le pape Zacherie approuve

l'élection de Pepin.

753. Celui-ci marche en Italie au secours du pape et fait lever le siège de Rome à Assolphe roi des Lombards.

Le pape Etienne vient en France.

Abdalla, roi des Sarasins, fait relever la ville de Séa Teucie, à laquelle il donne le nom de Bagdad.

757. Les Saxons se soumettent à Pepin.

Froils roi d'Espagne, repousse les Sarasins et prend sur eux la Galice et la Navarre.

L'empereur d'Orient fait présent au roi de France des

premières orgues qu'on y ait vues.

60. Narbonne est prise par Pepin sur les Sarasins. Ceux-

ci s'emparent de Valence en Espagne.

763. Hiver extrême, qui commença au mois d'octobre et ne finit qu'à la fin de février; les neiges s'accumulèrent en plusieurs lieux de la France à quarante pieds de hauteur; les arbres périrent; le Pont-Euxin gela à trente coudées de profondeur.

Etablissement du parlement en France.

767. L'Asie est ravagée par les Turcs.

769. Charlemagne et Carloman partagent le royaume de France; et s'emparent des états de Hunaud duc d'Aquitaine.

770. L'empereur Constantin Copronyme ordonne aux moines et aux religieux de se marier; il fait vendre les monastères et en fait verser le prix dans son trésor.

771. Charlemagne resté seul roi après la mort de son frère; s'empare des possessions des Lombards en Italie, et répudie sa femme Berthe.

772. Il défait les Saxons et détruit le temple de leur dieu

Irmensul.

773. Il vole à la défense du pape Adrien assiègé dans Rome

par Didier roi des Lombards, et prend Vérone.

774. Il force Didier à se réfugier dans Pavie, le fait prisonnier dans cette ville avec sa femme et ses enfans, et le contraint d'entrer dans un monastère où il meurt. En lui finit le royaume de Lombardie.

776. Les Saxons subjugues par Charlemagne, embrassent la

religion chrétienne.

777. Téléric roi des Rulgares, vient à Constantinople et s'y fait baptiser.

Assemblée générale de la nation Françoise, tenue par

Charlemagne, a Paderborn.

778. Celui-ci s'empare de la Navarre et de la Sardaigne sur les Sarasins. Il fair raser Pampelune; les Gascons lui

dressent une embuscade à Roncevaux, où périt le paladin Roland si célèbre dans les romans de chevalerie.

79. Charlemagne combat les Saxons révoltés qui se retirent

sur les terres des Vandales.

- 780. Rétablissement du culte des images à Constantinople, sous la régence d'Irène.

Les évêchés d'Osnabruck et de Minden en Allemagne

sont fondés.

783. L'évêque de Tolède Elipand, ne donne à Jésus-CHRIST que la qualité de fils adoptif de Dieu, et est combattu dans son opinion.

787. Charlemagne introduit dans l'église des chantres, des

organistes et le chant grégorien.

788. Il combat et soumet Tassillon duc de Bavière.

- 790. Un incendie consume à Constantinople le palais du patriarche; on y conservoit les œuvres de St. Jean Chrysostôme écrites de sa propre main.
- 793. Alphonse le Chaste roi de Castille, refuse aux Sarasins le tribut de cent filles qu'on leur livroit chaque année, les combat, et remporte sur eux une victoire signalée. 796. Charlemagne fait bâtir la ville d'Aix-la-Chapelle.

797. L'impératrice Irène fait crever les yeux à Léon son fils : dans la même chambre où elle étoit accouchée de lui. Le jeune prince en mourut trois jours après.

800. Charlemagne venu à Rome, y est couronné empereur d'Occident par le pape Léon, le jour de Noël.

Vers ce même temps l'université de Paris est établie.

#### Neuvième Siècle.

Soi: Le pape Léon établit les processions des Rogations. après un tremblement de terre qui renverse à Rome l'église de Saint-Paul.

802. Charlemagne envoie des ambassadeurs à l'impératrice Irène: celle-ci est mise en prison, déchue de l'empire. puis reléguée dans l'isle de Lesbos, par Nicéphore.

Egbert, prince illustre d'Angleterre, réunit les sept royaumes de Kent, de Northumberland, de Sussex, d'Essex, de Mercie, de Westsex et d'Eastangle, et n'en fair qu'un seul qui prend le nom de ce dernier.

206. Assemblée générale des principaux seigneurs François. à Thionville; Charlemagne leur lit son testament dans

lequel il partage ses états entre ses trois fils.

207. Ce monarque reçoit une ambassade et de magnifiques présens du calife Aaron Raschild.

309. Abderame fait perir six cents habitans de Tolède.

811. L'empereur Nicéphore et son fils Staurace sont tués dans une bataille par Cramme prince des Bulgares.

8 14. Charlemagne meurt d'une pleurésie à Aix-la-Chapelle,

et est enterré dans l'église qu'il y avoit fait bâtir.

817. Assemblée nationale tenue à Aix - la - Chapelle, par Louis le Débonnaire. Il associe son fils Lothaire au gouvernement.

820. Michel conspire contre l'empereur Léon l'Isaurien. Celui-ci le condamne à être brûlé vif le lendemain de la fête de Noël. Pendant la nuit Léon est poignardé dans l'église, et Michel surnommé le Bèque, proclamé empereur.

823. Les Sarasins s'emparent de l'isle de Crète, et y bâtissent la ville de Candie.

Ebbon, évêque de Rheims, va prêcher le christianisme

aux Danois.

ţ.

斑

il)

Č

į,

ķ

95

پځ

Ì,

ŀ

ſ

324. Ambassade de l'empereur Michel au roi de France; les envoyés apportent en présent les écrits de St. Denis, l'Aréopagite.

827. Les Sarasins établissent leur domination dans la Sicile 2

la Pouille et la Calabre.

829. Le pape fait relever la ville d'Ostie.

830. Les fils de Louis le Débonnaire se révoltent contre leur père, et le font enfermer à Soissons dans l'abbaye de Saint-Médard. Quelque temps après, il est rétabli sur le trône.

835. La fête de Toussaint est célébrée pour la première

fois.

844. Soixante et dix mille Sarasins sont tués par Ramire roi

d'Espagne, dans une bataille.

845. Les Normands ravagent le nord de la France, et pénètrent jusques aux portes de Paris. Le roi Charles le Chauve les fait retirer en leur donnant une grosse somme d'argent.

849. Rome est fortifiée par le pape Léon contre les irrup-

tions des Sarasins.

851. Ceux-ci ravagent la Sardaigne et l'isle de Corse.

859. La mer Adriatique est glacée par la rigueur de l'hiver. 861. La ville de Brunswick est fondée par Brunow duc de

Saxe.

863. Lothaire roi de France est excommunié pour avoir répudié Thietherge et épousé Waldrade.

870. Descente des Danois en Angleterre. Ils y détruisent les monastères, et sont repoussés par le roi Ethelred,

873. Les champs en France sont couverts de sauterelles qui dévorent jusqu'à l'écorce des arbres; elles périssent et causent la peste.

877. Charles le Chauve est empoisonné par le Juif Sédécias

son médecin.

887. Siège de Paris par les Normands. Gosselin, son évêque; défend la ville avec courage.

895. Le monastère de Cluni est bâti par Bernon comte de

Bourgogne.

898. Famine horrible en Allemagne.

### Dixième Siècle;

901. Cette contree est dévastée par les guerres civiles!

903. La France l'est par les Normands.

905. Ceux-ci s'établissent dans la Neustrie et prennent la ville de Rouen.

912. Après la mort de Louis roi de Germanie, le titre d'empereur d'Occident devient électif en Allemagne.

916. Ordonius roi de Galice est vainqueur des Sarasins.

917. Les Hongrois brûlent la ville de Basle.

923. Charles le Simple est fait prisonnier à Péronne, et mis en prison à Château-Thierry.

946. Le roi d'Angleterre Edmont est poignardé dans un repas

qu'il donne aux seigneurs de sa cour.

955. Les Hongrois, vaincus par l'empereur Othon, sont contraints de se retirer de la Bavière.

959. Hugues Capet est élu duc des François.

964. Othon s'empare de la ville de Rome, et en chasse le pape qui avoit pris le parti de Bérenger son ennemi.

971. Les Bulgares et les Turcs, au nombre de plus de trois cent mille hommes, ravagent la Thrace; ils sont défaits par Bardas, général de Zimiscès, avec une armée de douze mille hommes,

981. L'empereur Othon II fait assassiner dans un repas les principaux seigneurs de sa cour. Cette action lui mérite l'odieux titre de sanguinaire. Il meurt quelque temps après d'un coup de stèche empoisonnée.

987. Fin de la race de Charlemagne ou des Carlovingiens; par la mort de Louis le Fainéant, roi de France.

Hugues Capes est proclame roi.

992. Le duc de Lorraine, Charles, est fait prisonnier, conduit à Orleans, et ferme dans une tour où il meurt.

999. Incendie de la ville de Paderborn.

1000. Les Bulgares sont chassés de la Thessalie par l'armée de l'empereur Basile.

### Onzième Siècle.

1006. La peste ravage l'Europe pendant trois ans.

La ville de Cracovie est prise par Boleslas roi de Pologne.

2007. Eruption du Vésuve; les pierres volent jusqu'à Naples!

1009. Jérusalem est prise par les Sarasins.

ED12. Le temple de cette ville est pillé par le Califo d'Egypte.

2014. Les Danois reviennent en Angleterre, et en chassent

le roi Ethelred.

La Flandre est submergée et ravagée par des vents furieux.

L'empereur d'Orient, Basile, défait les Bulgares, leur fait quinze mille prisonniers à qui on crève les yeux.

2017. Olaüs roi de Norwege, ravage le Danemarck pendant l'absence du roi Canut; celui-ci revient d'Angleterre, reprend ses états, pénètre en Norwege et en chasse. Olaüs.

3020. Pesto affreuse en Allemagne.

2031. L'empereur d'Orient aide des Egyptiens chasse les Sarasins de la Syrie.

2040. Smyrne est renversée par un tremblement de terre.

2043. Les Russes arrivent de Scythie et font une irruption, en Thrace d'où ils sont repoussés.

La Perse passe sous la domination des Musulmans. 2058. Les Sarasins sont expulsés de la Sicile par Robert Guisé

card, simple capitaine Normand.

2064. Première émigration dans la Terre - Sainte. Plus de soixante et dix mille pélerins y sont tués ou faits prisonniers.

1066. Guillaume duc de Normandie, descend en Angleterre,

et tue le roi Harold dans une bataille.

1074. Querelle entre le pape Grégoire VIII et Philippe I,

roi de France.

1079, L'archevêque de Lyon est déclaré primat des Gaules!
1081. L'empereur Henri assiège Rome, et s'en rend maître deux ans après; le pape Grégaire se réfugie dans le château Saint-Ango.

3086. Les Chartreux sont établis par St. Brunoi

1088. Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, fait la guerre à la France, ravage le Vexin, et brûle la ville de Mantes.

1001. Fondation de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appelés depuis Chevaliers de Malte.

2005. L'hermite Pierre paroît au concile de Clermont en Auvergne, et y fait résoudre une croisade pour con-

quérir Jérusalem.

1096. Gauthier, capitaine François, conduit la croisade en Orient, et est joint à Constantinople par l'hermite Pierre; il est tué dans une bataille par Soliman, sultan des Turcs.

Une armée de quinze mille croisés Allemands est dé-

faite par les Hongrois.

2007. Godefroi de Bouillon, à la tête des François, arrive à Nicomédie, s'empare de Nicée et d'Antioche.

2098. Victoire de Godefroi sur Corbagat, général de l'armée

du sultan de Perse.

Réformation de l'ordre monastique de St. Benoît, par

l'établissement de celui de Cîteaux.

2009. Godefroi prend Jérusalem le 5 juillet, et en est élu roi. Il défait le sultan d'Egypte, et se rend maître de la Palestine.

# Douzième Siècle.

d'une nombreuse armée; l'empereur d'Orient, Alexis, lui dresse des embûches et le fait massacrer par les Turcs.

1104. Baudouin roi de Jérusalem, se rend maître de Pto-

lémaïde. 1113. St. Bernard embrasse la vie monastique.

1118. L'ordre des Templiers est institué.

u124. Louis le Gros roi de France, force l'empereur Henri de se retirer.

1125. La peste ravage l'Allemagne.

1127. Le pape déclare la guerre au duc de Sicile Roger, fils de Guiscard, et l'excommunie.

2128. Les puits et les fontaines sont empoisonnés en France par les Juifs, qui sont brûlés en grand nombre.

St. Bernard publie ses œuvres.
7135. Roger se rend maître de Capoue et de Bénevent.

1136. Le pont de Ratisbonne est élevé.

2139. Roger s'empare de la Pouille et de la personne du pape Innocent II, qu'il force à le reconnoître pour roi de Sicile.

Abeilard, accusé d'hérésie, publie son apologie, et est attaqué par St. Bernard; il a pour contemporains Gilbert de la Porée, Pierre Lombard surnommé le Maître des sentences, Comestor, Pierre le Vénérable, le poète Faydie l'un des plus anciens troubadours, l'historien Zonare,

Robert d'Auxerre auteur d'une bonne Chronique, et l'annaliste Anglois Durrham.

1 141. Louis le Jeune roi de France, déclare la guerre à Thi-

bault comte de Champagne.

146. St. Bernard prèche de nouveau la croisade dans l'assemblée de Vézelay. Louis se croise, et amène Eléonore de Guienne son épouse dans la Terre-Sainte. Il laisse la régence du royaume à Suger abbé de Saint-Denis.

1147. L'empereur Comad part pour la même expédition avec une armée de cent mille hommes, qui est détruite par les intrigues de Manuel empereur d'Orient, et les attaques

des Musulmans.

1148. Louis est vainqueur de ces derniers au passage du Méandre, et leur fait un grand nombre de prisonniers. Il vient à Jérusalem, fait le siège de Damas, qu'il est obligé de lever pour revenir en France.

1150. Il répudie Eléonore de Guienne.

- 1151. Le moine Gratian fait la collection des canons des conciles; Campanus, mathématicien de Milan, corrige les erreurs de Ptolomée sur l'astronomie; le médecin Arabe Averroès commente Aristote, et devient célèbre par ses écrits.
- 1152. Eléonore épouse Henri d'Anjou, héritier de la couronne d'Angleterre, et lui apporte en dot la Guienne et le Poitou. Ce mariage cause toutes les guerres qui ont désolé la France pendant trois siècles.

1155. On brûle à Rome Arnaud de Bresse hérétique, et

on jette ses cendres dans le Tibre.

1158. Assemblée de Ratisbonne qui donne le titre de roi à Ladislas duc de Bohême.

1162. Prise de Milan par l'empereur Fréderic, qui en chasse les habitans et en fait abattre les murs.

1163. Il fait raser les fortifications de Maïence, et révoque les privilèges des habitans de cette ville.

1166. L'isle de Chio passe sous la domination des Vénitiens.

1170. Les rois de France et d'Angleterre ont une entrevue à Saint-Germain-en-Laie, et font la paix.

1173. Un tremblement de terre détruit la ville de Catane en Sicile, et y englourit quinze mille personnes.

1174. St. Bernard est canonisé.

1178. L'hérésie des Albigeois commence à se répandre.

1182. Philippe-Auguste, par le conseil d'un hermite du bois de Vincennes, nommé Bernard, expulse tous les Juiss de son royaume.

1183. Les habitans du Berri marchent contr'eux, et en tuenz près de sept mille.

1185. L'Irlande passe sous la domination des Anglois.

1187. L'empire des François est détruit à Jérusalem, et cette ville est prise par Saladin soudan d'Egypte.

1188. Croisade des Hollandois et des Zélandois contre les Sarasins.

1189. Ils sont suivis par Philippe roi de France, et Richard

Cour-de-Lion roi d'Angleterre. 1190. L'empereur Fréderic passe en Orient, se rend maître de la Cicille, et meurt d'une chuse de cheval en pour-

suivant les Sarasins. 1191. Le roi d'Angleterre prend aux Grecs l'isle de Chypre.

et la ville d'Acre sur les Musulmans.

1192. Au retour de son expédition il est fait prisonnier par le duc d'Autriche, et envoyé à l'empereur Henri VI. qui le retient caché dans une tour où le troubadour Blendet le découvre.

1195. Irruption des Sarasins d'Afrique en Espagne, où ils sont vainqueurs d'Alphonse VIII roi de Castille.

1196. Les eaux de la Seine s'élèvent si prodigieusement que tout Paris est inondé.

1199. Richard assiège le château de Chalus près de Limoges ? et y périt d'un coup de flèche qui lui fut décoché par Gourdon.

1200. La ville de Riga dans la Livonie est fondée.

# Treizième Siècle.

1203. Constantinople est prise par les François et les V&

nitiens qui en chassent l'empereur Alexis Lange.

1204. Baudouin comte de Flandre est élu empereur d'Orient. Théodore Lascaris établit un empire à Nicée : Alexis Comnêne fonde celui de Trébisonde.

1205. Baudouin est fait prisonnier par les Scythes dans une

bataille.

1209. Le comte de Montfort s'empare de Béziers et de Carcassone, et en extermine les habitans regardés comme hérétiques.

1210. Persécution des Juifs en Angleterre; on leur arrache les dents jusqu'à ce qu'ils découvrent leurs trésors.

1213. Le roi d'Aragon vient assièger la ville de Muret defendue par le comte de Montfort; celui-ci tue le roi dans une sortie et défait son armée.

1214. Philippe roi de France chasse les Anglois de ses états. et remporte sur l'empereur Othon une célèbre victoire près.

de Bouvines en Flandre,

**1218.** Simon de Montfort continue la guerre contre les Albigeois; il est tue devant Toulouse de cinq coups de flèche.

221. L'université de Padoue est fondée par l'empereur Fréderic.

1224. Prise de la Rochelle sur les Anglois par Louis VIII roi de France.

1226. Il marche contre les Albigeois, et fait abattre les murs d'Avignon qui lui avoit fermé ses portes.

#232. Le roi d'Angleterre veut attirer à l'université d'Oxford les étudians de l'université de Paris, mais on les retient par des priviléges.

1238. Fondation de l'université de Vienne en Autriche. La guerre civile entre les Guelfes et les Gibelins; c'est-à-dire entre les partisans de l'Empereur et ceux du Pape, désole l'Italie.

1246. Le chancelier Pierre des Vignes, accusé d'avoir voulu empoisonner l'empereur, a les yeux crevés.

1248. Louis IX, roi de France, part pour la Terre-Sainte; et s'empare de Damiette.

1250. Il est fait prisonnier par les Sarasins. 1252. Le collège de Sorbonne est fondé.

1260. La secte des slagellans fait des progrès.

1261. Michel Paléologue reprend la ville de Constantinople sur les Latins, et y abolit leur empire.

1266. Mainfroi qui s'étoit rendu maître de la Pouille et de la Sicile est tue dans une bataille que lui livre Charles d'Anjou.

1268. Celui-ci fait prisonnier Conradin, fils de l'empereur Conrad, et le fait exécuter à mort.

1270. Louis IX passe en Afrique, et y meurt devant Tunis.

1274. Diète de Nuremberg, où Rodolphe de Hapsbourg est reconnu empereur d'Allemagne.

1278. Celui-ci combat Ottogar roi de Bohème et le tue dans une bataille.

1281. La ville de Mariembourg en Prusse est fondée.

1282. Vêpres Siciliennes, pendant lesquelles les Siciliens égorgent tous les François, sans distinction d'âge ni de sexe. Jean de Prochite fut l'ordonnateur de ce massacre.

1285. Tous les banquiers et Italiens qui pilloient le peuple par leurs usures, sont chassés de France.

1287. La Pologne est ravagée par les Tartares.

3299. Un tremblement de terre renverse plusieurs villes en Allemagne.

### Quatorzième siècle.

1301. Philippe le Bel, roi de France, rend le parlement sédentaire à Paris. Il se brouille avec le pape Boniface VIII qui l'excommunie.

1302. Premiers États-généraux sous Philippe le Bel; ils eurent pour objets la guerre de Flandre, des règlemens

sur les monnoies, et le droit de régale.

1304. L'Ecosse est soumise par Edouard I, roi d'Angleterre. 1305. Les templiers sont arrêtés en France. On nomme des

· inquisiteurs pour instruire leur procès.

Batailles de Mons-en-Puelle, de Saint-Omer et de Tournai, gagnées par Philippe le Bel sur les Flamands révoltés.

1308. L'isle de Rhodes est conquise par les chevaliers de St-Jean de Jérusalem.

1312. Les templiers sont condamnés, leur ordre éteint; plusieurs sont exécutés à mort.

1313. Jacques de Molay grand-maître de l'ordre', est brûlé

vif.

1317. Etats-généraux qui confirment dans la personne de Philippe le Long, l'autorité de la loi salique en faveur des mâles, et lui accordent la couronne.

1323. Grande éruption de l'Etna.

1332. La Silésie est conquise par Ladislas roi de Pologne.

1336. Robert d'Artois perd son procès en France, et se réfugie auprès d'Edouard roi d'Angleterre.

Jacques Artavel brasseur de bière, fait révolter les

Flamands.

1337. Les moissons en Europe sont ravagées pendant trois

ans par les sauterelles.

et le roi de Portugal, sur les Maures, qui y perdirent deux cent mille hommes. On dit que les chemins furent couverts de morts plus de trois lieues à la ronde, et que le butin après le combat fut si considérable que le prix de l'or en baissa d'un sixième.

1346. Bataille de Crécy, où Philippe de Valois fut défait par Edouard III roi d'Angleterre. Celui-ci se rend maître de

Calais.

1349. Le Dauphine est cedé à la France par Humbert.

L'empire de Constantinople est agité par de futiles querelles de Théologie. Les souverains s'y succèdent rapidement.

1356. Etats-généraux assemblés à Ruelle par le roi Jean; on y accorda pour la première fois une taxe personnelle pour subvenir aux frais de la guerre contre les Anglois.

Bataille de Poitiers où le roi de France fut fait pri-

sonnier et se rendit à Denis Morbèque.

2360. L'université de Prague est établie par l'empereur Charles IV.

Paix de Bretigny qui rendit le roi Jean à la France après

quatre ans de captivité.

1369. Duguesclin remporte la victoire de Montiel sur Pierre le cruel qui y fut tué, et assure da couronne de Castille à Henri de Transtamare.

Le secraire Jean Wiclef fait des prosélytes en Angleterre,

la secte des Turlupins s'établit en Provence.

2383. Jeanne reine de Naples est étranglée par ordre de Charles de Duras.

1385. Les Turcs chassent de l'Arménie le roi Léon qui se réfugie en France.

1388. Établissement d'une université à Cologne.

1392. Charles VI devient insensé par un coup de soleil.

1395. Le sultan Bajazet est vainqueur des François près de Nicopolis.

1397. Il est défait par Tamerlan chef des Tartares, et mis

dans une cage de fer.

1399. Richard II roi d'Angleterre est dépouillé de ses états, et on élit pour roi à sa place Henri de Lancastre.

# Quinzième siècle.

1405. On découvre les isles Canaries.

1407. Le duc de Bourgogne fait assassiner le duc d'Orleans.

1409. La ville de Rome est prise sur Ladislas roi de Naples par Balthazar Cossa.

1415. Jean Hus est brûlé à Constance.

Henri V roi d'Angleterre gagne sur les François la bataille d'Azincourt.

1416. Jérôme de Prague, disciple de Jean Hus, est brûlé comme ce dernier à Constance.

1418. Massacre à Paris de la faction des Armagnacs par le parti du duc de Bourgogne.

1422. Le duc de Bedfort, Anglois, est déclaré régent du royaume de France.

1427. Les Hussites ravagent l'Autriche, la Moldavie et la Silésie.

429. Jeanne d'Arc dite la Pucelle d'Orléans, fait lever le siège de cette ville aux Anglois.

1243 1 Elle est prise par ces derniers, qui la font brûler commé sorcière.

11436. Les François reprennent Paris sur les Anglois, qui

avoient joui de cette ville pendant long-temps.

3442. Invention de l'Imprimerie à Maience.

1444. Les Turcs remportent une victoire sur Ladislas roi

de Hongrie qui est tué dans la mêlee.

1453. Ils s'emparent de la ville de Constantinople le 20 mai. tuent Constantin Paleologue dernier empereur Grec, et y établissent le siège de l'empire Ottoman.

1456. Mahomet II, sultan des Turcs, fait le siège de Belgrade, defendue vaillamment par Huniade qui y est

blessé.

11460. Commencement des guerres civiles en Angleterre

entre la maison de Lancastre et celle d'Yorck.

11468. Charles duc de Bourgogne prend la ville de Liège qu'il fait brûler; il fait jeter les femmes et les enfans dans la Meuse.

11472. Il assiège Beauvais; mais les femmes, commandées

par Jeanne Hachette, lui font lever le siège.

1474. Ferdinand V réunit les royaumes de Castille et d'Aragon par son mariage avec Isabelle. Il chasse les Juifs de ses états.

1478. Les postes sont établies en France.

Les Suisses commencent à y servir dans les armées.

1481. Famine horrible en France.

11484. Etats-généraux convoqués à Tours sous la minorité de Charles VIII. On y décide que les offices de judicature seront donnés par élection, les coutumes rédigées par écrit, et qu'on ne pourra saisir ni les bêtes de labour ni les outils d'agriculture.

1492. La domination des Maures ou Sarasins, finit en Espagne par la conquête de Grenade sur Aboabdeli, par

Ferdinand et Isabelle.

L'Amérique est découverte par Christophe Colomb.

17495. Charles VIII roi de France gagne sur les princes d'Italie la bataille de Fornouë.

2497. Le Florentin Améric Vespuce aborde dans le nouveau

Monde, et lui donne son nom.

1498. Invasion des Valaques dans la Pologne; ils en enlèvent cent mille cultivateurs qu'ils vendent aux Turcs.

# Seizième siècle.

1501. Louis Sforce se rend maître du duché de Milan. 2503. Bataille de Cérisoles, entre Louis XII roi de France et les Espagnols qui s'étoient emparés du royaume de Naples.

1508. Ligue de Cambrai entre le pape, l'empereur et le

roi de France contre les Vénitiens,

prend Cremone, Padoue et Bergame.

1511. La diète de Trèves partage l'empire d'Allemagne en

plusieurs cercles ou provinces.

1513. Le sultan Sélim s'empare de l'Egypte.

y est vainqueur des Suisses, et s'empare aussitôt de Milan, Parme et Plaisance.

1517. Selim subjugue l'Arménie.

Luther paroît et prêche contre les indulgences et la cour de Rome.

1519. Zuingle suit ses traces et répand ses opinions dans la Suisse.

1521. Les Turcs se répandent dans la Hongrie et s'emparent de Belgrade.

Fernand Cortez prend Mexico, et soumet le Mexique à l'Espagne.

1522. L'isle de Rhodes est conquise par Soliman, sultan des Turcs.

1523. Le Luthéranisme s'introduit en Danemarck et en Suède.

1525. Bataille de Pavie où François I<sup>er</sup> est fait prisonnier. 1526. Louis le jeune roi de Hongrie est tué par les Turcs à la bataille de Mohast; ils s'emparent de Bude.

1527. Rome est prise d'assaut par le connétable de Bourbon

qui y perd la vie.

1529. Soliman est contraint de lever le siège de Vienne. Grande famine dans le Lyonnois, le Forez et l'Auvergne.

1530. Diète convoquée à Augsbourg; les Luthériens y présentent une confession de foi dressée par Mélanchthon; c'est ce qu'on appelle la Confession d'Augsbourg.

1531. Zuingle est tué dans une bataille en Suisse.

1532. Christiern qui avoit été chassé de ses états par Gustave, y rentre; mais il est arrêté et fait prisonnier par ce dernier.

Calvin commence à paroître à Paris.

1538. Anne de Boulen et Thomas Morus sont décapités en Angleterre; l'église de ce royaume se sépare de celle de Rome.

Etablissement des Jésuites par Ignace de Loyola;

1540. Venue de Charles-Quint en France, où François I- le reçoit magnifiquement.

1545. Le concile de Trente s'ouvre.

1553. La reine Marie rétablit la religion Catholique en Angleterre.

Michel Servet est brûle à Genève, et Fauste Socin repand

ses opinions en Pologne.

- 1556. Charles-Quint abdique la couronne d'Espagne, et se retire dans le monastère de Saint-Just, situé en Estramadure.
- 1557. Le duc de Savoie, à la tête des Espagnols, gagne sur les François la bataille de Saint-Quentin.

1558. Calais est repris sur les Anglois.

1559. Paix de Câteau-Cambresis, nommée la Paix malheureuse, parce que la France rendit cent quatre-vingt-dixhuit places aux Espagnols.

Tournoi où Montgommery blesse mortellement d'un éclat

de lance Henri II roi de France.

1560. Conspiration d'Amboise pour se saisir de la personne

du jeune roi François II.

États-généraux d'Orléans, où le chancelier de l'Hôpital publie l'ordonnance qui a long-temps servi de base à la jurisprudence civile. On y supprime les annates.

1562. Bataille de Dreux gagnée par le connétable de Mont-

morenci sur les Calvinistes.

1567. Il est tué à celle de Saint-Denis. Ce connétable avoit servi sous cinq rois, et s'étoit trouvé à deux cents combats.

1569. Batailles de Jarnac et de Montcontour. Dans la pre-

mière le prince de Condé est tué par Montesquiou.

1571. Massacre de la St-Barthélemi, dans lequel *Charles IX* fair égorger l'amiral de Coligny et les Calvinistes de ses états. Plus de soixante et dix mille périrent dans la nuit de la fête de St-Barthélemi.

Elizabeth reine d'Angleterre, en chasse les Catholiques. Bataille navale de Lépante, gagnée sur les Turcs par don Juan d'Autriche; on leur prit cent trente galères.

1574. Après la mort de Charles IX, son frère Henri III élu roi de Pologne, en revient pour prendre la couronne

de France.

1576. Etats-généraux tenus à Blois. L'historien l'Etoile et le duc de Nevers ont donné des journaux très-étendus des débats de cette assemblée, et de ce qui y fut déterminé. C'est là qu'on peut prendre une idée des intrigues, des menées d'une cour sans énergie, et de tous les maux d'une

nation

untion divisée. On y révoque l'édit qui permettoit le cuité Calviniste en France.

178. Bataille de Tanger, où perissent Abdemelek roi de Maroc, Mahomet empereur des Turcs; et où disparut Sébastien roi de Portugal.

2480. Philippe roi d'Espagne envahit le royaume de Pôr-

12781. Les provinces de Hollande s'unissent pour résister à sa tyrannie.

182. Le pape Grégoire réforme le calendrier.

3585. Marie Stuart, reine d'Ecosse, est décapitée à Londres, 1588. Journée des barricades à Paris; le roi est contraînt

d'en sortir.

Il assemble les seconds états de Blois; on y signe la sainte Union ou la Ligue pour abolir le Calvinisme ; le duc et le cardinal de Guise sont assassines dans l'antichambre du monarque.

La flotte du roi d'Espagne, surnommée l'Invincible, est submergée à l'embouchure de la Tamise par la tempête

. et detruite par François Drack.:

1189. Jacques Clement poignarde Henri III.

Henri IV est vainqueur à la bataille d'Arques.

2790. Il l'est de même à Ivri. Siège de Paris, où les àssièges recoivent des vivres des assiègeans.

1595. Henri IV se réconcilie avec le saint Siège et règne

1908. L'édit de Nantes permet aux Calvinistes l'exercice de leur religion.

1599. L'empereur Maximilien s'empare de la Transylvanie.

# Dix-septième siècle.

1601. Le duc de Savoie échange avec la France la Bresse contre le marquisat de Saluces.

1603. On établit pour la première fois des manufactures de

cristal en France.

1605. Conspiration des poudres en Angleterre; la conspiration échoue.

1608. On surnomme cette année celle du grand hiver; tous les fleuves portèrent des charlots; les vignes périrent et les novers furent geles jusque dans leurs racines.

1610. François Ravaillac assassine Henri IV.

En Espagne, Philippe III expulse les Maures de ses etats, et il en sort un million d'hommes.

prote. Première tentative des Anglois pour parvenir à la Chine par le nord.

SUPPL. Tome IV.

12613. Les villes d'Osnabruck, de Magdebourg et de Guesne; sont réduites en cendres par des incendies.

La grêle tombe en abondance en France, il y en a en

certains endroits jusqu'à douze pieds d'épaisseur.

1614. Etats-généraux à Paris; on n'y décida rien d'important; Savaron en a donné les dérails : ce furent les premiers où l'on ne demanda aucune imposition.

11616. Le prince de Condé est arrêté et mis à la Bastille.

a617. Le maréchal d'Ancre est assassiné, et son corps est traîné dans les rues de Paris; son épouse, Eléonore Galigai, est brûlée vive en place de Grève, par arrêt du parlement.

1622. Victoire des Polonois sur les Turcs.

18625. Les villes de Salamanque et de Séville en Espagne sont submergées par le débordement des eaux.

Siège de Bagdad par les Turcs.

2626. Après un long siège, le cardinal de Richelieu s'empare de la Rochelle.

La peste ravage Lyon.

1632. Bataille de Lutzen, où Gustave Adolphe roi de Suède est vainqueur des Impériaux; mais il y perd la vie.

Combat de Castelnaudari, où le maréchal de Schomberg défait le duc de Montmorenci; celui-ci, fait prisonnier, est décapité.

... Dosia perd la Sardaigne.

1633. L'empereur fait tuer Walstein comme conspirateur.

n640. Révolution de Portugal, qui chasse du trône la maison d'Espagne, et y établit celle de Bragance dans la personne de Jean IV.

La ville de Turin, après vingt-neuf sorties, se rend au

comte d'Harcourt.

14642. Cinq-Mars et de Thou sont décapités à Lyon.

Troubles civils en Angleterre où le parlement lève des troupes contre Charles I<sup>ee</sup>.

1643. Baraille de Rocroi, où le prince de Condé est vainqueur des Espagnols.

Invasion de la Chine par les Tartares.

1647. Mazaniello se révolte, et commande quelques jours à Naples où il périt bientôt.

1648. La paix de Munster est signée entre la France, la Suède et l'Allemagne. Par ce traité, l'Alsace est cédée à la France.

Commencement des troubles de la Fronde.

2649. Le roi d'Angleterre Charles l' périt sur l'échafaud, et Olivier Cromwel est déclaré protecteur du royaume.

1632. Louis XIV revient à Paris d'où il avoit été contraint de sortir par les troubles civils, et y fait arrêter le cardinal de Retz.

1654. Christine reine de Suède abdique la couronne, et se

rend à Rome.

1659. La paix des Pyrénées finit la guerre entre la France et l'Espagne.

1660. Aureng-Zeb s'empare de l'empire du Mogol.

1664. Bataille de Raab où Montécuculli est vainqueur des Ottomans.

1665. Commencement du Journal des savans.

On établit en France des manufactures de toile peinte.

1666. L'académie des Sciences de Paris est fondée.

2667. Publication de l'ordonnance civile.

Casimir, roi de Pologne, abdique la couronne.

La paix de Breda est conclue entre l'Angleterre, le Danemarck, la Hollande et la France.

1668. Paix d'Aix-la-Chapelle, dans laquelle la France conserve les conquêtes qu'elle a faites en Flandre.

1670. Alger est bombardé par ordre de Louis XIV. Le maréchal de Créqui s'empare de la Lorraine.

Publication de l'ordonnance criminelle.

1672. Jean Sobieski est vainqueur des Turcs à Choczim : cette victoire lui mérite la couronne de Pologne.

1674. La Franche-Comté se soumet à la France.

1678. Paix de Nimègue entre la France et la Hollande.

1679. Les François découvrent la Louisiane, à l'ouest du Canada.

1681. Strasbourg se rend à Louis XIV.

1682. Tekeli soulève la Hongrie contre l'empereur.

Les Turcs assiègent Vienne et sont repoussés par Sobieski.

1684. Le roi de Siam envoie des ambassadeurs à la cour de France.

Le doge de Gênes y vient faire des soumissions, ainsi que les envoyés d'Alger.

1685. Révocation de l'édit de Nantes et de l'exercice du

Calvinisme en France.

L'Espagnol Molinos, auteur de la secte des Quiétistes, est condamné à une prison perpétuelle par un décret de l'inquisition.

1686. Ligue d'Augsbourg contre la France.

1687. Les Turcs sont vaincus à Mohars par Charles de Lorraine.

15689. Le roi d'Angleterre Jacques 11 vient chercher un asile en France.

a690. Victoire de Fleurus, remportée par le maréchat de Lucembourg sur les Impériaux.

Autre de Stafarde, remportée par Catinos sur le duc de

Savoie.

L'empereur de la Chine et le czar de Mossowie règlent les limites de leurs états par le trairé de Nipchon.

2692. Baraille navale de la Mogue, perdue par les François contre les Anglois.

Luxembourg est vainqueur du prince d'Orange à Stein-

kerque.

1693. Il l'est encore à Nerwinde.

Catinas défait le duc de Savoie, à la bataille de la Marsaille.

1696. Conquêre d'Azoph sur les Turcs par le cuar Pierre le Grand.

1697. La paix de Riswick: est: signée.

1699. Celle de Carlowitz fixe les bornes des empires d'Allemagne et de Turquie.

## Dix-huisième siècle.

byen. Frédric électeur de Brandsbourg preud le titre de roit de Prusse.

1702. Villars défait les impériaux à Fridlingue.

Colonie Françoise envoyée sur les bords du Mississipi. pro4. Baraille d'Hochstedt où les François sant vaincus parles Allemands.

Charles XII roi de Suède fait étire Stanislas Lecrinski pour roi de Pologne.

18705. Eugène est vaincu par Vendôme à Cassano en Italie. 18706. A son tour, il est vainqueur du maréchal de Villetoi à Ramillies dans le Brabant.

Les Espagnols découvrent les isles Philippiness

19707. Victoire d'Almança: remportée par le maréchal de Berwick sur l'armée de l'archiduc Charles.

2708. Prise de Mantoue par l'empereur, et de: l'iste de Minorque par les Anglois.

1700. Hiver cruel et rigoureux.

Le Czar Pierre I est vainqueur de Charles XII à Pultawa. Ce dernier est contraint de se retirer aussitôt à Bender chez les Turcs.

Bataille de Malplaquet où les François furent vaincus; et le maréchal de Villars blessé.

1710. Philippe V roi d'Espagne défait à Villaviciosa le général Starembergh, et s'assure par cette victoire le trêne d'Espagne.

1712. Baraille de Denain gagnée par Villars sur les Impériaux; le général ennemi Albemarle y est fait prisonnier.

1713. Paix d'Utrecht qui pacifie la plus grande partie des puissances de l'Europe.

Les Anglois se mettent en possesion de l'Acadie et de

l'isle de Terre-Neuve.

1714. Traité de Rastadt entre Eugène et Villars; il assure la

paix entre l'Autriche et la France.

1715. Le sophi de Perse envoie un ambassadeur à la cour, de France, où il est reçu avec une magnificence extrême. Louis XIV meurt après un règne célèbre, mais plus

éclatant qu'heureux.

Son siècle fut, comme celui d'Auguste, une époque glorieuse pour les sciences, les lettres et les arts; il produisit Descartes, Newton, Corneille, Racine, Molière, Boileau, Fénélon, l'inimitable La Fontaine, Quinault, J. B. Rousseau, La Mothe-Houdard, le philosophe Leibnitz, l'astronome Képler, l'Espagnol Cervantes, Bourdaloue, Bossuet, Massillon, le savant Huet, les Dupuy et Duchesne si profonds dans la connoissance de notre histoire; le jurisconsulte Henrys, Morési, Godeau, le médecin Gui-Patin, Pétau, Arnaud d'Andilly, le docte Saumaise, Vaugelas; les mathématiciens Mersenne, Roberval et Cassini, La Hire et Pascal; les poëtes latins Sameuil et Vanière. Gassendi, la Mothe-le-Vayer; le sculpteur Girardon, les peintres Le Brun et Mignard, les architectes Perrault, Mansard et le Nôtre.

1717. Le czar Pierre le Grand vient à Paris.

Le prince Eugène est vainqueur des Turcs à la bataille de Salankemen, et prend Belgrade.

Le banquier Law établit les billets de banque en

France.

3718. Le cardinal Albéroni trame une conspiration contre le régent, mais elle est découverte.

1719. On défend en France de faire des payemens en argent au-dessus de dix livres.

Le czar Pierre, de retour dans ses états, fait mourir son fils Alexis.

1720. Toutes les fortunes sont bouleyersées en France par la chute du système de Law qui prend la fuite.

1721. Peste cruelle à Marseille.

On reçoit à Paris des ambassadeurs Turcs.

1723. L'inoculation est introduite en France.

1728. La bibliothèque publique de Copenhague, où se trouvent les instrumens astronomiques de Ticho-Brahé, est detruite par un incendie.

1731. Le médecin Renaudot commence la gazette de France; c'est le premier papier-nouvelle qui ait eu cours.

1732. Le conquerant Thamas-Kouli-Kan s'empare de l'empire du Mogol.

1733. Des savans François vont au Pérou déterminer l'aplatissement de la terre aux pôles.

1736. Thamas-Kouli-Kan se rend maître de la Perse où il règne.

1740. On expose pour la première fois des tableaux au Louvre.

1741. Une révolution place Elizabeth Petrowna sur le trône de Russie.

1742. Egra est prise par les François sous le commandement de Maurice comte de Saxe. Ils sont assiégés dans Prague. Belle retraite du maréchal de Belle-Isle.

1743. Les Anglois sont vainqueurs des François à la bataille de Dettingue.

1744. Combat naval de Toulon, où les François et les Espagnols reunis défont les Anglois.

L'Amiral Anson publie la relation de son voyage autour du monde.

1745. Les Anglois sont complétement défaits à Fontenoy par Maurice de Saxe.

Le prince Edouard débarque en Ecosse.

1746. Il est battu à Culloden par le duc de Cumberlant.

Maurice est vainqueur des Anglois à Raucoux.

Premier essai de l'électricité.

1747. Maurice gagne la bataille de Lawfeld; Lowendal prend d'assaut la ville de Berg-op-zoom.

1748. Paix d'Aix-la-Chapelle.

1749. Les ruines d'Herculanum sont découvertes.

175 I Fondation de l'école militaire.

Troubles en France relatifs an jansénisme et au refus des sacremens.

1753. Etablissement du muséum de Londres.

1755. Un tremblement de terre détruit Lisbone; il renverse Setubal en Espagne, Fez et Méquinez en Afrique; une peuplade entière d'Arabes près de Maroc est engloutie.

1756. Port-Mahon est pris sur les Anglois par le maréchal de Richelieu.

Le roi de Prusse s'empare de Dresde. L'amiral Byng est fusillé comme conspirateur. 1757. Franklin invente les paratonnerres.

Les savans de l'académie des Sciences de Paris dressent la carte de France.

Richelieu fait la campagne de Hanovre et ravage le pays.

1760. Etablissement de la petite poste à Paris.

1761. Les Anglois enlèvent Pondichery aux François.

1763. Abolition de l'ordre des Jésuites en France.

1764. On pose la première pierre de l'église Sainte-Geneviève à Paris; c'est aujourd'hui le Panthéon.

1765. Le bill du timbre porté par le parlement d'Angleterre

commence les troubles d'Amérique.

Le général Lalli est décapité en France pour avoir rendu Pondichery.

1768. La France se rend maîtresse de la Corse, qui lui est cédée par la république de Gênes.

1770. Poivre intendant de l'isle de Bourbon, y transporte des Moluques le giroflier et le muscadier.

Le marechal de Romanzow, général de Catherine II, défait les Turcs et leur prend la ville de Bender.

1771. Les membres du parlement sont exilés, et les conseils supérieurs établis.

On élève à Paris l'hôtel des monnoies.

1772. Premier partage de la Pologne entre la Russie, · l'Autriche et la Prusse.

Le comte Struensee est décapité en Danemarck.

1773. Les Anglo-Américains prennent les armes contre l'Angleterre, et jettent à la mer la cargaison de thé envoyée par la métropole.

1774. Louis XV meurt; les conseils supérieurs sont supprimés, et les parlemens rappelés à leurs fonctions.

Les députés des diverses colonies Anglo-Américaines s'assemblent à Philadelphie et forment un congrès.

Paix conclue entre la Russie et l'empire Ottoman. 1775. Catherine II, impératrice de Russie, publie son code de lois.

En Amérique, Washington est nommé chef des armées. 1776 Les Anglois sont vainqueurs des Américains à Long-Island, et s'emparent de New-York.

1777. Ceux-ci défont à leur tour le général Burgoyne, et le

font prisonnier.

L'empereur Joseph vient en France.

1778. Franklin arrive à Paris en qualité de député des Etats-Unis : la France reconnoît leur indépendance.

3778. Washington chasse les Anglois de Philadelphie, et remp porte sur eux une victoire à Monmouth

Mort de Linnie, de Voltaire et de J. J. Rousseau.

Combat d'Ouessant entre les flottes Françoise et Angloise.

1779. Les Anglois s'emparent du Bengale; Gook est tue par les sauvages dans l'isle d'Owhyhee.

1780. Etablissement de l'école vétérinaire à Alfort.

L'amiral Anglois Rodney combat la flotte Espagnole, commandée par don Juan de Langara, près du cap Saint-Vincent.

3781. Herschel découvre la planète qui porte son nom. En Amérique, Cormuellis est fait prisonnier avec la gar-

nison d'Yorck-Thown.

\$782. Le pape va à Vienne.

L'inquisition est abolie à Naples.

Siège de Gibraltar.

1783. Un tremblement de terre dévaste la Sicile et la Calabre.

L'Angleterre reconnoît l'indépendance de ses colonies d'Amérique.

Premiere expérience aérostatique par Montgolfier.

Traité de paix entre l'Angleterre et la France.

1785. Blanchard traverse en ballon de France en Angleterre.

La Peyrouse s'embarque pour faire des découvertes dans les mers du nord.

1787. Première assemblée des notables en France.

Le parlement refuse d'enregistrer les édits sur le timbre et l'impôt terrisorial. Plusieurs de ses membres sont exilés.

1-88. Seconde assemblée des notables pour régler la for-

mation des états généraux.

1789. Les états s'assemblent à Versailles, et prennent le titre d'Assemblée Constituante; la Bastille est prise; les gardes nationales se forment; Bailly est nommé premier maire de Paris; les dîmes et les droits féodaux sont abolis; on décrète la liberté des cultes, la loi martiale contre les attroupemens, la division du territoire François en départemens, et la création d'un papier-monnoie.

La Corse est déclarée partie de l'empire François. Les Russes, sous le commandement de Poumkin, pren-

ment Ismailow et Bender.

Les Belges se soulevent contre l'empereur, et battent le comte d'Avaux et les généraux Acton et Strautsmandorff.

1790. L'Assemblée nationale décrète l'alienation des biens du clergé et du domaine, l'abolition de la noblesse,

l'élection de nouveaux tribunaux, et la suppression des

ordres religieux.

Les Belges se rendent maîtres d'Anvers; battus ensuite par les Autrichiens a Locan, ils perdent Bruxelles, Mons, Anvers, Ostende, et sont de nouveau soumis à la maison d'Autriche.

Les Russes brûlent la flotte Turque dans l'Archipel, et

s'emparent de la forteresse de Kilià.

Diète en Pologne.

1791. L'Assemblée constituante organise le ministère et le partage en six départemens; elle abolit les jurandes et maîtrises; réunit Avignon et le comtat Venaissin au territoire François; proclame la nouvelle Constitution et termine ses séances.

L'Assemblée législative commence les siennes; elle condamne les émigrés qui ne rentreront pas en France, et met leurs biens sous la main de la nation. Avignon est inondé de sang par les massacres de la glacière.

Les Turcs continuent à être défaits par les Russes. Ils

signent bientôt la paix.

1792. L'Assemblée déclare la guerre à l'Autriche. Custines s'empare alors de Porentru et Luckner de Courtrai.

Les prêtres insermentés sont déportés; le ministère est changé. Louis XVI et sa famille se retirent au sein de l'assemblée, et sont enfermés au Temple.

Les Prussiens prennent Longwy et Verdun.

Les détenus dans les différentes prisons de Paris et ceux venant d'Orléans à Versailles, sont massacrés au mois de

septembre.

La Convention s'assemble et succède à l'Assemblée législative. Elle décrète l'abolition de la royauté et l'établissement de la république Françoise. C'est à cette époque et le 21 septembre que commence la nouvelle ère.

As I't de la république (1792 et 1793.) Le roi de Prusse entre en Champagne et effectue bientôt après sa retraite.

Les François remportent à Jemmapes la victoire sur les Autrichiens; ils s'emparent de Mons, Bruxelles, Anvers,

Namur, Liège et de la Savoie.

Louis est jugé et périt sur l'échafaud. Le comté de Nice et le pays de Liége sont réunis à la France. On établir la loi du maximum qui fixe le prix des denrées. Les comités de salur public et de sûreté générale s'organisent, s'emparent de la direction de toutes les affaires, font empriz

sonner comme suspects un grand nombre de citoyens, et les livrent, dans tous les départemens, aux commissions révolutionnaires. La Vendée se revolte; Lyon forme un congrès départemental qui déclare ne plus reconnoître la Convention. Cette ville est assiégée. La constitution de 1793 est proclamée, ainsi que l'abolition du calendrier Grégorien.

La Russie et l'Angleterre s'unissent contre la France. La première partage définitivement la Pologne avec la Prusse et l'Autriche.

An II. (1793 et 1794.) La ville de Lyon se défend avec courage, mais elle est forcée de succomber. Ses citoyens sont proscrits et périssent en grand nombre sur l'échafaud. La France est inondée du sang qui coule dans tous les départemens sous la hache des tribunaux révolutionnaires. A Paris, ils condamnent à mort Bailly, Marie-Antoinette d'Autriche, madame Elizabeth, le duc d'Orléans, les ministres Roland, le Brun, Duport-du-Tertre, Malesherbes, Latour-du-Pin, Brienne, les generaux d'Estaing, Brunet, Houchard, Luckner, les deputes Vergniaud, Gensonne, Brissot, Gobel, Barnave, Rabaud-St-Etienne, Gouttes , Danton , Fabre-d'Eglantine , Camille Desmoulins , Hérault-Séchelles , Lacroix , Thouret , Chapelier , Despréménil , Frétau, tous les anciens membres des parlemens, tous les fermiers généraux, le savant Lavoisier, Chaumette et Hébert membres de la commune, etc. Les listes de proscription présentent des hommes de tous les partis, de toutes les opinions, de tous les rangs, et confondent la foiblesse avec l'erreur, l'innocence avec le crime.

Au milieu de ces massacres? la valeur Françoise triomphe par-tout, par-tout elle repousse toutes les attaques; elle est victorieuse des Vendéens à Granville, à Avranches, à Angers, au Mans, à Machecoul; des Anglois à Toulon, où Bonaparte commande l'aillerie, et à la Guadeloupe d'où ils sont chassés; des Espagnols à Port-Vendre, à Bagnoles, à Fontarabie, à St-Sébastien; des Autrichiens au Fort-Vauban, à Bruxelles, à Neustadt, à Landrecie et sur-tout à Fleurus; des Piémontois au Mont-Cenis, au Mont-St-Bernard et dans les vallées; des Hollandois dont tout le pays est conquis; des Prussiens à Tripstadt et à Platzberg, etc.

Robespierre qui faisoit rout trembler sous sa tyrannie, marche au dernier supplice le 9 thermidor, avec ses complices et soixante-dix membres de la commune de Paris.

Pendant ce temps, Kosciusko combat pour l'indépendance de la Pologne; il chasse les Russes de Warsovie et de la Lithuanie. Le roi Stanislas-Auguste est suspendu de ses fonctions, et celui de Sardaigne est forcé d'abandonner Turin et de se réfugier à Alexandrie.

An III. (1794 et 1795.) Les François se rendent maîtres d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Montbeliard, Manheim, Juliers, Bois-le-Duc, Coblentz, Maestricht, Rheinsfeld, Nimègue, Figuieres, Rose, Utrecht, Amsterdam, Luxembourg, Quiberon, Bilbao, Vittoria; et bientôt ils font la paix avec la Toscane, la Prusse, la Hollande et l'Espagne.

La loi du maximum est supprimée; et une nouvelle

constitution, dite de l'an 3, est décrétée.

Les Anglois se rendent maîtres de l'isle de Ceylan;

de la Guadeloupe et du cap de Bonne-Espérance.

Les Russes reprennent Warsovie, et le ministre de Catherine y proclame l'abolition du royaume et de la république de Pologne; ils s'emparent encore de la Courlande.

En Asie, le roi de Perse est détrôné par Aga-Mahmed qui est bientôt assassiné.

An IV. (1795 et 1796.) La Belgique, le pays de Liége, la principauté de Bouillon sont réunis à la France.

L'institut national est fondé.

La Convention nationale termine ses seances; le corps législatif se divise en deux conseils, et on installe un directoire exécutif composé de cinq membres.

On brise les planches qui ont servi à l'émission de

40 milliards d'assignats.

Bonaparte nommé général en chef de l'armée d'Italie; est vainqueur du général Beaulieu à Montenotte et à Lodi, de Provera à Millesimo, de Colli à Mondovi. Il s'empare des villes de Tortone, Crémone, Pizzlghitone, Pavie, Milan, du duché d'Urbin, de la Lombardie et des états du Pape; il remporte les victoires de Lonado, de Castiglione et de Roveredo. Massena prend Vérone; Augereau Bologne; Kléber Bamberg; Bernadotte Altorf. Les François triomphent encore à Altenkirch, à Rastadt; ils font la paix avec le duc de Wurtemberg et le margrave de Baden.

La conspiration de Grenelle se découvre, et leurs auteurs sont condamnés.

Les Russes se rendent maîtres de la ville de Derbent en Perse, et les Anglois de la Grenade.

An V. (1796 et 1797.) La guerre continue. Les Autrichiens sont défaits à Buchau, à Neuwied, à Montabaur, à Ukerath. Les Anglois perdent la Corse, ils s'en vengent en bombardant Cadix. Watrix est vainqueur à Neuhoff; Massena à Neumarck. Bonaparte remporte les victoires d'Arcole, de Rivoli, de la Favorite; il pousse rapidement ses conquêtes, s'empare de la Carinthie, du Tyrol; marche sur Vienne, et force l'empereur à signer les préliminaires de la paix.

Elle est conclue entre la France, le roi de Naples et le Pape.

Le 18 fructidor, le directoire condamne à la déportation deux de ses membres, plusieurs généraux, cinquante-quatre députés, et un grand nombre de Journalistes.

Le gouvernement de Venise et de Gênes est changé, la république Cisalpine établie, et on y réunit la Romagne, le Ferrarois et le Bolonois.

An VI. (1797 et 1798.) Le traité de Campo-Formio règle les conditions de la paix entre la république Françoise et l'Empereur; un congrès est indiqué à Rastadt.

Le général Hatry prend Cassel et Maience; le général Berthier la ville de Rome; Bonaparte part pour l'expédition d'Egypte et s'empare de l'isle de Malte, d'Alexandrie et du Caire. Le combat naval d'Aboukir détruit l'escadre Françoise, et l'amiral Brueys y est tué.

La république Cisalpine est reconnue par le pape, et son territoire est augmenté de celui de Brescia et de la Valteline.

Les Autrichiens entrent à Venise.

Le gouvernement de la Suisse est changé. Genève passe sous la domination de la France et forme le département du Léman.

An VII. (1798 et 1799.) Les envoyés au congrès de Rastadt sont assassinés en chemin; le pape *Pie VI* est amené prisonnier en France.

Les Grisons sont conquis; les Autrichiens battus à Ehrenbreitstein par Jourdan, à Lucisteig par Masséna, à Furster Munder par Lecourbe, et près de Plaisance par Victor; Duhesme reprend Saluces, et Lesuire Pignerol.

L'armée d'Egypte s'empare de Gaza et de Jaffa dans la Palostine; elle défair les Mamelouks et les Turcs à Nazareth, au Mont-Tabor et à Aboukir.

L'armée Napolitaine est battue à Terni par Lemoine; à Monterosi et à Civita-Castellana par Macdonald; à Civita-Ducale par Championnet qui pénètre jusque dans la ville de Naples, abandonnée par le roi qui se retire en Sicile. Cette ville est aussitôt reprise par le cardinal Ruffo.

Les Anglois s'emparent de Minorque dans la Méditerranée et de Surinam en Asie.

Le Piémont est réuni à la France.

Les Russes prennent l'isle de Zante et Corfou sons les ordres de Souvaron; ils s'avancent en Italie et menacent les frontières de France. Souvaron est repoussé par Matdonald près de la Trebia; mais il est vainqueur à Novi, et le général François Joubert y est tué.

An VIII. (1799 et 1800.) Les Russes sont repoussés; Masséna en est vainqueur près de Zurich, Lecourbe à Glaris, Brune à Kastrikum. Souvarow se retire et va mourir dans sa patrie. Les Autrichiens battus à Balsarcino et à la Bocchetta en Italie par le général St-Cyr, le sont encore près de Gênes, à Philipsbourg, à Voltry, à Engen, à Moeskirch, à Biberack, à Memmingen, à Hochstet par Masséna, Moreau et Lecourbe. Les départemens de l'ouest sont pacifiés par Brune.

Bonaparte revient d'Egypte, échappe à tous les dangers de la traversée, et arrive à Paris le 18 brumaire. Il abolit le directoire, exclut 66 députés, et proclame la constitution de l'an VIII, qui établit en France trois consuls, un sénat conservateur, un conseil d'état, un tribunat, un corps législatif, et elle obtient l'assentiment général. L'administration intérieure est confiée à un préfet dans chaque département. Bonaparte à la tête de l'armée de réserve, passe le mont St-Bernard, prend Ivrée, Suze, et entre à Milan; tandis que Murat reprend Novare, Suchet Nice et Plaisance, Lannes Pavie, Loison Brescia, Duhesme Crémone. Le premier consul livre bataille au général Ott, qui est vaincu à Monte-Bello, et remporte le 25 prairial, la célèbre victoire de Marengo. Elle décide du sort de l'Italie qui reste aux François.

Malte, assiégée par les Anglois, est forcée de capituler!

Les Turcs s'emparent en Afrique d'El-Arisch; ils sont vaincus par Belliard et Kliber, qui est assassiné au Caire. Mort de Washington, de Daubenton, de Marmontel.

An IX. (fin de 1800.) La France fait la paix avec Alger, et un traité de commerce avec les Etats-Unis. L'armée d'Italie occupe la Toscane; elle passe le Mincio, prend Vérone, et bat les Autrichiens sur tous les points.

Le 3 nivôse l'explosion d'une machine infernale met en danger les jours du premier consul qui est heureu-

sement sauvé.

Sous ce chef habile, tout présage à la France, dans le siècle qui vient de s'ouvrir, un gouvernement stable, la plus puissante influence dans la politique de l'Europe, la plus grande splendeur dans le commerce, la culture des lettres et des arts, et les destinées les plus glorieuses.

Fin du 4° et dernier volume du 4° Supplément.

## TABLE.

## HISTOIRE SAINTE.

| Histoire des Juifs anciens e | i mod        | ernes,     | •        | Page | 188    |
|------------------------------|--------------|------------|----------|------|--------|
| Chronologie des patriarches  | •            | •          |          | •    | 199    |
| Gouverneurs et juges des Ju  | ifs,         | •          | •        | :    | 20 E   |
| Rois Les Juifs, :            | •            | •          | •        | •    | ibid.  |
| Rois de Juda, :              | • .          | •          | •        |      | ibid.  |
| Rois d'Israël.               | •            | : *        | ,<br>•   | •    | 203    |
| Pontifes des Juifs,          |              | · ·        | <i>:</i> | •    | ibid.  |
| Pontifes et rois, .          | •            | •          |          | ·•   | 203    |
| Pantifes depuis Jesus-Chris  | , ·          | •          | •        | •    | ibid.  |
| HISTOIRE                     | . <b>P</b> F | ROF        | AN       | I E. |        |
| ASSYRIE,                     | •            | <b>%</b> · | •        | •    | 204    |
| Rois d'Assyrie;              | ١.           | • '        | • ,      | •    | 205    |
| Royaume des Mèdes,           |              | •          | :        | •    | 206    |
| Empire d'Assyrie,            | :            | ă.         | •        | •    | ibid.  |
| Nouveaux rois Assyriens,     | •            | •          | ·•·      | •    | 207    |
| Rois de Babylone,            | •            |            | :        | •    | 208    |
| PERSE,                       | •            | , L        | •        | •    | 209    |
| Monarchio des Perses;        | •            | •          | •        | •    | ibid." |
| Monarques des Perses;        | ١.           | • '        | •        | •    | 210    |
| Empire des Perses, :         | •            | •          | •        | •    | 21 I   |
| Rois des Perses,             | •            | • :        | •        | •    | 213    |
| Nouveaux rois,               | •            | •          | •        | ٠.   | ibid.  |
| Sophis,                      | •            | •          | •        | • .  | ibid.  |
|                              |              |            |          |      |        |

Rois de la race d'Hercule.

Thèbes .

Corinthe,

Macédoine,

Crète ,

Troie,

Rois de Troie,

Rois de Thèbes,

Rois de Corinthe,

Rois de Macédoine.

États de l'Asie Mineure et de l'Afrique.

236

ibid\_

237

238

ibid.

240

ibid\_

241

ibid.

249

ibid.

246 Lydie,

|                        |           |                | .'         |            | • .    | (     |   |
|------------------------|-----------|----------------|------------|------------|--------|-------|---|
| ,                      | T A       | B              | Ľ E:       |            |        | 593   | - |
| Lydie ,                |           |                |            | 4          | ¥      | 246   | • |
| Rois de Lydie,         |           | •              |            | 7          |        | ibid. |   |
| Pont,                  | <b>-</b>  |                | •          | -          |        | 247   |   |
| Rois de Pont,          | ,•        | •              |            | •          | ·      | 248   |   |
| Bithynie,              | -         | •              | <br>       |            |        | ibid. | ٠ |
| Rois de Bithynie,      | •         |                | •          | •          | ,      | 249   | , |
| Parthes                | •         |                | ٠.         | _          |        | ibid. |   |
| Rois des Parthes avai  | nt J.     | C.             |            | •          | •      | 25 I  |   |
| Rois des Parthes depu  | •         |                | •          | •          | ÷`     | ibid. |   |
| Pergame,               | •         | л <sup>-</sup> | •          | <b>.</b>   | ;      | ibid. |   |
| Rois de Pergame,       | •         | •              | •          | •          | •      | 252   | , |
| Syrie,                 | •         | <br>•          | ·          | •          |        | ibid. |   |
| Rois de Syrie,         | •         | •              | •          | •          | •      | 253   |   |
| Tyr et Phénicie,       | •         | _ 7.           | . `<br>. • | -          | :      | 254   |   |
| Rois de Tyr,           | •         | . •            | . •        | •          |        | 257   | - |
| CARTHAGE               |           | ٠.             | • •        | 7          |        | ibid. |   |
| ITALTE,"               |           | • -            | •          | Ē          | -      | 260   |   |
| Latium;                |           | · ·            | • -        | •          | •<br>1 | ibid. |   |
| Rois des Latins, -     |           |                | • 7        | •          | •      | 261   |   |
| Rome gouvernée par d   | es roi    | <b>.</b>       |            | . 7        | •      | ibid. | 1 |
| Rois de Rome ,         | :         | - y            | ,<br>•     | •          | ·      | 264   |   |
| Rome, république,      | -         | ,              | •          |            |        | ibid. |   |
| Précis chronologique d |           | énen           | zens so    | us la      |        | •     |   |
| république,            | • .       | •              | •          | ٠          | -      | 268   |   |
| Fastes consulaires,    | •         | •              | •          |            | •      | 270   |   |
| Consuls Romains,       | •         | •              | •          | •          | •      | 271   |   |
| EMPIRE ROM             | i<br>LAII | N .            |            | •          |        | 297   |   |
| Empereurs Romains      |           |                |            |            |        | 300   |   |
| SUPPL. Tome 1)         |           | **             | ₩-         | P          | B      |       |   |
|                        |           |                |            | <b>-</b> , |        |       | : |

| TABLE.                             |          |            | 595        |
|------------------------------------|----------|------------|------------|
| Bohême ;                           | •        | •          | 384        |
| Ducs de Bohême,                    | ï        |            | 388        |
| Rois de Bohême,                    |          | •          | ibid.      |
| Hongrie,                           | •        | •          | 389        |
| Rois des Huns et de Hongrie, .     | •        | •          | 392        |
| Esclavonie et Transylvanie, .      | •        | •          | 393        |
| II. EMPIRE DE RUSSIE OU DE MOS     | COVI     | E.         | 394        |
| Czar de Russie,                    | •        | ●,         | 397        |
| Grands ducs de Wladimir,           | •        | •          | ibid.      |
| Grands ducs de Moscow,             | ٠        | •          | ibid.      |
| Empereurs de la maison de Romanow, | •        |            | 398        |
| III. SUÈDE                         |          | •          | ibid.      |
| Rois de Suede,                     | -<br>-   | •          | 400        |
| IV. DANEMARCK,                     | ě        |            | 401        |
| Rois de Danemarck,                 | . 🏚      |            | 402        |
| V. POLOGNE,                        | •        | •          | 403        |
| Ducs de Pologne,                   | •        | •          | 405        |
| Rois de Pologne,                   | •        | <br>•.     | ibid.      |
| VI. PRUSSE,                        | •        | •          | 407        |
| Rois de Prusse,                    | •        | •          | 409        |
| VII. PROVINCES-UNIES ou HOLI       | LAND     | Ε'.        | ibid.      |
| Stathouders,                       | . •      |            | 412        |
| VIII. ANGLETERRE, .                | •        | . •        | 413        |
| Rois d'Angleterre,                 |          | <i>i</i> . | 419        |
| Ecosse,                            | •        | •          | 420        |
| Rois d'Ecosse,                     | ٠,       | •          | 421        |
| Irlande;                           | •        | ٠          | ibid.      |
| IX. ESPAGNE,                       | <i>r</i> |            | 423        |
| Royaume des Visigoths,             | •        |            | ibid.      |
| Rois des Visigoths,                | •        | •          | 426        |
|                                    | Pр       | 2          | <b>.</b> . |
|                                    | . •      |            |            |

465

Ferrare, Modene et Reggio,

| •                          | B. F           | E.         |       |            | 597                                     |
|----------------------------|----------------|------------|-------|------------|-----------------------------------------|
| Seigneurs de Ferrare,      | <b>,</b> •     | .•         | Ţ     | , <b>T</b> | 465                                     |
| Ducs de Ferrare,           | . •            | .•         | •     | •.         | ibid.                                   |
| Parme et Plaisance,        | 3              | <b>5</b> · | .5    | •          | 466                                     |
| Ducs de Parme,             | •• .           | 1.         | ī     | ₹.,        | 468                                     |
| Corse,                     | ĕ              | v          | •     | ,•         | 469-                                    |
| Malte,                     | •              | é          | i.    | •          | 470                                     |
| Grands-maîtres,            | •              | . •        | •     | ÷          | 474                                     |
| XII. SUISSE, :             | <b>.</b> .     |            | •     | •          | 477                                     |
| Genève,                    | • •            |            | ٠,    |            | ibid.                                   |
| XIII. FRANCE,              |                | ī          | ÿ     | ç          | 482                                     |
| Rois de France,            | 7              | 2          |       | 3          | 493                                     |
| Reines de la troisième rac | ε,             | •          | •     | •          | 495                                     |
| République Françoise,      | •              | •          | •     | ٠          | 496                                     |
| Chronologie de la réunion  | des g          | rands      | fiefs | à la       |                                         |
| France,                    | •              |            | . •   |            | 497                                     |
| Bourgogne,                 | ě              | •          | •     | •          | 50 <b>1</b>                             |
| Rois des Bourguignons,     | •              | ٠,         | •     | ÷          | 502                                     |
| Ducs de Bourgogne,         | •              |            | •     | •          | 503                                     |
| Normandie,                 | ë              | è          | . •   | •          | ibid.                                   |
| Ducs de Normandie,         |                |            |       | •          | 505                                     |
| Bretagne,                  | •              | 7          |       | •          | ibid.                                   |
| Ducs héréditaires de Bret  | agne ;         | •          | 7     | ï          | 506                                     |
| Lorraine,                  | •              | ٠,         | ě     | •          | ibid.                                   |
| Ducs héréditaires de ·Lor  | raine ;        | ·<br>- •   | •     | <b></b>    | 507                                     |
| Aquitaine,                 | •              | •          | •     | •          | 508                                     |
| Ducs héréditaires d'Aqui   | i <i>talne</i> | ,          | •     | •          | ibid.                                   |
| Comté de Toulouse,         |                |            | 5 ·   | •          | 510                                     |
| Comtes héréditaires,       | •              | •          | è     |            | 511                                     |
| •                          | •              | •          |       |            | • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| •                          |                |            | •     |            |                                         |

| Dauphine, .                           | •       | •          | •     | •     | •   |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|-------|-----|
| Dauphins,                             | ••      | ٠.         | ٠.    | :     | •   |
| Provence,                             | . •     | •          | •     | •     | •   |
| Comses do Provenc                     | 6 3     | 4          | •     | •     | •   |
| Lyon,                                 |         | •          | •     | ä     |     |
| Archevêques, .                        | -       | <b>~</b>   | . •   | •     | •   |
| Forez,                                | •       | •          | •     | •     | •   |
| Comtes ,                              |         | . •        | •     | •     | •   |
| Auvergne,                             |         | , <b>•</b> | •     | •     | •   |
| Comtes & Auvergne                     | •       | •          | •     | •     | •   |
| Maréchaux de Fran                     | ice,    | •          | •     |       | •   |
| Chanceliers et garde                  | s des s | ceaux      | de Fr | ance, | •   |
| XIV. Améric                           | UE.     |            |       | •     | -   |
| Etats-Unis .                          | •       |            | •     | •     | •   |
| Présidens du Cong                     | rès.    |            | •     | •     | •   |
| ÉPOQUES HIS                           | •       | 1011       | F C.  | 1     | ` _ |
| Histoire An                           |         |            |       | •     |     |
|                                       |         |            |       | •     | •   |
| HISTOIRE 4M                           | O B E   | RNE,       | •     | •     | •.  |
| Premier siècle,                       | ₹ •     | . •        | . •   | •     | •   |
| Deuxième siècle,<br>Troisième siècle, | •       | «•••       |       | . •   | •   |
| Quatrième siècle,                     | , •     | / • ·      | •     | • .   | •   |
| Cinquième siècle,                     | , •     |            | .•    | •     | ٠   |
| Sixième siècle,                       | •       | •          | •     | • .   | . • |
| Septième siècle,                      | ,·•     | •<br>:,    | •     | ●.    | •   |
| Huitième siècle ,                     | .**     | • •.       | •     | ,•    | •   |
| Neuvième siècle .                     | • 、     | •          | •     | •     | • . |
| Dixième siècle,                       | •       | •          | • .   | •     | •   |
| Onzième siècle;                       | •       | • .        | • ,   | .•    | * • |

i

|                     | TA  | B L | E. |    | :   | 599 |
|---------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| Douzième siècle,    |     | ť í | ë  | •  |     | 568 |
| Treizième siècle;   | ő   | •   | ĕ  | ă  | ė   | 570 |
| Quatorzième siècle, | , € | ij  | Ü  | ä  | •   | 572 |
| Quinzième siècle,   | •   | · • | ē. |    | •   | 573 |
| Seizième siècle,    | •   | •   | ē  | ø  | •   | 574 |
| Dix-septième siècle |     | *   | ₫. | •  | • . | 577 |
| Dix-huitième siècl  | ε,  |     | 4  | ą. | 1   | 580 |

FIN de la Table.

, **C** : . : • ٠. • . ١ 1

• • 

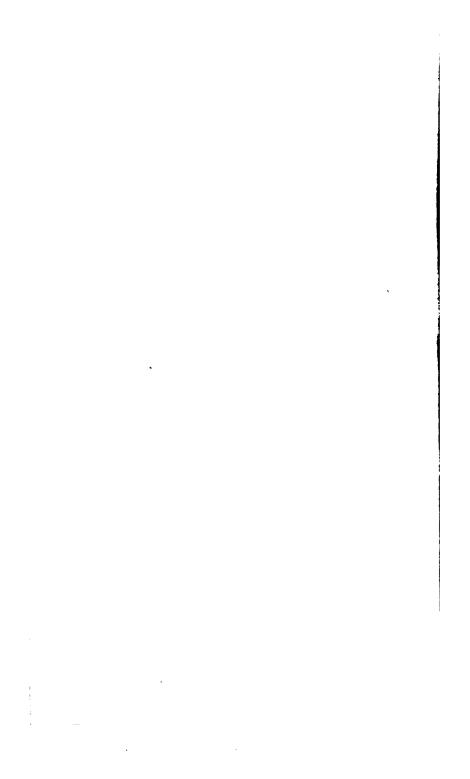

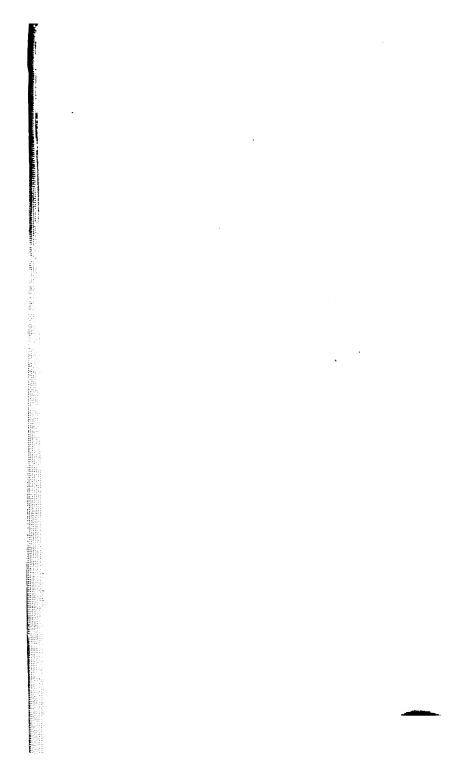

A CONTRACTOR OF A SECOND OF THE CONTRACTOR OF THE SECOND O



AND THE PROPERTY OF THE PROPER